





B. Puv. X 93

10615

- Congr

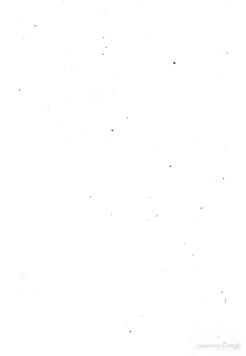

# DICTIONNAIRE

DE

CHIMIE.

T. II.

DE L'IMPRIMERIE DE Me V' JEUNEHOMME, RUE HAUTEFEUILLE, N° 20. 29h 2892

## **DICTIONNAIRE**

DE

## CHIMIE,

### PAR M'S M. H. KLAPROTH,

Docteur en Philosophie, Conseiller au Collége suprême de Santé, Professeur de Chimie, Membre de l'Académie des Sciences de Berlin, Associé étranger de l'Institut de France, et de plusieurs autres Académies et Sociétés savantes;

### ET F. WOLFF,

Docteur en Philosophie, Professeur au Gymnase du Joachimsthal.

TRADUIT DE L'ALLEMAND, AVEC DES NOTES,

PAR E. J. B. BOUILLON-LAGRANGE, ET PAR H. A. VOGEL.

TOME SECOND.

A PARIS,

Chez KLOSTERMANN Fils, Libraire-Éditeur des Amales de Chimie, rue du Jardinet, n° 13, quartier Saint-André-des-Ares.

1810.



## DICTIONNAIRE

DЕ

## CHIMIE.

#### CAM

CAMELEON MINERAL. Chamæleon minerale. Mineralisches Chamæleon.

On a donné ce nom à une combinaison de l'oxide de manganése avec nu alcali fixe. On la prépare en faisant rougir un méhange d'oxide de manganése avec le nitre. Selon Biudheim, on prend 3 parties de nitre contre 1 de manganése.

La couleur du composé est noirâtre ou vert foucé; il se dissont dans Peau; la dissolution a une couleur verte proveuant d'un mélange de bleu et de jaune; car la liqueur verte couservée quelques jours dans un vase bieu bouché, dépose une poudre jaune d'oxide de fer, et le liquide paroit bleu. Lorsqu'on expose la liqueur bleue à l'air, elle devient violette, puis rouge et brune. L'oxide de mauganése se précipite successivement; alors la liqueur est incolore. A cause de ce chaugement de couleur, on a appelé ce composé cameléon minérat, parce qu'on croyoi y trouver de l'analogie avec le cameléon.

Ces phénomènes dépendent de différents degrés d'oxidade du manganée et d'une quantité d'oxide de fer qui se trouve toujours dans le manganése. Sans le fer, la liqueur ne seroit pas verte, mais bleue. A l'âir, le manganése attire plus d'oxigène, d'où provienuent les diverses couleurs. Dans les substances qui occasionnent une plus grande oxidation au manganése, comue les acides, le changement de couleur est plus prompt, tandis que les substances désoxidantes, telles que l'oxide blanc d'arsenic,

l'acide sulfureux et les sulfures, décolorent sur-le-champ

Pott est le premier qui ait fait mention de ce composé. Schéele et Bergmann ont donné l'explication des phénomènes.

CAMPHORATES. C'est la combinaison de l'acide camphorique avec les bases salifiables. Les camphorutes ont la propriété de brûler au chalumeau avec une flamme bleue. Lorsque l'acide est pur, ils n'ont pas Todeur du camphre; leur saveur est genéralement amère.

L'acide se volatilise par la chaleur, et la base reste.

Ils sont assez solubles dans l'eau et dans l'alcool, excepté ceux de chaux, de magnésie et de barite.

#### CAMPHORATES ALCALINS.

CAMPHORATE D'AMMONIAQUE. On le compose de toute pièce en saturant le carbonate d'ammoniaque par l'acide camphorique. Par l'évaporation, on obtient ûne masse cristalline transparente. Elle attire l'humidité de d'air, et se volatiliso par la chaleur. Ce sel se dissoutdana 3 parties d'eau bouillante; il est soluble dans l'alcool.

Les terres alcalines, les alcalis et les acides minéraux le décomposent.

Les sels à base de chaux sont décomposés par le camphorate d'ammoniaque; le résultat est presque toujours une combinaison triple. Les sels à base d'alumine (excepté l'alun) sont également décomposés en partie.

CAMPHORATE DE POTASSE. On le prépare en mettant de l'acide camphorique dans une dissolution chaude de carbonate de potasse.

La liqueur évaporée lentement donne des cristaux hexaèdres blancs, d'une saveur amère et d'une odeur légérement aromatique.

La chaleur en volatilise l'acide ; l'air sec n'altère pas sensiblement ce sel.

Il se dissout dans 4 parties d'eau bouillante; et dans

100 parties d'eau à 52 degrés de Fahr., 11,11 centig., la dissolution alcoolique de ce sel brûle avec une flammo bleue.

Il est décomposé par la chaux, les acides forts, le uitrate de barite, les sels à base de chaux, et par plusieurs sels métalliques.

CAMPHORATE DE SOUDE. On le prépare comme le précédent. On obtient des cristaux blancs transparents.

A l'air, il devient opaque et se couvre d'une couche pulvérulente.

Il se dissout dans l'alcool et dans 4 parties d'eau bouillante; il exige 200 parties d'eau à 52 degrés de Fahr.,

La chaux, la potasse, les acides miuéraux, beaucoup de sels terreux et métalliques le décomposent.

#### CAMPHORATES TERREUX.

CAMPHORATE D'ALCHINE. On introduit dans une dissoluione chaude d'acide camphorique de l'alumine nouvellament précipitée par l'ammoniaque. Par l'évaporation, on oblient le sel en poudre blanche, qui a une saveur amére astringente.

Ce sel n'est pas sensiblement altéré par l'air; il se dissont difficilement dans l'alcool; il faut 200 parties d'eau de 11,11 degrés ceutig., pour en dissoudre une de ce sel.

Les bases salifiables et les acides le décomposent.

CAMPHORATE DE BARITE. On l'obtient en faisant bouillir l'eau de barite avec une dissolution d'acide camphorique. La liqueur évaporée avec soin, il se dépose des lames transparentes qui deviennent opaques à l'air.

Il est inaltérable à l'air, se dissout dans 600 parties de ubouillaute; l'alcool u'y agit presque pas. Les acides et les alcalis le décomposent, de même les nitrates alcalins, le muriate, phosphate et carbonate de potasse.

CAMPHORATZ DE CHAUX. Il cristallise en lames blanches, se réduit en poussière à l'air, se dissout dans 200 parties

d'eau bouillaute. L'alcool lui eulève l'acide, et la chaux reste pure.

Les acides nitrique et muriatique en séparent l'acide

camphorique cristallisé.

Il est décomposé par les carbonates , les phosphates et par uu grand nombre de sels et acides.

Il est composé de chaux 43, acide camphorique 50. eau 7.

CAMPHORATE DE MAGNÉSIE. On sature la magnésie délayée dans l'eau par l'acide camphorique; on fait évaporer la liqueur jusqu'à siccité, et on fait redissoudre dans l'eau pour en séparer la terre libre. Le liquide filtré évaporé dépose nu sel blanc en lames opaques.

Il se dissout dans l'eau à peu près comme le camphorate de chaux ; il paroît être plus soluble dans l'eau bouillaute. L'alcool froid ne le dissout pas, mais l'alcool bouillant lui. enlève l'acide.

Toutes les terres et les alcalis décomposeut ce sel, ainsi que les acides. Les sulfates, nitrates et muriates le decomposent en partie. Voici l'ordre de l'attraction établi par Bouillon-Lagrange:

chaux, potasse, soude, barite, ammoniaque, alun et magnésie.

#### CAMPHRE. Camphora. Kampher.

Cette substance étoit inconnue des Grecs et des Romains. Les Arabes eu font mention et l'appellent kaphur ou kamphur, d'où les Grecs modernes out fait le mot kamphora.

Les écrivains arabes, tels que Serapion, Avicenna, Rhases et Averrhæs , parlent tons du camphre.

Le camphre vient de plusieurs pays et se retire de plusieurs végétanx. Celui de la Chine et du Japon est un produit du laurus camphora. Selon Kampher, la récolte est faite par les paysans du Japon et de la province Satsujua. Ils coupeut les racines et le bois de cet arbre en petits morceaux, les font bouillir avec de l'eau dans des pots de fer en forme d'alambic , munis d'un chapiteau de terre dont le col est courbé. On remplit le chapiteau de paille, où le camplire se sublime.

CAM

è

Le camphre qui vient de Sumaira, de Borneo et des entrons de Malaka, est le produit d'un autre arbre appclè kapour Barros, c'est-à-dire arbre de camphre. D'après Garcias de Horta, Barros est un endroit près Malaka, bû cet arbre croît en abondance.

Le camphre fourni par cet arbre est entièrement formé dans l'intérieur du bois ; mais il u'eu suinte jamais , d'après Rumph. (Voyez Herb. Amb. , t. 7, p. 65.)

Pour l'eu retirer, on coupe l'arbre en pelits morceanx, et on recueille le samplire qui se trouve dans des cavités entre l'écorce et le tronc.

On le lave pour enlever les parties hétérogèues.

Les morceaux qui out la grosseur d'une petite fêve à peu près, sont appelés en portugais cabessa (tête); ceux de la grosseur d'un grain de poivre, barriga (ventre); et les autres petits comme du sable, pée (pieds).

Ce camphre est beaucoup plus estimé dans l'Orient que celui de la Chine. Les Chinois falsifient le camphre de Borneo en le mélant avec le leur.

On préteud que le camphre de Borneo ne perd jamais sa force, taudis que celui de la Chine se volatilise.

Les botanistes ne convoissent pas encore bien l'arbre qui fournit le camphre de Borneo. Sa fleur est inconnue; sou fruit a été envoyé de Sumatra au chevalier Banks.

Correa de Serra a examiné ces espèces de camphres; il présume que l'arbre a beaucoup de rapport au shorea robusta de Roxburgh.

D'après Kæmpfer, les racines de cassia canellifera, arbre qui croît dans les forêts de Malabar et de Ceylau, contienuent aussi du camphre.

Le camplure qui arrive eu Europe vient de la Chine et du Japon; celui de Sumatra et de Borneo n'est pas envoyé à cause de son prix élevé. Il vient emballé dans des tonneaux; on le purifie par une sublimation.

Autrefois, on rafibioit le camphre seulement à Venise; aujourd'hui les raffineries sont multipliées; il en existe à Berliu, à Amsterdam, etc. Lorsque le camphre brut est tamisé, pour enlever les substances grossières, ou le maisé, suivant sa purté, avec 4 à 24 parties de craie out de chaux éteinte; on introduit le mélange dans un vase

de verre, rond, aplati au col et à la base; on sublime au bain de sable dans un fourneau particulier.

L'ouverture de ces vases est légèrement bouchée par du coton, ou bien on les couvre de tôle étamée, garnie de sable chaud. Ou dirige d'abord le feu pour faire couler le camphre comme une huile; on entretient la fusion jusqu'à ce que toute l'humidité soit évaporée; il se sublime en même temps une petite quantité de camphre contre les parois de la tôle. On enléve le sable chaud; on diminue le feu; on y met un autre chapiteau de carton, de cuivre ou de tôle. Le camphre se sublime alors à la partie supérieure du vase par la chaleur, et s'y depose; il ressemble à une masse à motité fondue; à une chaleur moindre, il se sublime en flocous légères.

On peut purifier aussi le camphre brut, sans employer la sublimation, en le dissolvaut dans l'alcool: on précipite la liqueur filtrée par l'eau; on fait fondre le précipité, séparé et desséché, daus des vases de verre rouds au bain de sable. Après le refroidissement, le camphre est sous la forme d'un gâteau rond.

Proust a trouvé que dans le royaume de Murcie, en Espague, on pouvoit, de quelques huiles volatiles, retirer du camplure, par l'évaporation pendant un mois à une température de 19 jusqu'à 54 degrés Fahr.

Ces huiles ont donné en poids la quantité suivante :

```
Huile de lavande . . ‡

— de sauge . . . ‡

— de marjolaine . . ‡

— de romarin . . . ‡
```

Le camphre de l'huile de lavande commence à se déposer an bout de 12 à 24 heures.

Lorsqu'on dissout du camphre dans l'huile de lavande, à l'aide d'une légère chaleur, il se précipite après le refroidissement, et entraîne avec lui une partie du camphre de l'huile volutile. Proust en conclut que l'huile de lavande est saturée de camphre.

Les huiles de sauge, de marjolaine et de romariu dé-

posent le camphre plus lentement. Le camphre séparé n'a

pas l'odeur des huiles.

Proust a distillé l'huile au bain-marie; à un tiers de produit il fit refroidir; le camphre restoit alors daus la cornue. Trois distillations out suffi pour en retirer tout le camphre.

Kæmpher a retiré le camphre du schænanthus qui croît en Arabie et en Perse. Les végétaux suivants contiennent du camphre : les racines fraîches du galanga, de zedoaire, du gingembre; le laurus cassia; le cardamome, les cubebes, même quelques plantes des contrées froides, comme le thym, le genevrier, la calamus acorus, l'asarum europæum, l'anemone pulsatilla, la sauge, l'hysope, le serpolet , la menthe poivrée , le romarin , etc.

Le camphre raffiné est une substance blanche , solide , éclatante, traslucide, friable, d'une odeur et d'une saveur très-fortes ; il se volatilise entièrement à une température de 421 degrés Fahr. D'après Venturi, il coule comme une huile à 300 degrés. Il est très-inflammable et brûle avec une flamme vive, formant beaucoup de suie et de fumée. Lorsqu'on le brûle dans un ballon rempli de gaz oxigène et d'un peu d'eau, les parois du vase se couvrent de charbon; il se forme du gaz acide carbonique; l'eau du ballon a une odeur forte; elle est chargée d'acide camphorique et carbonique. On peut le sublimer dans des vaisseaux clos; il cristallise, selon Romieu, en lames ou pyramides à 6 faces.

Van Marum obtint une quantité considérable de gaz bydrogène en faisant passer dans le camphre des étincelles.

électriques d'une forte batterie.

Pour le pulvériser, il faut l'arroser de quelques gouties d'alcool. Sa pesanteur spécifique est , selon Brisson , de 0,006; il surnage sur l'eau, où il brûle comme sur la ! glace et la neige.

Il ne se dissout pas dans l'eau , mais il lui communique son odeur (1). Il est très-soluble dans l'alcool, dont l'eau le précipite.

<sup>(1)</sup> L'eau en dissout environ 16 grains par pinte, d'après Cadet Foyce Annal. de Chimie, t. 62, p. 132 (Note des Traducteurs.)

Lorsqu'on étend la dissolution alcoolique d'eau de manière à ne point précipiter le camphre, on obtient peu à peu des cristaux comme des barbes de plume.

Le camphre se combine avec le soufre par une l'égère fusion. Les sulfures alcalins dissolvent aussi le camphre à l'aide de la chaleur; il y reste même combiné dans la solution dans l'eau. Par l'addition d'un acide, le camphre en est précipité avec le soufre. Voyez Derjurt, Memoire sur le camphre. Le phosphore se combine aussi avec le camphre, solon Trommsdorff.

Les huiles grasses et volatiles dissolvent le comphre à l'aide de la chaleur; une partie cristallise après le refroi-dissement. Les mucilages rendeut le camphre miscible à l'eau sans le dissoudre. Les résines et les baumes le dissolvent.

Les alcalis et les carbonates alcalins n'agissent pas sur le camphre; les alcalis purs paroissent en prendre trèspeu, au noins ils en acquièrent l'odeur. Bindheim veut cependaut avoir obtenu un savon en traitant une dissolution de camphre dans l'huile par un alcali caustique.

Les acides dissolvent le camphre; la dissolution est

précipitée par les alcalis et par l'eau.

L'acide sulfurique trés-éteudu n'agit pas sensiblement; l'acide concentré le dissout rapidement. La liqueur est d'un brun rougeâtre; l'eau y forme un précipité. Lorsqu'on fait digerer l'acide long-temps avec le camphre, on remarque, suivant Hatchett, les phénomènes suivants.

Il versa sur 100 grains de camphre, dans un matras, 2 nonce d'acide concentré. Le camphre devint jaune et la solution rougeâtre. Au moment où la liqueur commença à noircir, il se dégagna beancoup de gaz acide sulfurenx. Le liquide noir étoit épais, et on ny aperrevoit pas de camphre. Après l'avoir chauffé jusqu'à ce qu'il ue se déjagazit plus de gaz, on y versa 6 ouces d'eau froide. Le liquide rougeâtre se sépara en une masse coaquiée; il avoit l'odeur d'un mélange d'huile de lavande et de meuthe. Il passa à la distillation une eau qui avoit la même odeur et 3 grains d'une huile jaune.

Après la distillation, on ajouta encore a onces d'acide,

et ou distilla de nouveau Jusqu'à siccité. Le résidu ne céda rien à l'eau distillée.

On traita le résidu par l'alcool, qui prit uue couleur foncée; il laissa un charbon compacte pesant 53 grains.

On distilla les teintures alcooliques au hain-marie; il resta daus la corque une substance noirâtre semblable à une résine, dont le poids étoit de 49 grains.

Cette substance avoit les propriétés suivantes : elle étoit fragile, d'une saveur astringente, et forma avec l'eau froide une dissolution d'un brun foucé.

La dissolution étoit précipitée en brun par le sulfate de fer , l'acétate de plomb , le muriate d'étain et le nitrate de chaux. L'or étoit précipité de sa dissolution à l'état métallique.

Une solution de colle de poisson précipita toute la substance, de manière que le liquide deviut incolore au bout de quelques heures; ce précipité étoit insoluble dans l'eau bouillante.

En raison de son action sur les peanx animales, Hatchett regarde cette substance connue une espèce de tannin. Voyes cet article et les Anuales de Chimie, L 60, p. 5.

Dærfurt a distillé un mélange d'une partie de camphre, de parties d'oxide noir de manganése et de 4 parties d'acide sulfurique; il a obtenu beaucoup de vapeus blanches. Il resta dans la cornue une malière fluide.

Lorsqu'on emploie l'acide étendu de la moitié de son poids d'eau, il passe de l'acide acétique dans le récipient (1).

L'acide nitrique conceutré peut dissoudre 6 à 8 parties de camphre. La dissolution se sait tranquillement sans cha-

<sup>(1)</sup> M. Cherreuil, en distillant de l'acide sulfurique sur du camphre, a doitent "un enhue volaitle avant l'odeur du comphre; a "un rivide charbonneux, qui est une combination d'acide sulfurique et d'un chrandon très-ludrogéné; 2º une sultance astringeuit e qui est pareillement une combination d'acide sulfurique, mais qui semble différer de la prenière en ce que ta mattire, qui est combince à l'acide, est plus hydrogénée, et en c que l'acide y est en plus grande quantité. Foyza Annal. de Chinite, L.73. (Note des Traditassura.)

leur et sans inflammation ; ce qui différencie le camphre des huiles esseutielles.

La solution devieut rouge; par le repos il s'en separe une quautité de camphre sous la forme d'une huile grasse, qui vieut nager à la surface. Le liquide épais, appelé huile de camphre acide, se dissout parfaitement dans l'alcool. Si l'ou ajoute de l'eau en quautité suffisaute, le camphre séparé nage d'abord en gouttes huileuses; mais lorsqu'elles arrivent à la surface, elles se coagulent en une substance blanche qui est du camphre non altéré.

En distillant l'acide nitrique plusieurs fois sur le camphre, on le convertit, selon Kosegarten, en un acide particulier. Voyez cet article.

L'acide muriatique concentré dissout le camphre en petite quantité; au bout de quelque temps, il se sépare en grande partie. Les gaz acide muriatique et fluorique dissolveut le camphre, selon Fourcroy.

L'acide carbonique le dissout aussi; à cet effet, on délaie le camphre dans l'eau, et on y fait passer un courant de gaz acide carbouique. [Journ. de Phys., t. 53 (1).]

L'acide acétique conceutré mêlé à une petite quantité d'huile volatile odorante, dissout le camphre, et forme le vinaigre aromatique.

Par la distillation sèche, on ne peut pas décomposer le camphre, il se sublime. Neumann a distillé i partie de camphre avec 4 parties de bol rouge; il obtiut un peu d'eau et d'huile volatile ; une grande partie de camphre se sublima ; par des distillations répétées avec du bol, tout le camphre a été converti en eau et en huile. Kosegarten. eu répétant cette expérience, a trouvé que l'eau provenoit du bol. Le résidu étoit lourd et brillant; l'eau bouillaute n'en a rien dissous. Par la distillation du camphre avec la magnésie, l'argile pure et les alcalis fixes, il n'obtiut pas d'huile.

Bouillon-Lagrange a fait uue pâte de 2 parties d'alumine et 1 de camplire qu'il distilla dans une cornue. Il passa une huile volatile, un peu d'acide camphorique, beaucoup de gaz acide carbonique et du gaz hydrogène

<sup>(1)</sup> Voyez aussi Cadet, Annales de Chimie, t. 62 (Note des Traductours.)

carboné. Le résidu dans la cornue étoit noir, il consistoit en charbon mêlé d'alumine.

L'huile obtenue a , d'après Bouillon-Lagrange , une saveur âcre brûlante ; son odeur est aromatique, semblable à celle de l'huile de thym et de romarin. Sa couleur est d'un jaune d'or.

Exposée à l'air, elle se volatilise en partie; il reste une substance brune qui se volatilise ensuite. Cette hnile est très-soluble dans l'alcool; la solution devieut l'aiteuse par l'eau. Selon Kosegarten, l'acide uitrique lui communique une couleur rougeâtre sans l'enflammer.

Bouillon-Lagrange conclut de ses expériences que le camphre est un composé d'huile volatile et de carbone.

Tout ce qui vient d'être dit concerne le camphre naturel.

La formation du camphre avec l'huile de térébenthine et le gaz acide muriatique, annoncée par Kind, et confirmée par Trommsdorff, est très-remarquable.

On fait passer un courant de gaz acide muriatique à travers l'huile de térébenthine. L'huile devieut d'abord jauné, passe cusuite au brun foncé, s'échaulle fortement, augmente de volume et se preud en masse cristalliue. On met le tout sur un filtre pour enlever l'huile surbondante; on sèche la matière sur du papier brouillard, et on la fait sublimer ensuite avec du carbonate de polasse ou de la craie.

La substance sublimée blanche a les propriétés suivantes.

Odeur forte de camphre et de térébenthine; sur des charbons ardents, dans une cuiller d'argent, elle se volatilise entièrement.

La vapeur est inflammable.

A une douce chaleur, elle se fond et se sublime en totalité comme le camphre.

Fille se dissout parfaitement dans l'huile d'amande douce et dans l'alcool; mais, dans ce dernier, elle se dissout plus lentement que le camphre, et il se sépare un peu d'huile. La dissolution alcoolique est précipitée par l'eau.

L'acide nitrique la dissout à la longue, se mélange s'é-



chance, et il se dégage du gaz nitreux. L'eau trouble la dissolution sans séparer du camplire.

Brandenbourg a constaté ces expériences. Voyez l'Almanach pharmacentique de Russie, tome 3; Hagen, Journ. de Chim., t. 2.

Cluzel, Chomet et Boullay ont été chargés, par la Société de Plarmacie de Paris, de répéter ces expériences. Ils ont obsérvé tous les phénomènes annoncés par Kind. Ja liqueur surnageante donnoit encore des cristats par une exposition dans la cave, et surfout à un froid artificiel de 8 à 10 degrés au-dessons de o. Une livre d'huile de térébenthine a donné 7 à onces de camph.

Co comphre artificiel bien lavé est blanc, n'est pas acide, mais il a une odeur de térébenthine. Si l'ean de lavage est aiguisée par ¿ de potasse carbonatée, l'odeur est moins sensible. Par une sublimation de parties égales de charbon en poudre, de chaux vive ou de terre de porcelaine, l'odeur se perd entièrement.

Le comphre, ainsi purifié, a l'odeur du camphre narel, mais plus foible, sa saveur n'est pas si amère; il nage sur l'eau, et lui communique sa saveur. Il se dissout parfaitement dans l'alcool, et cette solution est précipitée par l'eau. Eacide nitrique à 30 degrés ne le dissout pas même au bout de quelques jours, tandis que le camphre naturel s'y dissout facilement.

L'acide nitrique très-concentré le dissout et laisse dégager du gaz nitreux. L'eau trouble foiblement cette dissolution.

L'acide acétique qui dissout facilement le camphre naturel, n'agit point sur celui-ci. A l'aide de la chaleur, il se ramollit et paroît se dissoudre; mais, étant refroidi, il vient à la surface avec toutes ses propriétés.

L'acide muriatique liquide produit une petite quantité de substance camphrée dans l'huide de térébenthine. Déjà Marges, chirurgien, avoit obtenu de petits cristaux en forme de parallélipipédes, par la digestion d'un mélange d'acide muriatique avec l'huile de térébenthine, notice qui a été donnée par Parmentier.

. D'autres huiles volatiles, comme celles de lavande et de

romarin, ne donnent pas de camphre avec le gaz acido muriatique.

Gehlen et Schuster out substitué à l'acide muriatique du gaz acide fluorique et sulfureux; mais ils n'ont pas obtenu du camphre.

En sublimant le camphre artificiel avec la craie et l'argile, ils ont vu qu'il étoit ramené à une espèce d'huile; la craie et surtout l'argile étoieut mêlées de charbon.

Le camphre artificiel paroît cependant reteuir uue petite quantité d'acide muriatique, lors même qu'il est sublimé 3 fois avec la chaux vive.

Gehlen remarqua aussi que le camphre non sublimé étoit bien plus difficile à dissoudre dans l'alcool que le camphre naturel. L'alcool bouillant en dissout une plus grande quantité, et par le refroidissement une partie so dépose en cristaux blancs.

Le camphre purifié par l'alcool a peu de saveur et une odeur foible ; entre les dents , il cest tenace comme la circ, et se laisse courpe en lames. Celui qui est purifié par la chaux a beaucoup de saveur, et d'une odeur aromatique; et est friable, et se dissont dans l'alcool aussi bien que le camphre naturel; il ue retient que peu d'acide muriatique.

Ces expériences démontrent que l'acide muriatique gacaux rompt l'équilibre des parties constituantes de l'huile de térébenthine, qu'il forme deux substances du comphre artificiel, et une inuite combinée avec l'acide muriatique. Kind pretend que le carbone se porte et s'accumule dans la substance camphrée, opinion qui paroît être aussi adoptée par les chimistes français. Gelheu soupcoune au contraire que c'est l'hydrogène qui domine dans lo camphre (1).

Le camphre naturel est employé comme médicament interne et externe. On s'en sert aussi pour préserver les

<sup>(1)</sup> M. Thenard a reconnu que dans ce camphra artificial, l'acide muriaique est tellement retenu, qu'on ne peut en enlever qu'une trispeille partie par la potasse, la soude, etc., et qu'on ne peut le meltre completement à nu qu'au moyen d'un tube rouge. (Nots des Traducturs.)

substances animales des insectes, en raison de son odeur forte.

CANTHARIDES. Cantharides. Spanische Fliegen.

Cet iusecte appartieut à la classe des coléopteres; le genre est appelé par Limié melor vesicatorius; et par Fabricius bytha vesicatoria. On le trouve en graude quantité sur le sureau. Pour les recueillir on secoue les arbres, après avoir étendu dessous des toiles. On fait mourir les cantharides en les arrosant de vinaigre. On les fait sécher ensuite au soleil ou dans une chambre échauffée. Les vertus principales de ces iusectes sont d'exciter l'uriue, et desformer des cloches.

L'analyse ancienne des cantharides par Thouvenel, a peu de valeur pour la science. Eu traitant ces insectes successivement par l'éau, l'alcool et l'éther, il en retira quatre substances différentes. Cinq cents soixante grains de cantharides lui ont donné 288 grains d'estaut membraneux insoluble, 216 grains d'extractif amer, 60 grains d'une substance verte, Acre, odorante, et 12 grains d'une substance verte, Acre, odorante, et 12 grains d'une substance verte pour celle qui donne l'odeur à l'iuscete, à la distillation, elle fournit un acide piquant et une huile épaisse.

Les expériences de Beaupoil sont plus importantes à l'égard de la substance qui fait ampoules, et de celle qui

est diurétique.

Lorsqu'on fait digérer les cantharides dans l'eau, celleci dissout les maitères extractives. A l'air ce liquide so trouble, laisse déposer un sédiment jaunâtre, et répand une odeur particulière.

Au bout de quelque temps il se forme une pellicule mucilagineuse, et l'odeur devient putride ammouiacale. Cela paroît être le dernier période de l'altération qu'il

éprouve.

Le liquide aqueux frais, rougit fortement le papier de tournesol. Quoique l'acide paroisse avoir quelque analogie avec celui du phosphore, il n'en partage pas toutes les propriétés, et il n'est pas encore décidé si cela est un acide particulier. Par une addition d'éther ou d'alcool, la dissolution se partage en deux parties, dont l'une est in-

soluble dans l'alcool, et se précipite comme une masse noire visqueuse. L'autre est facilement soluble dans l'alcool; elle a une couleur d'un jaune brunâtre.

La substance noire qui se précipite par l'éther et par l'alcool, se desséche promptement à l'air. Elle devient fragile, et rougit le papier de tournesol. Avec la potasse caustique elle se combine facilement; il s'en dégage de l'ammoniaque. A la distillation séche, elle se goufle; il passe un liquide acide, une huile épaisse et du carbonate d'ammoniaque; il reste dans la cornue un charbon brillant, friable.

Lorsqu'on réduit par évaporation à un plus petit volume la substance dissoule par l'alcool, elle conserve la même odeur et la même saveur. Elle se dissout parfaitement dans l'eau, et rougit la teiuture de tournesol. Elle se combine avec la polasse sans dégager d'ammoniaque; ce qui forme une masse homogène visqueuse, soluble dans l'eau, et qui est précipitée par un acide. A la distillation elle donne les mêmes produits que la masse noire, mais pas en si grande quantité.

La substance verte (la même que Thouveuel en sépara par l'éther), qui fait la troisième partie des cantharides, n'est pas sensiblement altérée à l'air. L'eau froide net dissout pas, l'eau chaude la rend liquide, et elle surnage sur l'eau en forme d'huile. L'éther et l'alcool la dissolvent; les dissolutions sont décomposées par l'eau.

Par l'action de l'acide oxi-muriatique, il s'en sépare peu à peu des lames blauchàtres, brillautes, qui se renuissent au fond du vase. Au bout de 8 jours, l'odeur et la couleur de l'acide disparoissent. Elle devient épaisse et visqueuse, et malgré les lavages, elle couserve l'odeur de l'acide oxi-muriatique.

L'acide nitrique affoibil lui communique, à l'aide de la chaleur, une couleur d'un jaune rougealtre, une odeur piquanto rance, et une consistance épaisse. La soude su combine avec elle, sans en dégager de l'ammoniaque. Les acides décomposent ce produit.

Cette matière se fond à la chaleur; il se forme un liquide huileux, qui se solidifie par le refroidissement. A la distillation, elle se décompose; il passe une huile semblable à l'huile de cire, et pas une trace d'ammoniaque.

Le résidu des cantharides, après le traitement par l'eau, l'alcool et l'éther, est un tissu membraneux. La dissolution de potasse caustique en dégage de l'anumoniaque. Cette dissolution, saturée par l'acide muriatique, laisse précipiter une matière qui, en la projetant sur les charhons ardents, répand une odeur animalé.

Le résidu charbonneux qui reste après la distillation, fonrnit une cendre composée de carbonate, phosphate, sulfate et muriate de chaux, et de l'oxide de fer.

Une once de cantharides desséchées, a donné par l'aualyse :

|                                       | gros. |   |   |   | grains. |
|---------------------------------------|-------|---|---|---|---------|
| Substance noire                       | 1     | ٠ |   |   | 2       |
| Substance jaune                       |       |   |   |   | 2       |
| Substance verte                       | . 1   |   |   |   | 8       |
| Résidu membraneux                     | . 4   |   |   |   | 56      |
| Acide, quantité indéterminée.         | ė.    |   |   |   | 0       |
| Phosphaie de chaux Carbonate de chaux | 0     |   |   |   | 12      |
| Carbonate de chaux                    | 0     | ÷ |   |   | 2       |
| Sulfate et muriate de chaux           | 0     |   | i |   | 6       |
| Oxide de fer                          | 0     |   |   |   | 2       |
|                                       |       | - | - |   | 68      |
|                                       | ,     | ٠ | • | • | •       |

Beanpoil fait les observations suivantes.

Tout le monde sait que les cantharides prises intérienrement, occasionnent le vomissement, de la chaleur, etc. Presque les mêmes effets sont produits par l'extrait aqueux, même à des doses moindres; son excitation snr l'urine est encore plus considérable. La substance noire opère ces effets à un degré bien moindre que l'extrait aqueux. Les substances verte et jaune, prises intérieurement, ne paroissent pas avoir de l'action nuisible sur l'économie animale.

L'extrait aqueux, ainsi que les substances jaune et propriété de faire des ampoules. La substance verte étant isolée, ne paroit pas opèrer cet effet; mais lorsqu'on la combine avec la cire, elle forme des cloches. La propriété vésicante appartient essentiellement à la substance verte; et celle d'agir sur les voies urinaires, seulement à l'extrait (1).

#### CAOUTCHOUC, Resina elastica, Caoutchouc,

Cest une substance particulière. Elle diffère des gommes et des résines; les nous de gomme ou résine étastique un lui conviennent pas, il faut lui laisser celui qu'il a en Amérique, caoutétioue. Le caoutétioue n'est conun en Europe que depuis le commencement du 18º siècle; à cette époque, on le rapporta d'Amérique sous forme de facons, d'oiseaux, et ou le regarda comme une rareté. On ne counoissoit pas autre chose de son origine, sinon qu'il provenoit d'un arbre.

Les mathématiciens français, envoyés en 1-35 daus l'Amérique méridionale pour messure un degré de la terre, éclaircirent davantage cet objet. La Condamine a envoyé, en 1-36, un mémoire à l'Académie des Sciences de Paris. Il rapporte qu'il existe un arbre dans la province d'Esmeraldas, au Brésil, appelé par les habitants hhevé, d'où découle un suc laiteux qui, étant épaissi, donne le caoutchoue. Don Pedro Maldonado, qui accompagnoit les cacdémiciens français, trouva cet arbre aux rivages du Maragnon; mais ce voyageur mourut, et ses observations ne furent pas imprimées. Fresnan découvrit cet

<sup>(1)</sup> M. Robiquet, pharmacien de Paris, a la à la Société Médical d'Emulation de la autenville, dans la sénec du 4 artil Rito, un acimoire contenant une analyse détaillée des caulharides, d'ou il resulte qu'ancue des abstances regardées jusqu'alors comme ossentiellement vaitantes, ne jouissent de cette propriété, et qu'ainsi la matiere noire, la conté de préparées convenablement; mais l'auteur précind que celle verit a singulière réside uniquement dans un corps particulier qu'el sole au moyen de l'éther uise canacération sur les cautharides. Ce corps est blanc cristillin, soluble dans l'alcool à chaud et à toutes tempéretures dans les builes faces.

M. Robiquet à également trouré que ces inacetes contenoient une petite quantifié d'acide accitque libre, et une bien plus grande proportion d'àcide urique; ces acides entrainent en dissolution du phopiate de magnésie dans les infusions ou décoctions de cantharides. (Note des Traducteurs)

arbre à Cayenne; son rapport a été lu à l'Académie frangaise, en 1751.

Les arbrés qui fournissent, dans l'Amérique méridionale, le caoutchoue, sont les haerea coutchou et jatropha clastica. C'est, d'après quelques-uns, le même végetal. D'autres arbres de ce genre fournissent probablement cette substance.

Différents arbres, dans l'Inde orientale, donnent du caoutchoue; les principaux sont : feus indica, artocarpus integrifolia, comiphoru Madagascarensis et urceola elastica. Le dernier est découvert par Howison, et décrit et nommé par Roxburgh.

Humboldt et Bonpland ont rencontré, au Mexique, un arbre, castilloya elastica, qui fournit du caoutchouc.

Macquer a beaucoup travaillé sur la nature chimique du caoutchous. Ses expériences sont renfermées dans les Ann. de l'Académ. française de 1768. Le mémoire de Berniard, Journal de Plys., t. 17, ainsi que celui de Fourcroy et Grossart, Ann. de Chim., t. 11, contiennent ce m'il y a de plus important sur cet objet.

Le caouctoioie coule comme un suc blanc laiteux par les incisions qu'on fait aux arbres nommés ci-dessus. Les expériences qu'on a faites sur ce suc, envoyé dans des flacons en Europe, prouveut qu'il s'épaissit par le contact de l'air; il se changea en une peau élastique qui devint brune. Il y avoit uu sédiment, un fond qui prit la forme de flacons; pour enlever le suc, on fut obligé du casser les flacous.

Le passage du suc à une masse solide dépend principalement de la combinaison de l'oxigène de l'air; car l'acide oxi-muriatique versé dans le suc produit cette subtance sur le chann, et l'acide perd son edeur.

stance sur-le-champ, et l'acide perd son odeur.

La couleur du caoutchoue épaissi à l'air, est blanche pinnatire; an toucher, il ressemble au savon d'Alicante. A l'air, il devient plus jaune et enfin bruuâtre. Ce changement semble provenir d'une oxidation du caoutchoue; cependant la croûte brune noirâtre de la surface est principalement formée, selon Fourcroy et Vauquelin, d'une substance brune particulière qui se porte sur la surface par la dessication; car lorsqu'ils lavérent le caoutchoue

avec de l'eau, dans laquelle le suc bruu étoit soluble, la coloration avoit ljeu à nu degré bien inférienr.

Il est saus odeur et saus saveur, très-élastique; on peut " l'étendre beaucoup, et dès qu'ou cesse de l'écarter il reprend son volume primitif. Selon Gough, son élasticité dépend de la température. Il est très-soide; pour le déchirer, il faut employer une très-grande force. Sa pesantem spécifique est de 0,0335.

A l'air, le caoutchouc ne s'altère pas. Il est entièrement insoluble dans l'eau. Trempé quesque temps dans l'eau bouillante, il se goufie et devient un peu translacide aux bords, ce qui provient peut-être de ce que l'eau eulève la matière colorante. Le caoutchouc se ramolitit tellement que, par une pression continue, on peut réunir cusemble deux morceaux. Grossart (Ann. de Chim., t. g) se sert de cette propriété pour faire des sondes, des tubes et d'autres instruments. On le coupe en bandes, on les ramolitit dans l'eau chaude, encore mieux daus le pétrole chauffé; on les tourne autour d'un bâton cyfindrique, de manière que les bords se touchent exactement; on envenue les tourne autour d'un bâton cyfindrique, of manière que les bords se touchent exactement; on envenue l'entre que leve, ou met le cyfindre dans l'eau pour ramollir le cooutchoue; alors on peut ôter facilement la forne.

L'alcool ne dissout pas le caoutchouc, cepeudant il le décolore.

décolore.
L'éther dissout le caoutchouc, comme Macquer l'a démontré le premier. Beruiard u'étoit cependant pas de cette opinion, il déclara que l'éther suffarique ne dissolvoit pas le caoutchouc, et que l'éther suffarique ne dissolvoit pas le caoutchouc, et que l'éther nitrique ne le dissout qu'imparfaitement. Cavalla forouva que l'éther, nouvellement préchouc, et que la dissolution s'opéroit facilement si l'éther avoit été lavé préslablement avec de l'eau. Grossart a confirmé cette expérience. Il est, d'après cela, probable que Macquer et Beruiard aient employ é l'éther daus un état différent. Inch a amoncé que pour dissoudre le coorfauce avec l'éther, préparé d'après la Pharmacopée de Berlin, il faut le recthier encore une fois sur du muriate de chaux. Une livre d'éther non rectifé dissout 15 grains, tandis qu'une livre d'éther rectifie dissout 5 onces et

in Longi

demie de caoutchoue. Lorsqu'on fait évaporer l'éther, le résidu est du caoutchoue non altèré. On pourroit employer aussi cette dissolutiou de caoutchoue pour faire des instruments; mais le procédé deviendroit plus coûteux. Le caoutchoue, préalablement raunolli dans l'eau chaude, se dissout beaucoup mieux dans l'éther.

Les hulles grases ue sont pas entièrement saus action sur le caoutehoue; il se forme une masse visqueuse, et l'élasticité diminue. La dissolution se fait mieux dans les huiles essentielles; par l'évaporation du dissolvant, le coautehoue reste dans son état élastique. Le pétrole dissout, selon Fabroni, le caoutehoue. Le veruis de caoutehoue dont on se sert pour les taffetas des ballous aérostatiques, se préparé de la manière snivante : dans un mélange d'huile de lin et de térébeuthine, on fait dissoudre du caoutehoue authaut que possible.

Ce vernis se ramollit à la chaleur; les acides foibles l'épaississent, et les acides conceutrés le détruisent. Les alcalis étendus ne l'attaquent pas, tandis que dans leur

état de concentration ils le décomposent.

Berniard trouva le caoutchoue insoluble dans les alcalis, et Thonsou remarqua le contraire. Il se servit d'un flacon de caoutchoue, muni d'un robinet pour conserver du gaz ammoniac. Quoique le flacon soit hermétiquement fermé, le gaz avoit bientôt disparu. Le caoutchoue avoit réellement absorbé l'ammoniaque; il avoit perdu son élasticité, il devint mou et visqueux. Les autres alcalis le dissolvent en partie.

L'acide sulfurique décompose le cooutchoue, en sépare du charbou, et il se dégage de l'acide sulfureux. Traité par l'acide nitrique, il se forme du gaz azote, de l'acide carbonique, de l'acide prussique et de l'acide oxalique. L'acide nuriatique u'agit pas sur le cooutchoue. On

ne councit pas l'action des autres acides.

Le caoulchoue, exposé à la chaleur, se fond, perd ses propriétés et prend la consistance de goudrou, qu'il conserve. Il brâle d'une flamme blanche et répand une odeur fétide. On préteud que dans les pays où il est aboudant, on s'en sert pour éclairer. Par la distillation, il doune une huile fétide, colorée, un liquiile aqueux, du gaz hydro-



gene carboné et de l'ammoniaque; il contient donc aussi de l'azote.

Fourcroy et Vauquelin ont fait des expériences sur le suc de caoutchoue, dout Humboldt avoit rapporté nu flacon du Mexique, provenant de castilloya clastica. Fourcroy brisa la bouteille pour eulever la partie du caoutchoue solidifié.

Au bout de quelque temps, le caoutehoucencore liquide, s'est concentre; il en découla uu suc brun rouge, d'une saveur piquaute, amère, qui rougit le papier de tournesol.

L'analyse a fait voir qu'il étoit composé au moins de 4 substances bien différentes.

La première est bruue, iusoluble dans l'alcool, mais soluble daus l'eau froide et l'eau chaude. Par la distillation, on obliut beaucoup d'huile et du carbonate d'ammoniaque. Le taunin ne la précipite pas de sa dissolution. Fourcroy et Vauquelin sout disposés à attribuer à ce suc la conleur du caoutchouc.

La deuxième substance est blanche, pulvérulente, sans odenr et saus saveur. L'alcool bouillant la dissout, d'où elle se sépare par le refroidissement; elle est iusoliable dans l'eau. Les alcalis caustiques la dissolvent; cetté dissolution est précipitée en flocous par les acides; elle est acide. A la distillation elle donne beaucoup d'ammoniaque et d'huile.

La troisième est jaune, d'une saveur amère analogue à Taloès. Elle estsoluble dans l'acau et dans l'alcool; elle donne une couleur verte aux dissolutions de fer, saus les précipiter. Par la décomposition elle donne un peu d'amunoniaque.

La quatrième, emfin, est de l'accètate acide de potasse mélé d'un peu de muriate de potasse. Fourcroy el Vauquelin ne décident pas si l'acide acétique existe préalablement dans le suc de eaoutehoue, ou s'il s'est formé par la fermeutation. Annal. de Chim., t. 55, p. 296.

Dans quelques plantes indigénes on trouve une substance analogue an caoutchouc. Bucholz la trouvée dans l'opium (Journ. de Pharm. de Tromusdorff, t. 3); Klaproth, dans le copal (Œuvres de la Société de Berlin, t. 2) : la partie du mastic , insoluble dans l'alcool, estanssi analogue au *caoutchouc* (Annal de Crell, t. 1); dans la résine du gui de chêne, dans le suc laiteux de l'euphorbe , de lai-

tue, des figuiers.

Carradori a fait des expériences comparatives sur le coagulum qui se sépare du suc laiteux des plantes indigéues et du caoutehoue. Il est au commencement d'un blanc laiteux, mais il devient brun au contact de l'air. Exposé à la chaleur, il se ramollit, se fond et s'enflamme; son odeur, quand il brûle, est semblable à celle du caoutehoue; comme lui, il perd par le froid sa mollesse et son élasticité. Les huiles bouillantes dissolvent cette matière, de même quelques huiles volatiles, à une température inférieure, et l'éther sultivique.

Malgré ces rapports, le coagulum des sucs laiteux diffère beaucon du caout-houe. Ala chaleur, il devient mon et visqueux; par le froid, il devient dur et cassant; il est aussi un peu soluble daus l'eau. Cette substance paroli tère particulière, car elle diffère des goumes-résines. Il faut encore des expériences pour prouver si la substance de l'opium, du conal, du mastix et du gui de chêue est du

caoutchouc.

#### CAPUT MORTUUM. Todtenkopf.

Ce nom a été donné par les chimistes au résidu fixe qui reste dans la cornue après avoir séparé par la distillation les principes volatiles. Ils rejetoient ce résidu commo inutile. Cette expression est abaudounée.

#### CARBONATES. Kohlensaure-Salze.

Ces sels résultent de la combinaison de l'acide carbonique avec les bases salifiables. La connoissance exacto de ces sels est due à Black. Bergmann a fait un Mémoire particulier sur les carbonates; beaucoup de chimistes s'en soul ensuite occupés, de manière que ces sels sont trés-connus aujourd'hui.

Les propriétés générales des carbonates alcalins et terreux sont :

De faire une vive effervescence avec un acide, et de laisser dégager du gaz acide carbonique;



D'être décomposés par le calorique; l'acide carbonique se volatilise, et la base reste pure. Quelques carbonates cependant exigeut une chaleur très-violente pour parvenir à en dégager entièrement l'acide.

Les carbonates alcalins sont solubles daus l'eau, tandis que les carbonates terreux sont insolubles; mais on peut les dissoudre à l'aide d'un excès d'acide.

Parmi les carbonates il s'en trouve de natif; on peut les préparer en délayant ou dissolvant la base dans l'ean, et en y faisant passer un courant de gaz acide carbonique.

#### CARBONATES ALCALINS.

CARBONATE D'AMMONIAQUE. On l'obtient fréquemment par la distillation des substances animales. Dans les laboratoires on le prépare de la manière suivante.

On introduit dans une cornue de grès un mélange bien desséché de 3 parties de carbonate de chaux, et d'une do muriate d'ammoniaque; on y adapte un récipient, et on chauffe. Le carbonate d'ammoniaque se sublime sous forme de masse blauche cristallire.

Les cristaux de ce sel sont des octaédres obliques, trouqués sur les deux sommets. Il y manque ordinairement les deux angles aigus à la base commune des deux pyramides. A leur place paroisseut deux petits rhombes. Les 8 trapézes se chaugent en cristaux oblongs, à cinq augles, et la troncature des deux sommets y ajoute encore deux rhombes plus considérables. Le cristal est alors composé de douze faces laterales, de 18 angles.

L'odeur et la saveur du sel sont analogues à l'ammoniaque, mais plus foibles. Il verdit les couleurs bleues. Sa pesanteur spécifique est, selon Hassenfratz, de 0,906. Il se dissout dans 2 à 3 parties d'eau froide; l'eau chaude en dissout un poids égal. A l'air il ne s'altère pas; si on le chauffe, il se volatilise rapidement.

Ce sel est décomposé, d'après Fourcroy, par les sulfates de chaux, de glucine, d'alumine et de zircone, par tous les sulfates, muriates et fluates terreux, par le phosphate acide de chaux. Il est composé, d'après Bergmann, de

| Acide | e ca | ırb | oni | que |   |  | 45 |  |
|-------|------|-----|-----|-----|---|--|----|--|
| Amm   | oni  | aqı | ıe  |     |   |  | 43 |  |
| Eau   |      |     |     |     | ٠ |  | 12 |  |
|       |      |     |     |     |   |  |    |  |

Selon Kirwan, 13 parties d'acide carbonique se combinent avec 6 parties d'ammoniaque.

Davy a démontré que ce sel varie en proportion, suivant la température qu'ou a employée pour sa préparation. Celui qui est préparé à une besse température contient plus d'acide carbonique. Le carbonate d'anmouisque préparé au 300 degr. Fabr., contient plus de 0,50 d'anmoniaque; tandis que celui obtenu à 60 degrés Fabr., ne contient que 0,20. (Davy, Researches, p. 75.)

Selon Schrader, on peut combiner le carbonate d'ammoniaque avec plus d'acide carbonique. I orsqu'ou verse une dissolution concentrée de carbonate d'ammoniaque sublimé, dans un flacon rempli de gaz acide carbonique, le sel cristallise au bout de quaraute-huit heures en prismes à 6 faces.

Les cristaux parfaitement lavés et desséchés n'ont pas d'eur. Conservés dans un flacon, ils acquierent uno odeur d'ammoniaque. Berthollet a remarqué que le carbonate d'ammoniaque devient alcalin en perdant une petite quantilé d'acide carbonique.

Le carbonate d'ammoniaque se dissont dans 8 parties d'eau, à une température moyenne. Il ne conserve aucun caractère d'alcalinité, pas même la saveur; mais il verdit le siron de violette.

Berthollet a trouvé le carbonate d'ammoniaque saturé toujours uniforme dans ses proportions.

Il est composé, d'après Schrader, de

| Acide | ca  | rbo | niq  |    |   |   | 56 |     |  |
|-------|-----|-----|------|----|---|---|----|-----|--|
| Amn   | oni | aqu | le ' | ٠. |   |   |    |     |  |
| Eau   | ٠   | ٠   | •    | •  | • | • | ٠  | 25  |  |
|       |     |     |      |    |   |   | _  | 100 |  |

Selon Berthollet de

| Acido |     |     |    |    |  |   |     |
|-------|-----|-----|----|----|--|---|-----|
| Amın  | oni | aqı | ıe | ٠. |  |   | 20  |
| Eau   | ٠   | ·   | ٠  |    |  |   | 25  |
|       |     |     |    |    |  | _ | 100 |

Cent parties d'ammoniaque exigeroient, d'après cela, pour être neutralisées, 275 parties d'acide carbonique.

Carbonate de potasse. Ce sel existe sous deux états, plus ou moins saturé d'acide carbonique.

Imparfaitement saturé, il existe dans les cendres du bois, du tartre brûlé, etc. On l'appelle, selon le mode d'extraction, nitre fixé, sel de tartre, potasse, etc.

A l'état de potasse, ce sel a une saveur alcaline, attaque avec énergie les substances végétales et animales. Il s'humecte à l'air, et devient entièrement liquide; dans cet état on l'appelle olcum tartari per deliquium.

Il cristallise en gros cristaux octaédriques.

Lorsqu'on expose sa dissolution long-temps à l'air, il attire de l'acide carbonique; par la cristallisation on pent en sépare le carbonate entièrement saluré. On ne peut pas regarder ce sel comme un mélange de carbonate de polasse saturé, et de potasse caustique. L'acide est uniformément combiné dans tonte la masse, quoique Bertholet préteude qu'ou pent enlever de ce sel une quantité de potasse caustique par Jalcool.

On pent entierement saturer ce sel de plusieurs manières. On met une dissolution de polasse carbonatée en contact avec du gaz acide carbonique; ou bien on fuit passer un courant de gaz acide carbonique à travers la dissolution, jusqu'a ce qu'il n'y ait plus d'absorption. (Voyez Pelletier et Welter, Annal. de Chim., t. 27.)

Berthollet, dans les Mémoires de l'Académie, 1780, a publié le procédé suivant. On fait bonillir dans une cornue un mélange de potasse carbonatée, et de carbonate d'ammoniaque. L'ammoniaque se dégage, et son acide se porte sur la potasse; par une évaporation lente, on peut obtenir le carbonate de potasse saluré en crislaux.

Ce sel cristallise, d'après Bergmann, en prismes à 4

faces; selon Pelletier, en prismes à 4 faces, dont les faces laterales sont rhomboïdales. Le cristal entier a 8 faces, dont 2 sont hexagones, 2 ont des angles rectangles, et 4 sont des rhombes.

I a saveur de ce sel est alcaline, mais point caustique. Sa resanteur spécifique est, selon Hassenfratz, de 2,012. Il se dissout, d'après Bergmann, dans 4 parties d'eau, à la température moyenne; l'eau bouillante en dissout \(\frac{2}{6}\), selon f elletier; l'alcool bouillante dissout\(\frac{2}{6}\), selon felletier; l'alcool bouillante dissout\(\frac{2}{6}\).

Lorsqu'on dissout les cristaux dans l'eau, il se dégage quelques bulles de gaz acide carbonique. Ce sel est inaltérable à l'air. La chaleur lui enlève une quantité d'eau et

d'acide.

La deuxième cristallisation de ce sel est toujours plus alcaline que la première, et ainsi de suite.

Il est composé, selon

| . 20  |                                              |      | . 43       |  |  |
|-------|----------------------------------------------|------|------------|--|--|
| . 48  |                                              |      | . 53       |  |  |
| . 32  |                                              |      | . 4        |  |  |
| 100   |                                              | 100  |            |  |  |
| KIRWA | N,                                           |      | PELLETIER. |  |  |
| . 43  |                                              |      | . 43       |  |  |
| . 41  |                                              |      | . 40       |  |  |
| 16    |                                              |      | . 17       |  |  |
|       | . 48<br>. 32<br>100<br>Kirwa<br>. 43<br>. 41 | . 48 | . 32       |  |  |

BERGMANN.

RosE.

D'après Berthollet, 100 parties de potasse demandent, pour être neutralisées, 91 parties d'acide carbonique; la quantité d'eau est variable.

Le carbonate de potasse est décomposé par tous les sels

Le cartonate de potasse est décomposé par tous les sels à base terreuse et métallique, et par les sels ammoniacaux.

Carbonate de soude. On oblient ce sel en brâlant certaines plantes qui croissent sur les bords de la mer, comme la soda et barilla. On le trouve tout formé dans la nature, dans quelques pays marcagenx, en Hongrie, sur le soi de quelques lacs desséchés en Egypte, etc.



Les lacs, eu Hongrie, sont situés dans le comitat de Bihor, et aurtout dans les envivous de Debrezen et Groswardein. Ces lacs ont 34 lieues de long et 44 de large. Depuis un temps immémorial on eu retire la soude, qui soulient les avonomeries mombreuses de Debrezeu. Selon Ruckert, on pourroit retirer de tous les lacs de la Hougrie, 50,000 quintaux de carbonate de soude par an

Les lacs d'Egypte sont dans le désert de Thagat ou du Saint-Macarins, à l'est du Delta. Leur fond est solide et pierreux. Ils sont secs pendaut 9 mois. Dans l'hiver ils se remplissent d'une ean violette rougeâtre. Quand l'air est évaporé, il reste une couche de carbonate de soude qu'on enlève avec des lames de fer.

Le carbonate de soude de ces lacs est d'un blauc sale, presque jaunâtre; il craque sous les dents, et laisse un arrière-goût de sel marin un peu amer. Chaque fragment a un certain degré de transparence; sur des charbons archest il devieut opaque, et décrépite en partie. La durcié de ce sel a été quelqueois si considérable, qu'on en a coustruit des murs à Kassr. Le muriate de soude qui y est mêlé est la cause de cette grande solidité.

Berthollet explique la formation du carbonate de soude dans les lacs, de la manière suivante.

Les circonstances favorables sont uu sable rouge de earbonate de chaux, l'humidité et le muriate de soude; les roseaux du rivage y contribuent aussi.

Le sable calcaire humecté, peut être regardé comme une dissolution de nuriale de soude et de carbonate de chaux; car le dernier se dissout réellement en petite quantité. La soude se trouve donc en contact vace l'acide carbonique, et l'effervescence qui est propre au carbonate de soude, doit être regardée comme une nouveille forco qui fend à opèrer la combinaison.

Le carbonate de sonde des lacs contient d'autres substances, et surtont du muriate de soude. On le purifie en le dissolvant dans peu d'eau; on fait évaporer la dissolution à une douce chaleur, et on enlève les cristaux de sel marin qui se forment à la surface.

Le carbonate de soude qui n'est pas entièrement sa-



turé, cristallise en octaèdres ou en prismes à quatre faces.

Sa saveur est analogue à celle du corbonate de polasses. Sa pesanferr spécifique est, selon Hassenfratz, det 35591. Il se dissout dans a parties d'eau froide, et demande mois d'eau bouillante; il cristallise ensuite par refroitissement. Il effleurit à l'air et tombe en ponssière. En le chauffant il subit la fusion aqueisse; il a quelquefois une si grande quantité d'eau de cristallisation, qu'il reste liquide quand il a été foudu. En augmétitant la chaleur, l'eau se volatilise, et le sel se dessèche.

Par la chaleur rouge on le convertit en un fluide transparent, et il se degage alors une partie de gaz acide carbonique.

#### Il est composé, selon

|       |  |  |   |   |  | BERGMANN, |     |   |   |   |   |     |  |  |
|-------|--|--|---|---|--|-----------|-----|---|---|---|---|-----|--|--|
| Acide |  |  |   |   |  |           |     |   |   |   |   |     |  |  |
| Soude |  |  |   |   |  |           |     |   |   |   |   |     |  |  |
| Eau   |  |  | ٠ | ٠ |  |           | 64  | ٠ |   | ٠ |   | 62  |  |  |
|       |  |  |   |   |  | -         |     |   | - | - | _ |     |  |  |
|       |  |  |   |   |  |           | 100 |   |   |   |   | 100 |  |  |

#### KIRWAN,

|       |    |     |     |     | à l'état rouge |       |   |   |   |   |       |
|-------|----|-----|-----|-----|----------------|-------|---|---|---|---|-------|
| Acide |    | car | bon | igo | e.             | 14,42 |   |   |   |   | 40,05 |
| Soud  | e. |     | ٠   |     | ٠              | 21,58 |   | ٠ |   |   | 59,86 |
| Eau   |    |     | ٠   |     |                | 64,00 | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | o     |
|       |    |     |     |     | _              | 100   | _ |   |   | _ | 00.01 |

| Acide | car | bonique . |   |  |   |   |   | . 12,15 |       |  |  |
|-------|-----|-----------|---|--|---|---|---|---------|-------|--|--|
| Soude |     |           |   |  |   | ٠ | ٠ |         | 20,25 |  |  |
| Eau . | ٠   | •         | ٠ |  | ٠ | ٠ |   | ٠       | 68,60 |  |  |
|       |     |           |   |  |   |   |   |         | 101   |  |  |

Il est décomposé par les mêmes sels que le carbonate de potasse.

Lorsqu'on introduit une dissolution de carbonate de soude dans un flacon rempli de gaz acide carbonique, le gaz est absorbé. Dans cet état, le sel cristallise en tables



39

à 4 faces, qui sont croupies sur les bords terminals. Les cristanx sont souvent très-petits.

La saveur de ce sel "st moins alcaline; il n'effleurit pas à l'air; il se dissout, selon Rose, dans 13 parties d'eau de 8 degrés Réaum., et selon Berthollet, dans 8 parties.

L'ean bouillante en dégage du gaz acide carbonique.

La dissolution du carbonate saturé u'altère pas la teinture de curcuma; la teinture de 'prinambouc passe a u'oilet, et le papier de tournesol rou i par le vinaigre, devient bleu. Ce sel ne précipite pas le su te de magnésie à froid à à l'aide de l'ébullition, le carbonate de magnésie se précipite.

Le carbonate saturé est composé, selon Rose,

| Acide | car | boi | pie | 16 |  | ٠ | 49  |  |
|-------|-----|-----|-----|----|--|---|-----|--|
| Soude |     |     |     | ٠  |  |   | 37  |  |
| Eau . |     | ٠   |     | ٠  |  |   | 14  |  |
|       |     |     |     |    |  | - | 100 |  |

Selon Berthollet, de

|       |   |   |   |   |   |   |   | 100   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Eau . | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 23,85 |
| Soude | ٠ |   | ٠ | , | ٠ | ٠ |   | 31,75 |
| Acide |   |   |   |   |   |   | ٠ |       |

Berthollet a remarqué que le liquide qui surnage les cristaux saturés, laisse dégager de l'acide carbonique; par l'évaporation il devient alcalin. Les cristallisations successives acquièrent toujours plus d'alcalinité. Rose n'a pas observé ces degrés d'alcalinité.

Comme le carbonate de soude du commerce contient toujours un peu de sulfate de soude, qui ne peut pas être séparé par la cristallisation, il faut saturer directement la soude par l'acide carbonique.

La nature nous fournit aussi le carbonate de soude dans un état presque saturé, dans la province Sukena, à deux journées de Fessan, au pied d'une montagne pierreuse d'un pouce de profoudeur. D'après une analyse de Klaproth, il est composé de

| Acide o |   |     |    |    |  |  |     |
|---------|---|-----|----|----|--|--|-----|
| Soude   |   |     |    |    |  |  | 57  |
| Eau .   |   |     |    |    |  |  |     |
| Sulfate | d | e s | ou | de |  |  | 2,5 |
|         |   |     |    |    |  |  |     |

Les trois alcalis sont  $\frac{1}{4} \frac{f}{f_0} = \frac{1}{4}$ , ensceptibles de former deux combinaisons avec  $1 \approx \frac{1}{4} \frac{1}{4}$  carbonique, l'une neutre et l'autre avec excès de base. Les sous-carbonates paroissent passer par beancoup de modifications, et leur différence ne semble pas dépendre de la proportion de l'acide avec la base, mais plutôt de la quantité d'eau de cristallisation.

#### CARBONATES TERREUX.

Cardonate n'all'auxe. L'existence de cette combinnison est encore très-problèmatique. Richter précipita la dissolution d'alan par le carbonate de potasse, et fit rougir le précipité obtenn avec du carbonate de potasse. Lorsque la masse restaite est bien lavée, ou la dissont dans l'acide muriatique, et on précipite la liqueur par le carbonate de potasse.

Le précipité bien lavé est le carbonate d'alumine. Selon Richter et Rose, le carbonate d'alumine est composé d'acide carbonique 30,33, alumine 54,2, can 15,7.

D'après Saussure, l'eau chargée d'acide carbonique dissout l'alumine.

CARBONATE DE BARITE. Withering a trouvé ce sel natif eu 1783, d'où lui vieut le nom de withérite; et Bergmann l'a examiné le premier; Klaprotti, Kirwau, Hope, Pelletier, Fourcroy et Vanquelin I ont eusnite analysé.

On l'obtient artificiellement en faisant passer du gaz acide carbonique dans l'eau de barite, ou bien en exposant l'eau de barite à l'air; il se précipite une poudre blanche.

Le carbonate naturel se trouve en pyramides doubles à 6 faces et à 4 faces, ou en prismes à 6 pans, termines par des pyramides hexaedres.

On le trouve à Angleark, au Schlangzenberg en Sibérie et à Neubourg dans la Haute-Styrie.

Il n'a pas de saveur; il agit comme poison sur l'économie animale. Sa pesanteur spécifique est de 4,331, celle du carbonate artificiel est de 3,763. L'eau froid et dissout 1757, et l'eau bonillante 3757. L'eau chargée d'acide carbonique en dissout, selon Hope, 3757; les inaltérable à l'air. Si l'on en forme une pâte avec du charbon en poudre, et qu'on l'expose à une chaleur violente dans un creuset, il se décompose.

Le carbonate naturel est composé, d'après

|        |     |    |     |    | W | ITRE | INC | ٠, |   |   | K | LAPROTE |
|--------|-----|----|-----|----|---|------|-----|----|---|---|---|---------|
| Barite |     |    |     |    |   |      |     |    |   |   |   | 78      |
| Acide  | car | po | niq | ue | ٠ | 20   | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | 22      |
|        |     |    |     | •  |   | 100  | _   |    |   |   |   | 100     |

#### Le carbonate artificiel, d'après

|        |  |   |   | Pr | LLETI | ER | , |   |   | В | ERGMA | N.N |
|--------|--|---|---|----|-------|----|---|---|---|---|-------|-----|
| Acide  |  |   |   |    |       |    |   |   |   |   | 65    |     |
| Barite |  |   |   |    | 62    |    |   |   |   |   | 65    |     |
| Eau    |  | • | • |    | 16    | ٠  | • | ٠ | ٠ | ٠ | 28    |     |
|        |  |   |   | _  | 100   | _  |   |   |   | - | 100   | _   |

Kirwan trouva le carbonate artificiel compose dans les mêmes proportions que Klaproth a trouvé le naturel. Bucholz estime l'un et l'autre composés de barite 79, d'acide 21.

Le carbonate de barite est décomposé, d'après Fourcroy, par les sulfates d'ammoniaque, de magnésie, de barite, d'alumine et de zircone, et les mêmes sulftes par les nitrates de strontiaue et de chaux, par le muriate d'alumine, par les phosphates de strontiane, de soude, d'ammoniaque de barite et d'alun.

Carbonate de glucine. Ou l'obtient en précipitant un sel à base de glucine par les carbonates alcalins; il est en poudre fine, grasse au toucher, saus saveur, inaltérable à l'air, insoluble dans l'eau et dans l'acide carbonique. La chaleur lui fait éprouver une perte de 0,40 à 47, qui consiste en eau et acide carbonique (1).

CARDONATE DE CHAUX. La nature nous offre ce sel en quantité considérable dans le marbre, le spalh calcaire, etc. Il est composé de 55 de chaux et de 45 d'acide. Moyer CALCAIRE. La pierre calcaire bleue du Vésuvo en diffère sonsiblement. D'aprés Klaproth, elle contient:

| Chaux                  |      |      |     |   | 58    |
|------------------------|------|------|-----|---|-------|
| Acide carbon           | ique |      |     |   | 28,50 |
| Eau un peu an          | imor | iiac | ale |   | 11    |
| Magnésie Oxide de fer. |      |      |     |   | 0,50  |
|                        |      |      |     |   | 0,25  |
| Charbon                |      |      |     |   |       |
| Silice                 |      |      |     | ٠ | 1,25  |
|                        |      |      |     | - | 99,75 |

Le carbonate de chaux est sans saveur et insoluble dans l'eau. L'eau chargée d'acide carbonique en dissout inso-Lorsque le gaz acide carbonique se dégage, le carbonate se précipite et forme une croûte au fond des vases.

Le carbonate de chaux décrépite par la chaleur et perd son cau de cristallisation.

La potasse et la soude ne décomposent pas ce sel ; le précipité qui se forme lorsqu'on verse dans du carbonate acide de chaux de la potasse, est du carbonate de chaux, parce que l'alcali s'unit à l'excès d'acide carbonique. Il

and Consta

<sup>(1)</sup> De nouvelles expériences faites par M. Vauquelin (Annal. du Musactire, t. 15), sur la glucine, lui ont donné l'occasion d'examiner les caractire, t. de cerbonate de glucine.

Ceselest extrémement blanc, sous forme de petites masses sphériques, très-légères; de toutes les terres, c'est celle, suivant ce chimiste, qui fournit le carbonate le moins present.

Le carbonate de glucine exposé au feu, conserve sa blancheur et son clume, mais il peril 50 pour tout es no piola. L'era est asm doute pour quelque chose dans cette perte, car il n'est pa viscionibable que este terre aborbe une quantité d'active corbonique égale à la siemne, nain ectte effertweeme un se manifeste pas immédiatement arce les acides folibles, et que le vianiger distille, par example, qui a besoin d'être aidé par la chaleur, pour operer celeffet. (Aute des Tradustieurs.)

est décomposé par les sulfates d'ammoniaque, de magnésie, de barite, d'alumine et de zircone.

Par les phosphates alcalins et terreux; par les fluates et borates terreux.

CARBONATE DE STRONTIANE. Ce sel se frouve en Ecosse sous le nom de strontianite.

On l'obtient artificiellement en précipitant une solution de nitrale ou de muriale de strontiane par un carbonate alcalin; il est alors en poudre fine. Le carbonate naturel se trouve ordinairement en masses. Il est d'un vert clair ou brunâtre, translucide, d'une cassure moyenmement éclatante, rayonnée, se casse en fragments esquilleux, cunéiformes. Sa pesanteur spécifique est selon Klaproth de 3,675.

Il n'a pas de saveur, se dissout d'après Hope dans 1536 parties d'eau bouillante; l'eau chargée d'acide carbonique

en dissout une plus grande quantité.

Exposé à une forte chaleur, il s'en dégage une partie de gaz acide carbonique. Si fon en fait une pâte avec du charbon en poudre, on favorise sa décomposition. Le strontiantie peut supporter une forte chaleur, sans laisser dégager autre chose que l'eau. Renfarmé dans un charbon, et exposé à un fourneau de porcelaine, il perd'après Klaproth o,3 r d'acide carbonique et d'eau. Selon Saussure il fond à une température de 226 degrés du pyromètre de Wedgwood en un verre transparent. Dans un creuset d'argile au four de porcelaine, Klaproth l'a vu couler comme une masse d'un vert clair.

Ce sel est composé, selon

|       |     |     |    |     |    | Hors, |   | <br>EL | LETIE | R, |   | K | LAPROTH , | , |
|-------|-----|-----|----|-----|----|-------|---|--------|-------|----|---|---|-----------|---|
| Acide | e c | arl | юп | iqu | e. | 30,2  |   |        | 30    |    |   |   | 30        |   |
| Stron | tia | ne  |    | :   |    | 61,2  |   |        | 62    |    |   |   | 69,5      |   |
| Eau   |     |     |    |     |    | 8,6   |   |        | 8     |    | • |   | 0,5       |   |
|       |     |     |    |     | -  | 100   | _ | _      | 100   | _  |   | _ | 100       |   |

CARBONATE DE MAGNÉSIE. On l'obtient en versant dans du sulfate de magnésie une dissolution de carbonate de

potasse. Dans cet état, il présente une poudre blanche, légère, d'une pesanteur spécifique de 0,2941. L'eau en

dissout 1

Le carbonate ne contient pas autant d'acide carbonique qu'il peuten absorber. Lorsqu'on le délaie dans l'eau à travers laquelle on fait passer un courant de gaz acide carbonique, celui-ci y est absorbé en grande quantité. Le sel ainsi saturé est plus soluble dans l'eau; par l'évaporation de la liqueur, il cristallise en prismes à six pans.

Lorsqu'on mêle ensemble une solution de 125 parties de sulfate de magnésie, et de 136 de carbonate de soude, par le repos le carbonate de magnésie se cristallise.

Selon Butini, il est plus soluble dans l'eau froide que dans l'eau chaude; car il remarqua que la dissolution dans l'eau se troubloit par l'ébullition, et s'éclaircissoit par le refroidissement. Le carbonale saturé se dissout selon Fourcroy dans 48 parties d'eau de 54º Fahr., 12,22 centig. Le carbonale saturé s'effleurit à l'air.

Ce sel contient, d'après Fourcroy et Kirwan,

| Acide | e c | arb | on | iqu | e. |   | ٠ | 50  |  |
|-------|-----|-----|----|-----|----|---|---|-----|--|
| Magr  |     |     |    |     |    |   | ٠ |     |  |
| Eau.  |     | ٠   | ٠  | ٠   | •  | ٠ | ٠ | 25  |  |
|       |     |     |    |     |    |   | _ | 100 |  |

## D'après

| •     |     |    |     |    |   |   | BE | RCMAR | œ, |   | I | BUTINE, |
|-------|-----|----|-----|----|---|---|----|-------|----|---|---|---------|
| Acide | car | bo | niq | ue |   | ٠ |    | 30    |    |   |   | 36      |
| Magné | sie | ٠  |     |    |   |   |    | 45    | ٠  |   |   | 43      |
| Eau . |     |    | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ |    | 25    | ٠  | ٠ | ٠ | 21      |
|       |     |    |     |    |   |   |    | 100   | _  |   | _ | 100     |

Il paroît cependant que ce carbonate n'étoit pas entièrement saturé.

Celui qu'on prépare dans les pharmacies, contient, d'après

|      |     |     |     |     |     | APRO |   |  |  |   | LIRW | AN. |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|--|--|---|------|-----|
| Acid | e c | arl | oon | iqτ | ie. | 33   |   |  |  |   | 34   |     |
| Mag  | né: | sie |     | :   |     | 40   |   |  |  |   | 45   |     |
| Eau  |     |     |     |     |     |      |   |  |  |   |      |     |
|      |     |     |     |     | _   | <br> | _ |  |  | _ |      | _   |
|      |     |     |     |     |     | 100  |   |  |  |   | 100  |     |

Le carbonate presque saturé se trouve à Castella-Monte, près Turin, où il forme une couche épaisse très-étendue.

Il est plus dur que la craie la plus ferme; l'ongle n'y fait pas d'impression, et le couteau ne le raie pas profondément. Il n'a pas de forme déterminée; sa couleur est celle du blanc de plomb, ne happe pas sensiblement à la langue, et n'a pas d'odeur argileuse. L'eau ne forme pas pâte avec lui. Sa pesanteur spécifique est de 2,612.

Guyton l'a trouvé composé de

On trouve encore le carbonate de magnésie en Irlande, en Moravie, et dans la Haute-Styrie. Ce dernier a été analysé par Klaproth. Il y a trouvé,

Le carbonate de magnésie est décomposé, selon Fourcroy, par les sulfates d'ammoniaque, de barile, d'alumine et de zircone; par les muriates et nitrates de barile, d'alumine et de zircone.

Le carbonate de magnésie se trouve fréquemment combiné dans la nature avec le carbonate de chaux, comme dans la miemite; dans le spath magnésien. D'après Klaproth, il contient:

Dans le bitter-spath de Tyrol, Klaproth a trouvé, carbonate de chaux 52, carbonate de magnésie 44, fer oxidé manganésifère 3. Ces deux sels se trouvent réunis dans la dolomie et dans quelques autres espèces de bitter-spath.

CARBONATE D'YTTRIA. On l'obtient en versant dans une dissolution saline d'yttria du carbonate de potasse.

C'est une poudre blanche insoluble, composée, d'après Klaproth, de

CARBONATE DE ZIRCONE. Vauquelin prétend l'avoir obtenu en versant dans un sel de zircone un carbonate alcalin.

Il le décrit sous forme d'une poudre blanche, qui laisse dégager l'acide carbonique par la chaleur, se dissolvant dans les trois carbonates alcalins, et paroissaut former avec eux des sels triples. Il est composé de

Klappoth a trouvé que le carbonate de zircone ainsi précipité par les carbonates alcalins, ue contient qu'une petite quantitie d'acide carbouique, qu'il se dissout dans les acides saus efforvescence, et que la zirconé paroît avoir très-peu d'affinité pour l'acide carbonique.

# CARBONATES MÉTALLIQUES.

CARBONATE D'ANTIMOINE. Ce sel est inconnu.

<sup>(1)</sup> L'yttria, suivant M. Vauquelin, paroit se combiner facilement à l'acide carbonique, car nouvellement précipitée par un alesti castique, et exposée à l'air, elle prend, pendant sa dessiction, sur avez grande quantité de cet acide pour dereni étérevenent. Le acceptante d'attriur et blanc, pesunt et opaque; il perd, par la calcination 3 à à 32 centièmes d'arde carbonique et d'eau (Aunal, du Musseum, t. 4.5). (Nois des Tradactions.)

#### CARBONATE D'ARSENIC. INCOL IU.

CARDONATE DE PLOMB. L'acide carbonique n'attaque pas le plomb métallique, mais il se combine facilement avec son oxide, et forme le carbonate de plomb. L'affinité de l'oxide de plomb pour l'acide carbonique est aussi forte, selon Bergmann, que celle des alcalis fixes; car l'oxide de plomb eulève par la voie humide, aux carbonates de potasse et de soude, une partie d'acide carbonique; de même une lessive alcaline caustique enlève l'acide carbonique au carbonate de plomb. On obtient ce sel eu précipitant le nitrate de plomb par le carbonate de potasse.

Il est en poudre blanche, iusoluble dans l'eau. Chauffé successivement dans une cornue, il devient jaune. Les alcalis caustiques le dissolvent. On le prépare en grand. Poyez art. Crauss.

On rencontre le carbonate de plomb dans la nature ; il est ordinairement blanc , ayant l'éclat du diamant.

Sa pesanteur spécifique est, d'après Bournon, de 7,2357; il est tautôt en prismes à 6 pass terminés par des pyramides à 6 faces, tautôt en octadères réguliers, quelquefois, comme à Leadhills, en tables; il est insoluble dans l'eau; traité au chalumeau sur un charbon, il laisse un grain de plomb.

Il est composé, d'après

|                                      | LCMAN | × , |   | C | HENEVIX,                  |
|--------------------------------------|-------|-----|---|---|---------------------------|
| Acide carbonique.<br>Oxide de plomb. | 84    | :   | : | : | 15<br>85                  |
|                                      | 100   | _   |   |   | 100                       |
| Acide carbonique.<br>Oxide de plomb. | 16,3  | 53  |   |   | PROUST,<br>16,15<br>83,85 |
| _                                    | 100   |     | • |   | 100                       |

La moyenne de ces analyses seroit donc :

CARRONAUE DE TEL Le gaz acide carbonique n'attaque pas le fer, mais l'acide liquide le dissout en totalité. Cette dissolution se trouble à l'air; le fer se combine avec une plus grande quautité d'oxigène, et se précipite; de l'état d'oxide au minimum il passe à celui de maximum.

Le précipité de carbonate de fer est jaune ; il se sépare encore plus rapidement quand ou fait bouillir la liqueur.

Lorsqu'on prépare le carbonate de fer en versant dans une dissolution de sulfate de ce métal un carbonate alcalin, le précipité est vert.

Les terres et les alcalis, parfaitement saturés d'acide carbonique, peuvent rester dans la même dissolution que le carbonate de fer; mais les terres et les alcalis caustiques précipitent le fer, et se combinent avec l'acide carbonique.

L'eau saturée d'acide carbonique peut dissoudre, selon

Bergmann, 10500 de son poids de fer.

La rouille est un oxide de fer retenant une certaine quantité d'acide carbonique; il se dissout dans les acides avec effervescence.

Le carbonate de fer contient, selon Bergmann,

La nature nous l'offre à Euleuloch, dans le pays de Bayreuth. L'analyse de Bucholz donne les résultats suivants:

CARBONATE DE COBALT. On le prépare en versant dans une solution de nitrate de cobalt des carbonates alcalins.

Proust obtiut un beau précipité rose en versant le carbonate de potasse dans le sulfate de cobalt.



Un excès d'alcali en dissout une grande quantité; la solution est d'un violet brunâtre. Par l'ébullition et par une addition de beaucoup d'eau froide elle se décompose.

Lorsqu'on chausse le carbonate de cobalt doucement dans un creuset couvert, il s'enslamme; dès qu'on ôte le couvercle, il prend sur-le-champ une couleur noire; il augmeute en poids, et passe à l'état d'oxide au maximum.

Carrona de cuivre métallique; mais il se combine facilement avec sou oxide. On le prépare en précipitant le sulfate de cuivre par le carbonale de potasse, ou bieu, selon Proust, en faisant passer un courant de gaz acide carbonique à travers un hydrate de cuivre délayé dans l'eau.

Pour donner au carbonate de cuivre tout l'éclat possible, on le lave à l'eau bouillante et on l'expose ensuite au contact du soleil. Il est d'un vert de pomme; la nature nous le fournit de la plus graude beauté dans la malachite. Il est insoluble dans l'eau. La chaleur le décompose entièrement et le raumen à l'élat d'oxide noir.

D'après Proust il est composé de

Acide carbonique . . . 25
Oxide de cuivre . . . 69,5
Eau . . . . . . . . 5,5

D'après Chenevix, il est probable que les carbonates alcalius dissolvent de l'oxide de cuivre et forment uu sel triple.

CARBONATE DE MANGANÈSE. Schéele et Bergmann ont trouvé que l'eau chargée d'acide carbonique dissout le manganèse métal, aiusi que son oxide.

Dans le premier cas, la dissolution répand une odeur semblable à la graisse brûlée. A l'air libre, l'acide se dégage, et la dissolution, si elle est exempte de fer, se couvre d'une pellicule blanche, Lorsqu'on verse, dans une solution de sulfate de manganése, un carbonate alcalin, il se précipite une poudre blanche qui est le carbonate de manganése; et il est jaunâtre lorsqu'il est mélé à un peu de fer. Par des dissoluions répétées dans le vinaigre, et en le faisant précipite par un carbonate alcalin, on parvient à l'en séparer. (Voyze les Mémoires de Bergmann et de Schéele.)

Lorsqu'on laisse le manganièse métallique pulvérisé, en contact avec l'eau changée d'àcide carbonique, au bout de quelques jours il se converiit, selon John, en un oxide verl. Au bout de quelques semaines, il y trouva du carbonate de manganese blanc au fond du vase, et l'eau n'en contenoit qu'une petite quantité eu dissolution.

L'oxide de mangauèse se dissout dans le gaz acide carbouique. Selon John, ce n'est que l'oxide au *minimum* qui se combine avec l'acide carbonique.

Le carbonate de manganèse pur est en poudre fine d'un blanc de neige. Il est insoluble et peut être conservé dans des vaisseaux clos.

Dessóché à uue température de 7,9 Fahr., 2,50 ceutig., il ne s'oxide pas davantage, et il ne perd pas d'acide carbonique. Huit onces d'eau en dissolvent ½ grain; une même quantité d'eau chargée d'acide carbonique en dissout 1 grain.

Les huiles grasses dissolvent, à l'aide de la chaleur, le carbonate de manganèse, et forment, d'après Schéele, une masse emplastique.

John l'a trouvé composé de

CARBONATE DE NICKEL. On le prépare en versant du carbonate de potasse dans un sel de uickel.

Selon Klaproth, 3 parties de nickel dounent 7 parties

de carbonate de nickel, qui, après avoir été rougies, laissent 4 parties de nickel oxidé. En conséquence, 100 parties de carbonate de nickel seroient composées de 57,13 de nickel oxidé, et de 42,86 d'acide carbonique et eau.

Proust a obtenu, après avoir fait rougir 100 parties de carbonate de nickel, 0,53 à 55 de nickel oxidulé, d'un gris verdâtre; à l'air, il absorbe l'acide carbonique et reprend son état vert.

Le carbonate de nickel se dissont, selon Bucholz, dans l'ammoniaque, tandis que l'oxide de nickel y est insoluble.

CARDONATE DE MIRCERE. L'acide carbonique n'agit pas sur le mercure métallique; on le prépare en versaint un carbonate alcalin dans du nitrate de mercure. Le précipité est blanc; lorsqu'il paroît jaune ou rougeâtre, c'est qu'il n'est pas entherement saturé d'acide carbonique. L'eau ne le dissout pas. A la chaleur rouge, l'acide carbonique et le gaz oxigéne se dégagent.

Selon Bergmann, il est composé de

Carbonate de polasse dans du nitrate d'argent. C'est une poudre blanche insoluble; la lumière la noircit. A la chaleur, l'acide carhonique se dégage et l'argent se réduit. Cent' parties d'argent donnent selon Bergmann 129; parties de carbonate d'argent.

CARBONATE DE TITANE. Les carbonates alcalins servent, d'après Klaproth, à l'obtenir en flocons blancs d'un sel' de titane.

Vauquelin et Hecht, qui ont fait fondre dans un creuset 1 partie d'oxide rouge de titane avec 6 parties de carbonate de potasse, ont obtenu une masse, qui a laissé après le lavage une poudre blanche légèrement rougeâtre. Elle étoit composée de

CARBONATE D'URANE. Le carbonate de potasse le précipite en poudre d'un blanc jaunâtre du nitrate d'urane. Un excès de carbonate alcalin le redissout.

L'oxide d'urane, nouvellement précipité, se dissout aussi à l'aide de la chaleur dans le carbonate de potasse; ce n'est qu'en raison de l'acide carbonique; car la potasse caustique ne le dissout pas. De cette dissolution, les acides précipitent l'oxide avec une couleur jauné pure.

CARBONATE DE BISMUTH. L'eau chargée d'acide carbonique ne dissout ni le bismuth métallique, ni l'oxide debismuth. On le prépare en précipitant le nitrate de bismuth par un carbonate alcalin.

CARSONATE DE ZINC. LOTSQU'ON met du zinc métallique en poudre, ou de l'Oxide de zinc en contact avec l'eau chargée d'acide carbonique, il s'en dissout une quantité considérable. A mesure que l'acide carbonique se dégage de la dissolution, la surface se couvre d'une couche insée d'oxide de zinc. On peut l'obtenir en précipitant le sulfate de zinc par le carbonate de potasse.

Selon Bergmann, 100 parties de zinc donnent 175 parties de carbonate de zinc. D'après le même chimiste, la calamiue est une combinaison naturelle de l'oxide de zinc avec l'acide carbonique (1).

L'analyse de Smithson et Tennant a démontré que le carbonate de zinc contient le tiers de son poids d'acide carbonique. S'il y a de l'eau, elle est combinée d'après

<sup>(1)</sup> M. Monheim, d'Aix-la-Chapelle, a trouvé près de Limbourg un sarbonate de zine en cristaux acieulaires. (Note des Traducteurs.)

Smithson avec l'oxide de zinc, et forme un hydrate. (Phil. Trans. 1803, p. 23.)

CARBONATE D'ÉTAIN. Il paroît que ce sel n'existe pas. Bergmann a essayé en vaiu de combiner l'acide carbonique avec l'étain. Lorsqu'on précipite le muriate d'étain par un carbonate alcalin, il y a à peine augmentation de poids. Proust n'a pas été plus heureux pour opèrer cette combinaison.

CARBURE. Voyez GRAPHITE et ACIER.

CARMIN. Carminum. Carmin.

Le carmin est une couleur qu'on retire de la cochenille par le moyen de l'alun. Comme la préparation de cette substance est un secret, nous allons transcrire les divers procédés connus.

Préparation du Carmin, d'après l'ancienne Encyclopédie française.

On prend 5 gros de cochenille, 36 grains de graines de chouan, 18 gros d'écorce d'autour (1), et 18 grains d'alun de Rocca. On réduit chacume de ces substances en poudre fine. On fait bouillir 2 j'irres d'eau de rivière ou de pluie; on y met, peudau qu'elle bout, la poudre de chouan, et on donne trois ébullitions, en agitant constamment le liquide avec une spatule de bois, on passe ensuite à travers une toile propre. On remet le liquide sur le feu; et lorsqu'il est bouillant, on y ajoute la cochenille. Après trois ébullitions, on introduit l'écorce; et, après une ébullition, on y ajoute l'alun; on verse calors la liqueur sur une toile tendue sur un vase plat de porcelaine ou de faience, sans exprimer le linge; on laisse le liquide rouge 7 à 8 jours en repos. On décante, et on fait sécher le sédiment au solcil, ou dans une étuve. On le

<sup>(1)</sup> Les semences de chouan et l'écorce d'autour ne sont pas connues. On les apporte du Levant.

détache avec un pinceau ou avec une plume ; c'est le carmin.

Dans un temps froid, le carmin ne se dépose pas, le li-

quide forme une espèce de gelée, et se gâte.

La cocheuille restée dans la toile peut être mise exébullition une seconde fois, ce qui douve un carmin inférieur. Outre l'écorce d'autour et les graines de chouan, quelques personnes y ajoutent encore du raucou.

### Carmin fin de Langlois , à Paris.

On fait bouillir dans une grande bassine de cuivre, 4 seaux d'eau de rivière. On retire a livres d'eau chaude, que l'on passe à travers un tamis fin, dans une terrine, sur 5 œufs battus avec leurs coquilles, ce qui forme une émulsion que l'on conserve à part.

Ou verse dans la chaudière une lessive filtree, de 10 gros de soude d'Alicante, dissoute dans 4 livres d'eau bouillante; on y ajoute en même temps une livre trois quarts de cochenille mestèque, moulue grossièrement. On remue coustammeut avec un piuceau à manche, et on fait bouillir peudant 1/2 heure. On enlève la bassine du fen, et on y ajoute 15 gros d'alun de Rome, pulvérisé; on agite une seule fois avec le pinceau, et on laisse reposer 10 à 12 minutes, jusqu'à ce qu'on remarque que la couleur violette ait passé au rouge écarlate, assez épaisse, ce qu'on appelle faire revenir le carmin. On décante le liquide dans une chaudière, on ajoute l'émulsion passée, et on donne encore une ébullition. On verse alors le carmin sur une toile fine, tendue sur un carrelet. Le liquide rouge qui passe dans un vase de bois, est employé à la préparation des laques. Le reste de l'opération se termine comme la précédente. On réduit en poudre le carmin, ou le passe à travers un tamis, et on le conserve dans des boîtes de ferblanc.

Carmin superfin de madame Ceuette, à Amsterdam.

On fait bouillir dans une chaudière 6 seaux d'eau de rivière. Au moment où elle commence à bouillir, on y

ajouto 2 livres de cochenille mestéque, en poudre fine. Au bout de 2 heures d'chullition, on y mel 3 onces de nitre pur; et un momeut aprês, 4 ouces de sel d'ossille. Après avoir fait bouillir encore 10 minutes, on ôte la chaudière du fen, et on laisse reposer le tout 4 leures. On enlève l'eau de dessus le carmin à l'aide d'un siphon, et on parlage cette eau dans phusients terrines. On les met pendant 3 semaines sur une plauche, au bout de quelque temps il se forme une pellicule de moisissure. On l'entève avec une baleine, à l'extremité de laquelle on aura attaché une petité éponge. On fait ensuite découler l'eau par un siphon; le siphon pent être plongé jusqu'au fond de la terrine, car le carmin y est tellement attaché, qu'il y parott adhérent. Le carmin desséché à l'ombre, répand beaucoup de fen; il est si vif, qu'il fatigue la vue.

#### Carmin Chinois.

On clait bouillir dans un seau d'eau de rivière 20 onces de concenile, en poudre fine; on y ajoute 60 graius d'alun de Rome. Après 7 minutes d'ébuilition, on ôte la chaudière du fen, et on fait passer la liqueur daus. un antre vase, à l'aide d'un siphon. On peut aussi la passer à travers nue toile fine. On conserve cette liqueur.

Outprépare une dissolution d'étain ; à cet effet, ou dissout dans une livre d'eau forte 1 à once de sel marin 3, on ajoute à cette dissolution froide peu à peu 4 onces d'attain de Malaca en limaille. Il ue faut pas ajouter une nouvelle quautité d'étain que lorsque la première est dissoute. On verse de cette dissolution goutte à goutte dans la liqueur de cochenille que l'on a fait réchauffer; le carmin se précipite. Lorsque le carmin est déposé, on décaule et on le fait sécher à l'ombre dans des vases de faience ou de porcelaine

Procédé qu'on suit en Allemagne pour faire le Carmin.

On fait bouillir 6 pintes d'eau de rivière dans une bassine de cuivre; on y projette 2 onces de cochenille eu pondre et on agite. Après 6 miuutes d'ébullitiou, on y jette 60 graius d'alun en poudre, et on fait bouillir eucore 3 minutes. On ôte la bassine du feu, on eulève la liqueur par un siphon, et on filtre à travers un tamis de soie; on partage la liqueur dans plusieurs terrines de faience ou de porcelaine, et ou laisse reposer encore 3 jours; alors on décante, et on fait sécher le dépôt à l'ombre. Au bout de trois autres jours, ou décante la liqueur des autres carmins, il s'y formera encore un carmin d'une qualité inferieure.

### Procédé d'Alyon.

On fait bouillir dans une bassine de cuivre a 1 seaux d'eau de rivière; on y verse peu à peu 1 livre de cochenille moulue; on remue la liqueur avec un pinceau. Au bout d'une demi-heure d'ébullition, on ajoute une légère lessive alcaline préparée avec 5 gros de soude et une pinte d'eau. On la verse dans la décoction de cochenille, et, après une demi-heure d'ébullition, on ôte la bassiue du feu et on la pose iuclinée sur une plauche. On y verse alors 6 gros d'alun, on remue et on laisse reposer eusuite 25 minutes. On décante la liqueur qui est d'un bel écarlate, dans une autre bassine; on ajoute 2 blancs d'œufs qu'on a battus prealablement avec ! livre d'eau; on remue le tout avec uu pinceau. On remet la bassine sur le feu, et on fait bouillir; le blanc d'œuf se coagule et se précipite avec la substance colorante qui doit former · le carmin. On retire la chaudière du feu, et on laisse reposer 25 à 30 minutes pour que le carmin se dépose entièrement. On décante la liqueur, et on met le dépôt sur une toile fiue pour faire égoutter le carmin; on eulève ensuite le carmin avec une cuiller d'argent ou d'ivoire, et on le fait sécher sur des assiettes que l'on couvre de papier blanc. Une livre de cochenille donne, par ce procédé, 1 donce de carmin.

Il est essentiel de se servir d'eau de rivière et non de

celle de puits.

Pour préparer la laque de carmin, on fait dissoudre, dans euvirou 10 piutes d'eau, 5 livres de carbonale de polasse; on décaute la liqueur après l'avoir laissée déposer 20 minutes, et on la verse sur uue dissolution de 5 livres de sulfate d'alumine, qu'on a fait fondre dans environ un seau d'eau; on mêle ces deux liqueurs dans uu baquet propre ; lorsque l'effervescence est passée , on décante l'eau qui surnage le dépôt, et on en ajoute de la nouvelle qu'on change soir et matin, jusqu'à ce que l'alumine ait subi 8 lavages. Alors elle est propre à absorber la partie colorante de la cocheuille; on la verse sur une toile pour la faire égoutter à consistance de bouillie : dans cet état, on l'enlève de dessus la toile, et on la verse peu à peu dans le premier bain de cochenille qui contient le carmin. Ou agite bien le mélange avec uue spatule de bois, et on laisse rasseoir la liqueur; ou décante l'eau qui surnage, on en ajoute de nouvelle, et on verse le tout sur une toile pour laisser égoutter la laque. Quand elle a acquis une consistance molle, on la met en trochisques sur des planches de bois, et ou la fait sécher pour l'usage. Il faut, pour que l'alumine absorbe bien la couleur, que le bois de cochenille soit échauffé à pouvoir y supporter le doigt. On peut avoir une laque plus ou moius belle, en versant plus ou moins d'alumine dans le bain de cocheuille.

On peut aussi préparer cette laque de la mauière snivante. Preuez 5 livres de potases que vous ferre dissoudre dans 8 ou 10 piutes d'eau, laissez déposer la liqueur et tirez à clair; versez-là par incliuaisou dans un tonneau défoncé d'un côté, ou un baquet propre suffisamment graud, où vous aurez mis le bain de cochenille, chauffie au point qu'on vieut de le dire; faites dissoudre dans uu vaisseau 5 livres de sulfate d'alumine dans 10 un 12 piutes d'eau; décantez la liqueur lorsqu'elle aura suffisamment déposé pour être claire, et versez-la peu à peu sur le baiu de cochenille; agitez le melango et laissez-le déposer; décantez ensuite l'eau qui le surnage, et ajoutez-en de nouvelle, ce que vous répeterez 5 à 6 fois; versez afons sur la toile et procédez comme ci-dessus.

Le marc de la cocheuille ne doit pas être rejeté: on le place de nouveau dans la chaudière, avec la même quantité d'eau; lorsque la liqueur commeuce à bouillir, on y verse 1 once d'ammoniaque liquide; on laisse bouillir environ une demi-beure, e tou retire la chaudière du feu; on la laisse déposer, et on décante la liqueur dans un baquet; on ajoute la même quantité d'eau sur le marc, qu'on fait bouillir l'espace d'une heure; saus y rien ajouter; on retire le vaisseau du feu, et on décante ce second bain sur le premier; on laisse un peu refroidir les liqueurs & pouvoir y supporter le doigt, ou l'on y verse ensuite l'alunius préparée comme il a été dit pour avoir de la laque.

La livre de cochenille fournit, par ce procédé, 1 1/2 once

de carmin vierge, et 2 livres de belle laque sèche.

Le nom de carmin provient du mot kermes, substance dout on retiroit autrefois une couleur analogue, mais intérieure. Ce nom ne doit done pas être donné à d'autres couleurs. Lorsqu'on donne un procédé pour du carmin bleu, cela équivaut au procédé pour faire le rouge rose ad un vert de prés.

# CASTOREUM. Castoreum. Bibergeil.

On obtient cette substance du castor (castor fiber Liu.), aminal qui vit aux bords des rivages deserts, des Beuers et des lacs de l'Europe septentrionale, de l'Asie et de l'Amérique. Le castoreum est contenu dans deux poches particulières, situées, chez les deux sexes, entre les organes géuérateurs et la vessie urinaire eutre deux poches de graisse. Ces dernières sont remplies d'une substance nolle, grasse, qui a en quelque sorte l'odeur du castorum. Les réservoirs qui contieunent le castoreum sont liés ensemble, posés l'un à côté de l'autre en parallèle; ils sont oblongs en haut et plus larges du bax. Après avoir tué l'animal, on les coupe et on les fait sécher.

Le meilleur castoreum vient de la Russie, de la Pologne et de la Prusse. Le castoreum soi-disaut augliai, qui vient du Canada par l'Augleterre, est le plus mauvais; les poches sont plus miuces et plus petites. En général, on devroit donner la préférence au castoreum reutermé dans les poches les plus grosses qui proviennent d'un animal déjà fait, et qui est plus efficace que celui des jeunes animaux.

Comme cette substance est très-chère, on la falsifie très-souveut. Une grande partie du castoreum anglais paroît être un produit de l'art, composé de plusieurs gom-



mes-résines mélées d'un peu de vrai castoreum. On entremèle ce composé de petites membranes pour lui donner le caractère du vrai castoreum, et on l'introduit dans des bourses de boucs.

Il y a au reste des caractères extérieurs et chimiques pour se couvaincre de la bonté de cette substance. D'abord le castoreum artificiel u'a pas les peaux graisseuses, l'odeur n'est pas si pénétrante, et leurs sacs sont plus larres.

Les vrais sont fermés en haut par un ligament entouré de graisse de l'animal, deux sacs sont ordinairement liés ensemble par ce même ligament. En ouvrant les sacs, on remarque, à l'aide d'une loupe, des fils blancs et rougeâtres qui se croisent, et, par l'analyse chimique, on trouve que le castoreum artificiel ne se comporte pas comme une substance animale.

Lorsqu'on preud du castoreum frais dans Panimal, il a la consistance du miel. Il répand une odeur forte qui diminne par la dessication. Sa saveur est âcre, amère et nauséabonde. Lorsqu'on le distille avec de l'eau, celle-ci acquiert l'od-cur du castoreum et une saveur aromatique, mais il ne s'eu sépare pas de l'huile. Le résidu, dans la cornue, a toujours l'odeur et la saveur forte du castoreum.

Bouillon-Lagrange, qui fit digerer 2 onces de castoreum, pendant 12 heures, avec de l'eau, remarqua qu'il se ramollissoit parfaitement, et que l'eau prenoit une couleur d'un janne pâle.

L'infusion verdissoit les couleurs bleues végétales, et contenoit, d'après cela, un alcali. Etant desséché, le résidu se dissout dans l'alcool, fait effervesceuce avec les acides et attire l'humidité de l'air.

Du castoreum qui a été macéré dans l'eau chauffée à 40 degrés pendant 24 heures, se divise en petites particules; l'eau devient blanchâtre; elle se recouvre d'une pellicule brinâtre, huileuse, soluble dans l'alcool.

Lorsqu'on méle à onces de cette liqueur aqueuse, avec une solution concentrée de carbonate de potasse, elle se sépare en 3 parties, dont l'une est rouge, l'autre claire comme de l'eau, et la troisième blanche. Chacuno de ces liqueurs a été examinée.

II.

La partie rouge donna une substance d'un gris foncé, en partie attirable à l'aimant et soluble dans l'acide muriatique. Rougie dans un creuset, il resta un melange do 12 grains de fer et de 6 grains de terre.

La partie limpide comme de l'eau contenoit du carbo-

nate de potasse. Du liquide blanchâtre, on obtint une terre alcaline qui a paru être de la chaux.

\* Une autre quantité de castoreum, qui a été digérée pendant 4 jours avec de l'ean, donna un liquide d'une couleur plus foncée; par l'évaporation, il resta un extrait qui avoit la couleur de l'écaille de tortue.

L'éther dissout du castoreum une substance plus résinense. L'eau ou précipite une substance analogue à celle que les acides précipitent de la bile. (Journ. de Phys., t. 46.)

Paprès les expériences de Thiemann, Jean dissout du castoreum 10 pour 100 d'une substance analogne à la gélatine; l'alcool au contraire en dissont 25 pour 100. Le liquide alroolique évaporé laisse un résidu d'un rouge brundire; il a la propriété d'une gomue-résiue. Le reste est de la libre animale. (Voyex Thiemann dans l'Aunuaire pharmacequique de Berliu, 1798-)

Lorsqu'on verse de l'eau dans la teinture alcoolique du castoreum, il se précipite une substance blanche onctueuse. La solution alcoolique verdit les couleurs bleues végétales.

vegetale:

Sclon Fourcroy, le custoreum est composé d'une substance colorée, resiuense, combinée d'un mucilage gélatineux qui est soluble dans l'alcool et dans l'éther, d'une matière extractive soluble dans l'ent, et d'une masse solide qui, par l'évaporation de la liqueur aqueuxe, se cristallise, dout on n'a pas encore examiné les propriétes. (Fourcruy, Syst.), 1, 10, 19, 293.)

Haas et Hildebraudt out fait l'analyse du castoreum;

voici leurs résultats.

L'eau bonillante dissout l'extractif ; lorsqu'il est dessetée, il a l'odeur et la saveru du castorwan. L'alcool dissout la résine, qui conserve aussi à un degré moindre l'odeur et la saveur du castoreum. Ce qui reste après le traitement de ces deux menstrues, a toutes les propriétés de l'albumine. L'infusion alcoolique précipite les sels ferrugiueux en noir; de-là on ponrroit conclure la présence de l'acide gallique ou du tanuiu. Une demi-ouce de castoreum a donné 70 grains d'extractif, 45 grains de résine; il resta 2 gros d'albunine environ.

À la distillation séche, 480 grains de castoreum out douné 195 grains de carbonate d'ammounique liquide, 120 graius d'Inulie empy reunatique, 52 grains de gaz hydrogène carboné et de gaz acide carbonique, 113 graius de charbon qui laissoit 55 grains de cendre, d'où ou a retiré 33 grains de claux, 20 grains de nagnésie et 2 graius de soude. (Voyce Haas, Analysis castorei chemica, Erlang, 1795; traduit dans le Journal de Pharmacie do Trommsdorff, 1, 4, p. 19, 2), (1).

### CAUSTICITÉ, Vis caustica. Aetzbarkeit.

On eutend par causticité la propriété que possèdent certains corps d'attaquer et de defruire les substances animales avec lesquelles on les met en contact. Dans le corps vivant cette actiou est accoupagnée d'une douleur plus ou moins forte et brûlante. Plusieurs substances, les alcalis et différentes terres, comme la chanx, la barite et la stroutiane à l'état pur, le nitrate d'argent, le nitrate de mercure, le mariate d'autimoine, les acides concentrés produisent ces effets.

L'éfiel caustique de ces substances paroît proveuir de ce qu'elles se combinent avec l'une ou l'autre des parties constituantes du corps animal. Plusieurs ont une grande tendance à attirer l'humidité; et dans ce cas, il paroît que le calorique dégagé dans cette circonstance agit plus particulièrement.

On range, il est vrai, plusieurs substances végétales et animales parmi les corps caustiques, comme la moutarde, les cantharides, etc.; elles en différent cependant essentiellement: les premiers exercent leur action chi-

<sup>(1)</sup> M. Laugier a fait une nouvelle analyse du castoreum; cette substance, avinant ce chinaiste, est un mélauge d'une résine d'une sorte de corps adipocireux, d'une hulle volatile, d'une matière extractive colorante, d'une substance gélatineux et d'acide bennoque. (Note des Traducteurs.)

mique sur les corps des animaux vivants ou morts; les derniers, au coutraire, trouvent des bornes dans leur action par le ralentissement de la force vitale.

Aussitôt que la vie abandonne les corps, leur action cesse; il y a des circonstauces physiques qui peuvent même dans le corps vivant suspendre leur action ou du moins l'affoiblir.

Dans l'état actuel de nos counoissances, l'hypothèse de Meyer sur la cause de la causticité ue mérite pas d'être citée; l'hypothèse de Winterl, à la vérité, n'est pas plus satisfaisaute.

#### CEMENTATION. Camentatio. Camentiren.

On donne ce nom à une opération à l'aide de laquelle on fait agir sur un métal des substances susceptibles d'être converties en vapeurs; e uvirouné de ces substances, ou l'expose au feu dans un appareit convenable. Le but de cette opération varie : tantôt on a l'intention d'opèrer une combinaison, tantôt une séparation, quelquefois l'une et l'autre. Le mélange avec lequel on entoure le corps à c'ementer est appelé le cément. On s'en sert ordinairement pour purifier de l'argent on de l'or cuivreux, pour couvertir le fer en acier et le cuivre en lation.

Pour séparer l'or du cuivre et de l'argent, on se sert d'un mélaige de 4 partise de briques en poudre, d'une partie d'oxide rouge de fer provenant de la calcination du sulfate, et d'une partie de sel marin. Ou stratifie avec ce mélange, dans un vaisseau de terre ou de fer muni d'un bon convercle, de l'or battu ne laures minces, et on fait chauffer à un feu gradué pendant 16 à 18 heures.

Le colcothar employé retient encore une partie d'acide sulfurique, cet acide déagage du muriate de soude, l'acide muriatique qui se combine avec l'argent on avec le cuivre, tandis que l'or reste intact. Lorsque la pierre de touche indique que l'or n'a pas la finesse convenuable, on répète l'opération jusqu'à ce que l'or ait acquis le degré da pureté qu'on désire.

Pour couvertir le fer en acier, on le fait rougir avec des substauces charbouneuses. Chaque fabrique a un cément particulier; la forme des fourneaux est aussi diférente, etc. Dans les unes on emploie seulement du charbon, dans d'autres on prend de la suie, des résines, des copeaux de bois; on humecte le fer d'huile, etc.

On prépare rarement aujourd'hui le laiton par la cémentation du cuivre, mais on le combine par la fusion avec les mines de zinc.

#### CENDRE. Cinis. Asche.

On appelle ainsi la matière qui reste après la combustion des principes végétaux à l'air libre. Elle a toutes les propriétés du corps brûlé qui ne se laisse pas volatiliser.

Les parties principales de la cendre sont les alcalis fixes. La polasse existe dans toutes les plantes qui croissent à une distance éloignée de la mrr; la soude, au contraire, se trouve dans la cendre de toutes les plantes qui croissent dans le voisinage de la mer. Parmi les terres, c'est la chaux qu'on rencontre le plus fréquemment dans los cendres.

La silice se trouve aussi dans plusieurs plantes, particulièrement dans les graminées et dans plusieurs espèces d'equisetum.

D'après Davy, la silice fait partie de l'épiderme de plusieurs plantes, dans quelques-unes presque tout l'épiderme consiste en silice. Selon Davy 100 parlies de l'épiderme de bambon contiennent 71,4 de silice, et celle du jonc commun 48.1.

Les coucrétions qu'on troure quelquefois dans le bambon (appelées tabaschers ), sout semblables à celles que Humboldt a rencontrées dans plusieurs graminées gigantesques de l'Amérique méridiouale; elles sout composées de siliec combinée avec un peu de polasse.

La magnésie se trouve aussi dans la cendre des plantes. Elle est en quantité considérable dans la cendre de plusieurs plantes maritimes.

La salsola soda contient une plus grande quantité de magnésie; la cendre qui provieut de 100 parties de cette plante, reuserme 17,429 de cette terre.

L'alumine se trouve rarement dans la cendre des plantes. Bergmann trouva ces quatre terres dans toute espèce do ble.

Parmi les métaux, on n'a trouvé jusqu'ici que le fer et

le manganèse dans la cendre. Le fer y est le plus fréquemment. Vauquelin le trouva en quaufilé considérable dans la cendre du salsola sodu.

Le manganèse a été déconvert par Schéele dans les plantes. Proust le trouva dans la cendre de la vigne, du bois de chène et du bois de figuier.

Kninkel et Sage disent avoir trouvé de l'or dans les cendres; mais cette assertion n'est pas fondée; on présume qu'elle est basée sur une erreur. Ces chimistes ont obtenu

l'or qui étoit combiné avec le plomb dont ils s'étoient servis.

Les acides qu'ou reucontre quelquefois dans la cendre sont les acides sulfirique, muriatique et phosphorique,

combinés avec une des bases salitiables.

En genéral, on obtient trois fois autant de cendre des arbrisseaux, et cinq fois autant des herbes que des arbres. Les branches donnent plus de cendre qu'un poids semblable de bois du tronc; les feuilles donnent plus de cendre que les branches. Des plaules arrivées à la maturité donnent plus de cendre que dans une autre période de croissance. Des plaules fraiches en fournissent plus que des plantes sèches.

Le tableau suivant donne la quantité de cendre et de potasse retirée de 100 parties de plusieurs plantes.

|            |     |      |     |    |     |    | Cendre.  | Potasse. |
|------------|-----|------|-----|----|-----|----|----------|----------|
| Saule .    |     |      |     |    |     |    | 2,8      | 0,285    |
| Orme.      |     |      |     |    |     |    | 2,36727  | 0,39     |
| Chène      |     |      |     |    |     |    | 1,35185  | 0,15543  |
| Peuplier   |     |      |     |    |     |    | 1,23476  | 0,07481  |
| Hetre.     |     |      |     |    |     |    | 0,58432  | 0,14572  |
| Sapin .    |     |      |     |    |     |    | 0,34133  | 0,0      |
| Vigne.     |     |      |     |    |     |    | 3,579    | 0,55     |
| Ortic or   | di  | nair | re  |    |     |    | 10,67186 | 2,5033   |
| Chardon    | co  | mm   | nun | ١. |     |    | 4,04265  | 0,53734  |
| Fougère    |     |      |     |    |     |    | 5,00781  | 0,6259   |
| Chardon    | ſr  | isé  |     |    |     |    | 10,5     | 1,96603  |
| Grande c   |     |      |     |    |     |    | 3,85395  | 0,72234  |
| Petite cer | nta | uré  | e   |    |     |    | 4,35593  | 8,50811  |
| Tige du    | ы   | é de | e T | ur | qui | e. | 8,86     | 1,75     |
| Absinthe   |     |      |     |    | ٠.  | ٠  | 9.744    | 7,3      |
| Fumeter    | re  |      |     |    |     |    | 21,9     | 7,9      |
| Trifoliun  | a p | rate | ens | e. |     |    | 0,0      | 0,078    |
| Vesce.     |     |      |     |    |     |    | 0,0      | 2,75     |
| Féves av   |     |      |     |    |     |    | 0,0      | 2,0      |
|            |     |      |     |    |     |    |          |          |

CÉR 55

Cent parties de salsola soda donnent 19,921 de cendre, qui conhement 1,992 de soude.

En général, on ne pent rien déterminer sur les plantes, parce que la cendre de chaque plante offre des variations. La cendre des différentes parties de la mêmo plante contient divers principes, comme Vanquelin l'a remarque.

La cendre de substaures animales contient ordinairement un pen d'acide prussique combiné avec la chaux et des phosphates alcalins et terreux. La cendre des os est composée de phosphate, de carbonate et d'un peu de prussiate de chaux; on y tronve anssi du phosphate do magnésie.

La cendre de végétaux est employée dans beaucoup de circonstances, soit dans les arts, soit dans l'économic domestique. On emploie sa lessive au blanchiment; on en relire la potase et la soude pour la fabrication du savon. Higgins mêta la cendre totalement épnisée d'alcal par l'ean avec le mortier; il trouva qu'il étoit plus spongienx, qu'il se desséchoit plus facilement, qu'il sadon-cissoit, et qu'il ne se fendoit pas si aisément. On se sert aussi de la cendre lessivée comme engrais, pour la préparation des coupelles et pour la fabrication des fourneaux à exploiter les mines.

## CENDRE BLEUE. Voyez BLEU DE MONTAGNE.

## CERERITE. Cererithes. Cererit.

Ce fossile se trouve dans la mine de Bastuace, près do Riddarhytta en Westmanland. Cronstedt en a fait mention le premier sous le nom de schwerstein on tungstein. Il dit: ferrum calciforme, terra quadam incognita intimé mixtum.

Schecle, qui examina le tungatène, a chois celui de couleur perfice de Bispherg, dans lequel il découvrit la combinatson de l'acide schéclin avec la chaux. D'Elhuyar fit ensuite l'analyse du tungstate de chaux et de la mine du tungstène de Bastnaes; il prouva (ce qui avoit été déjà sonpconné par Bergmann) qu'il étoit composé de chaux, de fer et de silice.

Comme il existoit de l'incertitude sur la nature de ce

Carry)

fossile, Klaproth en fit une nouvelle analyse; il y découvrit une substance inconnne qu'il regarda comme un corps intermédiaire entre les terres et métaux, et qu'il nomma terre ochroîte en raison de sa couleur jaune brunâtre.

Hisinger el Berzelius, à Stockholm, ont fait, à la neme répoque, l'analyse de celte substance, sans avoir connoissance du travail de Klaproth; ils trouvérent également une substance nouvelle qu'ils déclarérent pour un oxide métallique; ce qui a été adopté par Klaproth, et ce qui fut confirmé par Vauquelin qui en opéra la réductiou. Hisinger et Berzelius ont appelé a nouvelle substance métallique cerium; d'après cela, le fossile devroit être appelé cert/; mais comme on a voulu lui douner un nom daprès la nouvelle planète Cérès, et que les mois cerium et cert pourroient être confondus avec le mot cera (cire). Klaproth a appelé le métal cererium et le fossile cérérite.

Le cécérite se trouve tantôt en masse, tautôt disséminé; sa couleur tient le milieu entre le rouge cramoisi, le brun de girofles et le brun rougeatre. La cassure fraiche est foiblement grasse, brillante, à pelites écailles; les fragments sont indéterminés, auguleux, à bords peu aigus; il est opaque; sa raclure est d'un blanc grisâtre, et sa poudre rougeatre; il est demi-dur, fragile et trés-pesant. La pesantour spécifique du cérérite est, selon Crou-

stedt, de 4,988; selon Klaproth, de 4,660, et selon Vauquelin de 4,530. Ce fossile est composé, d'après Klaproth, de

| Cerer  |   |     |    | 63 |   |   |   |       |   |
|--------|---|-----|----|----|---|---|---|-------|---|
| Silice |   |     |    |    |   |   |   | 17    |   |
| Oxide  |   | e f | cr |    |   |   |   | 2     |   |
| Chaux  | r |     |    |    |   | ٠ |   | . 3 i | 4 |
| Eau    | ٠ | ٠   |    |    | ٠ |   | ٨ | 12    |   |
|        |   |     |    |    |   |   |   | 98,5  | Г |

CERERIUM. Cererium. Cererium.

Cette substance métallique a été découverte dans le cérérite par Klaproth et les chimistes suédois Hisinger et Berzelius. Vauquelin a confirmé la découverte de ces chimistes, et il lui a recomm d'autres propriétés.

Klaproth qui avoit d'abord range la nouvelle substance parmi les terres qui fout le passage aux oxides métalliques, comme l'yttria, l'avoit appelée, à cause de la couleur brune claire qu'elle acquiert par la chaleur, ochroïte, du mot gree ochros (jaune brunâtre). Hisinger el Berzelius, qui la déclarèrent pour un oxide métallique, lui donuèrent le nom de cerium, nominatiou qui a été convertie par Klaproth en cererium.

Pour extraire le cererium du cérérite, on fait rougir le fossile pulvérisé avec le double de sou poids de carbonate de polasse. Ou obtient une unasse non fondue, friable, d'un gris rougeâtre. On lessive la masse par l'eau bouillante; la liqueur alcaline reste claire en la neutralisant par l'acide nitrique, ce qui prouve que le fossile ue coutient pas d'acide-tungstique.

Ou traita une autre partie du fossile par l'acide nitrique bouillant, aquel on ajonta un peu d'acide muriatique; la dissolution du fossile eut lieu, el la silice resta : celle-ci fut séparée par le fitre. Ou versa de l'ammouiaque dans la i-queur jusqu'à ce que l'acide ne dominât plus ; alors on précipita le fer par le succinate d'ammoniaque. Le liquide restant doma, par le carbonate d'ammoniaque, la nouvelle substance sous forme de précipité blanc, prenant par la chaleur une teinte d'un brun de cannelle.

Les propriétés de cette substauce sont:

1º Lorsqu'on verse dans as dissolution daus l'acide nitrique de l'ammoniaque, l'oxide de cererium se sépare en
précipité mucilagineux d'un gris rougeâtre, qui, étant
desséché, présente une masse durre d'un brun rougeâtre
translucide; rougie fortement, on obtient une poudre
d'un brun de cannelle. Ces différences de couleur proviennent, selon Hisinger et Berzelius; de la plus ou moins
grande quautité d'oxigéne. L'oxide blanc est au minimum,
et celui d'un brun de cannelle au maximum. Les sels qu'on
obtient avec ces deux oxides différent aussi entr'eux.

2º Lorsqu'on emploie pour la précipitation des carbonates alcalins, l'oxide preud de l'acide carbonique et forme un précipité blanc léger. Cent grains de carbonate de cererium desseché ont perdu, par l'acide nitrique, selo Klaproth, 25 grains. Par le feu, 1 on grains ont perdu 35 grains. D'après cela, Klaproth delermine le carbonate de cererium composé de

| Oxide |    |     |     |     |   |   |   | 65 |
|-------|----|-----|-----|-----|---|---|---|----|
| Acide | €a | rbe | nia | que |   |   |   | 23 |
| Eau.  | ٠  |     |     | ٠.  |   |   |   | 12 |
|       |    |     |     |     | - | _ | _ |    |

Ou versa dans la liqueur bouiliante du carbonate alcalin; le précipité parut contenir moins d'acide carbonique. Ce carbonate chauffé au rouge laissa toujonrs une poudre brune.

Si l'on calcine l'oxide de ecrerium au contact de l'air, il reste, selon Vanquelin, 57 pour 100 d'oxide ronge. Cet oxide chantlé à un feu violent se dissout avec difficulté dans l'acide nitrique. Dans des vaisseaux clos, le carbonale de ecerrium supporte une chaleur rouge foible saus être décomposé.

3º L'oxido de cercrium, traité au chalumeau sur un charbon, rongit et répand une lumière saus entrer en fusion. Les phosphates fondants en dissolvent une petite partie; le verre qui en résulte paroit, tant qu'il est chaud, d'un jaune et vin, et après le refroitissement d'un jaune clair. Dans l'emploi du borax, on a observé les mêmes phéromèmes.

On a essayé cet oxide sur la porcelaine; les endroits que l'on avoit peints sortoient du feu d'une couleur d'un brun clair

Les alcalis caustiques et l'ammoniaque, ainsi que les carbonates alcalins, no dissolvent pas l'oxide de cererium, selon les expériences de Klaproth.

Hisinger et Berzelins prétendent que les carbonates alcalins dissolvent une pelite quantité d'oxide; la dissolution est jaune; elle est précipitée par les acides. Par la fusion, à une chaleur rouge, la dissolution a lieu, tandis que, par la fusion à l'air, l'oxide arrive au maximum, et ne peut pas rester dans la dissolution.

Les acides dissolvent facilement l'oxide de cererium au minimum. La saveur des dissolutions neutres est doucealre, acerbe. La liqueur élendue est sans conleur; lorsqu'elle est coucentrée, elle est d'un rouge antéllyste. L'oxide au maximum se dissout leutement dans les acides.

La forme des cristaux de sulfate de cererium paroît être, d'après Klaproth, une variété de l'octaédre; ils sont de couleur améthyste pâle, peu solubles daus l'eau; ils exi-

gent encore upe addition d'acide sulfurique.

Selou Hisinger et Berzelius, il existe plusieurs sulfates de cererium; celui an maximum est d'un rouge améllyste. Lorsque l'acide est concentré, l'excès ne contient presque rione en dissolution. L'acide étendu de la moitié de sou poids d'eau forme avec le cererium un liquide jaune huileux qui ne s'attache pas aux parois du vase, mais qui passe d'essus sans les mouiller.

L'acide étendu de 6 à 7 parties d'eau dissout le cererium; la liqueur est d'un jaune citron; par l'évaporation, on obtient de petits prismes d'un jaune doré : c'est le sulfate

acide de cererium au maximum.

Si l'ou expose ces cristaux à l'air, ils se convertisseut en une pondre jaune. Redissous dans l'eau, ils se décomposent; il s'en sépare une poudre blanche, et la dissolution est saus couleur.

La poudre blanche est du sulfate de cererium au minimum. Si l'on fait évaporer la dissolution, on obtient des cristaux qui coustituent un sulfate acide de cererium au minimum. Ces cristaux sont rarement cubiques, plus souvent ce sont des prismes aglutinés en faisceaux rayonnés. Leur dissolution a une savenr sucrée astringente.

Lorsqu'ou fait bouillir le sulfate acide au maximum avec l'acide muriatique, une partie se désoxide, et il se

forme du gaz muriatique oxigéné.

On peut de même, en faisant rougir ce sel, hii culever une partie de son oxigène et le décolorer. L'excés d'acido se volatilise aussi à une forte chaleur, et il reste du sulfate uentre. Chauffé loug-temps, il reprend l'oxigène, devient rouge, et repasse à l'état de sulfate au maximum. Les alcalis décomposent imparsaitement le sulfate de cererium par la voie humide; l'ammoniaque forme un précipité qui est composé de sulfate et d'oxide.

Le sulfate de cererium est entièrement décomposé lorsqu'ou le fait rougir avec 3 fois son poids de carbonate de polasse ou de soude.

Le sulfate de cercrium a uue couleur brune. Lorsqu'on le fait digérer avec l'ammoniaque caustique, il cède une partie de son acide, et acquiert par-là une couleur plus rougeatre, qui pălit par la dessication. Chauffe avec l'acide muriatique ou ultrique, il se dissout eu petite quantité: la dissolution a uue couleur iauue.

Lorsqu'on verse dans une dissolution de sulfate de cererium de la potases, il se précipite avant la saluration un composé triple d'acide sulfurique de potasse et de cererium. Une trop grande quantité de potasse le décompose cu partie. Ce sel triple, au maximum, est d'un jaune citrou, celui au minimum est blanc. Les sels à base alcaline forment ce composé triple. Ce sel se fond à une haute température; chauffé avec du charbon, on obtient du sulfure de potasse et du sulfate de cererium. Ce composé ne contient pas la troisième partie de cererium.

L'acide nitrique donne, selon Klaproth, avec le carbonate de cererium, nne dissolution incolore, et, avec le carbonate rangi, une dissolution d'un jaune rougealre. Le nitrate de cererium cristallise difficilement, selon Klaproth; les cristaux s'humectent promptement à l'air.

Selon Hisinger et Berzelius, l'acide nitrique dissout difficilement l'oxide de cererium au mazimum, mais trésaisement le carbonate. La dissolution au maximum est d'un jaune verdâtre. Evaporée à consistance de miel, on obtient des cristaux en launes qui attirent l'humidité. Ce sel a une saveur sucrée. Elant desséché, il est d'un blanc jauntâtre; il est soluble dans l'alcool.

Si l'on ajoute du fer à la dissolution coucentrée de ce sel, elle acquiert une conleur d'un rouge de sang qui passe au jaunâtre par la dessication. En dissolvant la masse dans l'eau, la dissolution reprend sa couleur primitive. On peut obtenir le nitrate incolore au mizimum en dissolvant le sel jaune dans l'alcool; et en enflammant la solution, le sel blanc reste après la combustion.

Vanquelin trouva le cerenium très-oxidé, très-peu soluble dans l'acide nitrique à froid; mais à chaud, la solution s'opère facilement. La couleur de la dissolution est jaunattre. En ajoutant un excès d'acide par l'évaporation, on obtient des cristaux blaucs déliquescents; la dissolution neutre ne cristalise pas, il reste, 1, près avori eté évaporée, un sel jaunaltre, dont l'alcool dissout la moitié de son poids. Le nitrate se fond à la chaleur, se boursouille et se décompose; il reste un oxide de cererium d'un rouge de brique. L'oxide de cererium au minimum se dissout plus facilement dans l'acide nitrique. Ce sel, dont la saveur est piquante et sucrée, ne cristallise pas plus aisément que les précédents.

L'acide muriatique dissout l'oxide de cererium au trazinum lentement; en chauffant, il se dégage avec effersecence une quantité considérable de gaz muriatique oxigéné; la colleur de la dissolution est un pou jaunatre, mais elle devient incolore, selon Vauquelin, après l'ébullition. Sa saveur est douce et astringente. On obient difficilement des cristaux; la masse saline desséchée est d'un june blanchâtre, et attire l'humidité de l'air. Hisinger et Berzelius ont obtenu une seule fois ce sel cristalisé en prismes blancs brillauts, à faces terminales tronquées. Il est soluble dans l'alcool; la solution concertée brâle d'une flamme jaune étincelante; le résidu blanc est du muriate de cerezium au maximum.

Selon Vauquelin, ce sel est soluble dans son poids d'eau; la dissolution est un peu rosée, semblable au sulfate de mauganèse; ilse dissout dans 3 à 4 parties d'alcool; la firmme de l'alcool n'est pas colorée; par l'agitation, per yremarque des points rayés pourpres.

Si l'on chantle ce sel dans des vaisseaux clos, il passe d'abord l'eau de cristallisation, et ensuite du gaz muriatique oxigéné. En arrêtant l'opération, avant que tout l'acide muriatique en soit dégagé, il reste un muriate aminimum. Quand ce sel contient un peu de muriate de fer, celui-ci se sublime; ce moyen peut être employé pour le purifier du fer.

Lorsque le muriate de cererium est parfaitement décomposé, le résidu est blauc; il se dissont dans les acides. Cette dissolution incolore est précipitée en blauc par les prussiates, selou Vanquelin. La teinture de uoix de galle n'y forme pas de précipité, mais elle donne à la liquen une couleur foncée. Vanquelin observe encore que les sulfates, uitrates et muriates sont tonjours avec excès d'acide, malgré la quantité dé métal qu'on y ajoute.

L'acide muriatique oxigène n'agit pas sur l'oxide de

cererium, tandis que l'oxidule en est dissons.

Une dissolution concentrée de sulfate de soude décompose le muriate de cerzcium; il se précipite un sulfate blanc de cerzcium peu soluble dans l'eau. Lorsqu'on fait bonillir ce précipite avec le double de son poids de carbonate de soude dans l'eau, il se forme du carbonate de cerzcium; par ce moyen, on obtient l'oxide parfaitement pur et exempt de fer.

L'acide sulfureux dissout l'oxide de cererium, et forme des cristaux en aiguilles de conleur améthyste pâle.

L'acide arsenique qu'on fait digerer avec l'oxide de cererium, forme un sel insoluble; un excès d'acide le redissont, et forme un arseniate acide de cererium. Ce sel ne cristallise pas, mais on obtient une masse gélatiueuse saus couleur.

Une dissolution concentrée d'acide beuzoïque dissout l'oxide de eererium. Par le refroidissement, il se dépose, d'abord l'excès d'acide benzoïque, et ensuite le beuzoate de eererium sous la forme d'une pondre blanche.

L'acide benzoique ne forme pas de précipité dans les dissolutions neutres de cererium, mais une grande quantité de benzoate d'ammoniaque précipite un benzoate de cererium. Ce sel est blanc et uon entièrement soluble dans l'ean.

L'acide succinique dissout l'oxide de cererium. Co sel est assez solible dans les acides, et brûle d'une flaume bleue. Comme le succinate d'ammoniaque ne décompose pas l'acétate de cererium, ce moyen peut être employé pour se procurer du cererium exempt de fer.

Les prussiates alcalius précipiteut les dissolutions neu-

tres de cererium en blanc; un excès d'acide redissout le prussiate de cererium.

L'acide acétique dissout difficilement l'oxide de cercrium; le carbonate s'y dissout facilement.

L'acctate de cererium neutre est très-soluble dans l'eau, a une saveur donce, et cristallise en petits grains. Ce sel ne s'altère pas à l'air; il est insoluble dans l'alcool; il fond au feu et se décompose.

Lorsqu'on met dans une dissolution neutre de murinto de cererium de l'acide gallique cristallisé, il se dépose une petite quantité de précipité blanc; les alcalis caustiques le rendent plus abondant, et le colorent en chocolat clair. Lorsqu'on y joute l'alcali à plusieurs reprises, le précipité devient plus foncé, d'un rouge bruu, et donne en fin un liquide opaque qui paroît d'un vert foncé contre la lamière.

L'acide oxalique précipite les dissolutions de cervrium. Sclon le degré de l'oxidation du métal, le précipité est blauc ou jaune. L'oxide digéré avec l'acide oxalique donne le même sel; un excés d'acide ne le dissout pas. L'ammoniaque caustique, au contraire, le dissout avec facilité; par l'évaporation il s'en sépare un peu d'oxide, et le sel cristallise en aiguilles.

Le molybdate d'ammoniaque précipite de la dissolution de cererium, un sel blanc floconneux, soluble dans les acides, qui est le molybdate de cererium.

Les dissolutions sont précipitées par l'acide phosphorique, et par les phosphates alcalins. Le précipité est blanc, et se redissout dans un grand excés d'acide muriatique et nitrique. Lorsqu'on fait digérer l'oxide de cererium humide, avec l'acide phosphorique, on obtient le même sel.

L'oxidule de cercrium se combine avec l'acide tartarique. Ce composé est soluble dans un excés d'acide. Par une grande quantité d'eau, il s'en précipite des flocóns, qui sont du tartrate de cercrium.

L'acide tartarique ne précipite pas les dissolutions de cererium, mais les tartrates alcalins en opèrent la décomposition.

Ce sel est blanc, lèger, insoluble dans l'eau. Chaufió fortement, il laisse une poudre d'une couleur chamois.

Les acides minéraux dissolvent ce sel, et sans donte le décomposent. Il se dissout entièrement dans les alcalis

caustiques.

Lorsqu'on fait digérer l'oxide de cercriam dans l'acide citrique, il se forme un sel iusoluble qui se dissout dans un excès d'acide. Ce citrate est jaune; il ne cristallise pas. L'alcool lui eulève un peu d'eau, mais ne le dissout point.

Le sulfure hydrogéné d'ammoniaque brunit d'abord les dissolutious neutres de cererium, et y forme ensuite un précipité d'un vert foncé, qui est un sulfure de exercium. Ce précipité bien desseché, est presque noir. Il se décompose foiblement au feu, et brûle, lorsqu'on le projette dans un creuset chaud, avec une flamme jannaltre plossible de la compose de la composiçõe de la c

phorique, très-sensible dans l'obscurité.

Les dissolutious du cererium non exemptes de fer, sont précipitées, selon Vanqueliu, par les hydro-sulfures. Par ces reactifs on peut leur eulever le fer. L'oxide de cererium ne se combine pas avec l'hydrogène sulfure; car le gaz hydrogène sulfures et dégage au mouent de la précipitation; et les sulfures alcalius hydrogènes u agissent pas autrement que les alcalis purs.

Klaproth, ni les chimistes suedois, n'ont pu réduire

l'oxide de cererium.

Klaproth le renferma dans un creuset de charbon, qu'il exposa an feu d'un four de porcelaine. L'oxide ne fut pas altéré, il sortit du creuset une poudre légère brunâtre.

Hisinger et Berzelius en ont fait une pâte avec l'huile de lin; à un feu violent, l'oxide a paru s'approcher un pen plus de l'état métallique, mais il ne fut pas réduit.

Galm chanssa un melauge d'oxide de cererium, d'oxide de plomb, de charbou, et d'huile de liu. Il remarqua une perte considérable en plomb; il resta une masse noire, fragile, charbouneuse, qui, frottee sur des corps durs, a pris un éclat métallique.

Vauquelin paroît avoir êté plus heureux dans la réduction du cerzerium. Il iutroduisit dans un creuset de charbon un mélauge de latrate de cerzerium, de noir de fiumée, et d'une petite quantité d'huile; il le plaça dans un creuset de Hesge, entouré de sable. Après 1 <sup>§</sup>/<sub>2</sub> heure de feu de forge, il ne trouva pas de métal dans l'intérieur du charbon du creuset, excepté un petit globule du diamètre de la tête d'une épingle. Les acides simples n'agirent pas sur ce globule; l'acide nitro-muriatique le dissont avec peine. La dissolution étoit rougeatre; elle contenoit du fer, ainsi que du cererium. 1º Elle avoit une saveur sucrée; 2º elle étoit précipitée en blanc par le tartrate de potasse et l'oxalate d'ammoniaque ; 3º le globule étoit plus fragile, plus dur, et d'une cassure plus lamelleuse que le fer. Quoique cette expérience ne donne pas le résultat désiré, elle prouve cependant que le cererium peut être réduit, et qu'il se volatilise à une haute température. Dans une autre expérience, on fit chauffer un mélange de cererium. de noir de fumée, d'huile et de borax, dans une cornue de porcelaine, munie d'un tube de porcelaine, pour recueillir le cererium volatilisé. Ou n'obtint pas une trace de sublimé. Il y avoit dans la corque quelques petits globules métalliques, attachés à un vernis noir, formé par le borax. Une partie se trouvoit à la voûte de l'appareil, où il s'étoit volatilisé probablement par la chaleur. Ces globules out paru contenir plus de cererium, et moins de fer. Tels nombreux qu'ils fussent, ils ne faisoient pas 1 du cererium employé, preuve que la plus grande partie du métal est passé à l'état de vapeurs qui ne se sont pas coudeusées. Voyez le nouveau Journal de Chimie, t. 2, p. 303; Annales de Chimie, t. 44, p. 269.

CÉRUMEN DES OREILLES. Cerumen. Ohrenschmals. Laccérumen est une substance iaune, grasse, qui coule des oreilles, et se durcit à l'air. Sa couleur est plus ou mour coragée; sa saveur est très-amère. Chauffic sur un papier, elle se foud, et laisse une tache grasse. Elle a une odeur particulière, foiblement aromatique, qui augmente par la chaleur.

Projeté sur des charbons ardeuts, le céramen. exhalo des vapeurs blanches, qui ont l'odeur de graisse brûlée. Il se fond alors, se gonlle, et répaud une odeur ammoniacale empyreumatique. Le résidu est un charbon volumineux.

Delayé dans l'eau, il forme une émulsion jaunâtre, qui

passe facilement à la putréfaction; il se sépare des flocons blancs.

Le cérumen traité par l'alcool, à l'aide de la Chileur, et par l'étler, doune à ces liquides une couleur jaune. L'alcool chaud en dissont euviron les 3. Le résidu insoluble, desséché, est transparent, fragile, peu coloré; par la combustion, il dégage plus de vapeurs ammoniacales que de vapeurs huileuses.

L'alcool évaporé laisse une substance amère, de la consistance de térébenthine, qui a toutes les propriétés d'uue

huile grasse.

L'éther dissout le cérumen presqu'en entier. Si l'ou fait évaporer la liqueur, il reste une substance qui a la consistance et l'odeur foible de la térébeuthine. Elle est moins amère que celle obtenue par l'alcool.

La matière grasse retirée par l'alcool, ou par l'éther, se dissout dans les huiles grasses et volatiles. Les alcalis se combiueut avec elle par la simple trituration, et ils forment une espèce de savon sans consistance.

La substance du cérumen, insoluble daus l'alcool et l'éther, a beaucoup d'analogie avec l'albuniue. Calcinée dans un creuset de platine, il reste un charbou qui contient de la soude et du phosphate de chaux.

Outre l'huile et l'albumine, le cérumen contient encore une substauce colorante qu'on n'a pas encore pu isoler.

Elle paroît être la cause de sa saveur amère.

Selou Vauquelin, à qui l'on doit les expériences cidessus, le cérumen contient une buile grasse, semblable à celle de la bile, un mucilage albumineux, et une milièro colorante semblable à celle de la bile. Voyez Système des Connoiss. chim, 1, 9, p. 3 70.

#### CÉRUSE. Cerussa alba. Bleiweiss.

On fabrique la céruse dans plusicurs pays. Le procédio ordinaire, qui varie cependaut dans quelques fabriques, est le suivant. On prend des pots de terre, dans lesquels on met une croix de buis, ou bieu ou y tourne, eu faisant les pots, une rondelle d'arglie, dont la hauteur prend la quatrième partie de la hauteur du pot; on pose dessurs des plaques de plomb tournées en spirale. Les plaques sont minces : elles ont 6 pieds de longueur, 6 pouces de lar-

10 L./M

CÉR 67

geur et 12 de pouce d'épaisseur. On les roule de manière à laisser à peu près un quart de pouce de distalact cà chaque courbure. On remphit les pots de vinaigre de vin ou de bière, de mauière qu'ils soient près de toucher le plomb. On ferme les pots avec une plaque de plomb, et on les enfouit dans une conche de tan on dans le fumier de cheval. La chaleur qui se développe du finmier fait évaporer l'acide; les vapeurs attaqueul le plomb et le convertisseut au bout de trois semaines en une substance blanche qui est la céruse.

Au bout de ce temps, on enkève les lames de plomb, on les lumecte d'eau pour éviter qu'elles ne tombent en poussière, et on gratte la surface avec un couteau. Pour que cette séparation n'incommode pas les ouvriers, on opère dans une cheminée fermée par devant, alors la têté de l'homme reste dehors.

On laisse tomber la substance enlevée dans une cuve, on en fait une bouillie épaisse à l'aide de l'eau, ou bien on la fait moudre; encore humide, on la laisse quelques jours en repos pour que les morceaux de plomb séparés se convertissent également en céruse. On doit la léviger, la mettre en formes, et la faire dessécher dans une chambre.

La céruse la plus pure est appelée blanc schisteux (schiejerweiss). Lorsqu'elle n'est pas falsifiée, elle ue doit pas coutenir de craie; elle doit être très-fine et obteuue par la lévigation.

On mêle les parties grossières de la céruse avec la craie, on fait moudre le mélange et on en forme de petits cônes, ce qui coustitue la céruse ordiuaire. Pour détermiuer la quautité de craie, Richter a opéré comme il suit. On neutailse le blanc par l'acide muriatique; on lessive la matière par l'alcool, qui dissout le muriate de chaux sans toncher à celui de plomb, qui dissout en suite le muriate de plomb dans une quantité d'eau suffisante, on précipite par un carbonate alcaliu, et on lave le carbonate de plomb. Celui-ci étant desséché, peut être regardé comme la quantité de céruse pure. On bien on dissout la céruse dans l'acide acétique ou nitrique, on précipite le plomb par l'acide acétique ou nitrique, on précipite le plomb par l'acide acétique, ot la chaux par un carbonate al-

5.

calin (1). On falsifie fréquemment la céruse avec du spath pesant porphyrisé.

La céruse n'est nullement une combinaison de l'acide acétique, mais de l'acide carbonique avec le plomb.

L'acide acétique se décompose dans ces circonstances, et l'acide carbonique formé s'unit à l'oxide de plomb. Ce fait a été reconnu par Bergmann et confirmé par Proust.

Scopoli, qui traita 2 gros de céruse avec l'acide sulfurique étendu, obitut 18 pouces cubes de gas acide carbouique qui contenoit uue trace de gaz hydrogène. Il parolt cependant que l'acide acétique ne se décompose que peu à peu. Dans la céruse uouvellement préparée, on en rencontre quelques traces qui se perdent par un laps de temps.

Au lieu de vinaigre, on peut aussi employer l'acide ligneux, l'eau sure des amidonniers, le lait aigre, etc. Ou peut aussi, au lieu de mettre les pots dans le fumier, les placer dans une chambre dont la température est de 34 à 45 degrés Fahr., 1 jusqu'à 70 centig.

Peut-être pourroit-on mettre aussi des lames minces de plomb dans une chambre close, et la remplir de vapeurs

acides.

Debreiner, pharmacien à Gefrees, dans le pays de Bayreuth, indique le procédé snivant pour preparer la céruse. On dissout le plomb dans l'acide nitrique; on y ajoute de la craie qui en précipite une belle céruse. On dité venporer le liquide surrageant jusqu'à siccité, on décompose ensuite le nitrate de chaux par le sulfate de fer calcine au rouge; l'acide nitrique obtenu sert à dissoudre d'autres parties de plomb.

La céruse est employée en peinture ; dans l'art de guérir, on s'en sert extérieurement comme siccatif et astringent.

CERVEAU. Cerebrum. Gehirn.

Le cerveau est l'organe renfermé dans la cavité du crâne.



<sup>(4)</sup> Ce procédé ne peut pas être três-exact, car une partie du muriate de plomb reste toujours en dissolution avec le muriate de chaux. (Note des Traducteurs.)

Il consiste en une masse molle, dans laquelle on distingue trois substances différentes.

La substance corticole. Elle est d'un gris jaune; elle enveloppe la plus grande partie du cerveau humain, de l'épaisseur d'une ligne à peu prés; dans l'intérieur, elle se trouve alteruativement avec la moelle qui est blanche. La substance iulermédiaire est placée entre ces denx substances; elle forme une couch mince.

Dans l'aualyse du cerveau, on n'a pas eu égard aux substances superposées; mais on a traité le cerveau dans son ensemble.

A l'abri du contact de l'air, le cerveau se conserve long-temps. Fonreroy en a rempli na vase qu'il plaça sous le récipient de la machiue pneumatique. Il se degagea nu peu de gaz acide carbonique, et le cerveau se conserva pendant un an.

An contact de l'air, le cerveau devient acide au bout de quelques jours, acquiert une confeur verte et dégage de l'animonianne.

La moelle du cerveau forme une émulsion épaisse en la triturant avec l'ean.

Elle coagule par la chaleur comme le lait.
Le liquide surnageant les flocons est troublé par l'eau
de chaux et les sels calcaires. Par l'évaporation, elle se
colore et laisse cristalliser du phosphate de soude. Le cerreau des mammifères et des oiseaux peut être galement
étendu d'eau, et laisse déposer des flocons par la chaleur.

L'émnision est monsseuse et ressemble beaucoup à l'eau de savon; une partie de la moelle surnage comme de la crême.

Elle est coagulée par l'alcool et par les acides. La moelle desséchée donne une espèce d'émulsion; il s'en sépare bientôt des flocons; la liqueur surnageaute contient quelques sels.

Lorsqu'on triture du cerveau avec de l'acide sulfurique étendu, uue partie se dissout et le reste se sépare en masso coagulée. Le liquide acide incolore contient une substance animale; il noircit par l'évaporation, dégage de l'acide sulfureux, et laisse déposer des cristaux. Le cerreau contient du phosphate de chaux, du phosphate da soude, du phosphate d'ammoniaque et une trace de sulfate de chaux.

La quantité de ces sels n'est pas eucore 1 de la masse du cerveau.

L'acide nitrique étendu dissout une partie du cerveau, le reste se coagule. Lorsqu'on fait évaporer la dissolution, il se dégage du gaz azote. Il reste une substance volumineuse charbonnée, qui contient heaucoup d'acide oxalique.

Quand on fait dessécher le cerveau au bain marie, il coagule d'abord, et il se forme à la surface un liquide aqueux transparent. Le poids diminue de \(\frac{1}{3}\) a \(\frac{7}{3}\) i, il se retrecit, devient jaune et se laisse rouler en boules.

Lorsqu'on fait rougir le cerveau dans un creuset, il se dégage de l'amunoniaque; il devient plus mou, se boursouille, noircit, se foud, répand une fumée épaisse, s'enfamme et reste long-temps rouge après l'extinction; il se dégage alors du gas acide sulfureux provenant d'une petite quantité de soufre. Dans cet état carbonisé; il fond en un liquide qu'on peut tirer en fils, il se fige ensuite en une masse noire cassante qui ne donne pas d'alcali par la lixiviation.

Si l'on distille du cerveau desséché, on obtient de l'eau chargée de plusieurs sels ammoniacaux, de l'huile, du carbonate d'ammoniaque, du gaz acide carbonique, du gaz hydrogène carboné et sulfuré. Le charbon qui reste contient du phosphate de chaux et du phosphate de soude.

L'alcool qu'on fait bouillir avec le résidu desséché en dissout 4. Par le refroidissement, l'alcool dépose me substance d'un blanc jaunatre en lames brillantes. Malaxée entre les doigts, elle se convertit en pate. A la température de l'eau bouillante, elle devient molle; à une plus forte chaleur, elle noircit, exhale des vapeurs empyreumatiques ammoniacales et laisse pour résidu un charbou.

Les huiles d'olives et de térébeuthiue ne dissolvent que très-imparfaitement le cerveau. La potasse le dissout et en dégage de l'ammoniaque.

On voit par tout ce qui précède que le cerveau contient une substance qui a quelque analogie avec l'albumine coagniée, mais qui cependant en différe; c'est donc une substance particulière. Fonrcroy, en grillaut le cerveau, n'obtint pas une trace de graisse; il réfuta l'opinion de Burrhus qui l'avoit prise pour une huile. Foureroy ne trouva pas non plus exacte l'opinion de l'houret qui prit le cerveau pour un composé savonneux, d'abord parce qu'il ne conlient pas de corps gras, ensuite parce que l'alcali s'y trouve en très-petite quautité.

Voyez Leméry, Burrhus, Thouret, Journ. de Phys., t. 37; et Fourcroy, Ann. de Chim., t. 16.

#### CEYLANITE. Voyez Rubispinelle.

#### CHABASIE, Chabasie.

Ce fossile a été confondu autrefois avec la zéolithe enbique; mais Bosc d'Autic et Haïy; font-retiré de ce genre. On le trouve à Oberstein, aux lles de Féroër, en Islande, à Gustavsburg eu Suède, etc.; il est ordinairement cristallisé. La forme primitive est un rhomboide, qui diffère peu du cuhe; on le rencontre quelquefois sous cette forme; quelquefois six de ses bords sont arroudis, et les faces des troucatures se réunissent 3 à 3, à a angles opposés; tandis que les autres 6 angles sont tronqués. Quelquefois ce fossile cristallise en pyramides doubles à 6 faces, dont les baces sout réunies, et dont les 6 angles à la base, et les 3 bords aigus de la pyramide sont arroudis. Ce fossile est blanc, un peu transpareut. Sa pesanteur spécifique est 2,7176. Il raie le verre. Au chalumeau, il foud en une masse blancte spongieuxe.

CHALCÉDOINE, CALCÉDOINE. Silex Chalcedonius Wern et Linn. Chalcedon.

Ce fossile est très-abondant. On le trouve en Hongrie, en Transylvanie, en Bohème, etc., et plus particulièrement en Irlande, dans les fles de Féroèr et de Nicoban. Ordinairement il a un aspect trouble, unagé. Sa couleur est variée, mais le gris parolt être la principale, qui passe au bruu, rouge, bleu, vert, et blanc de lait. Le chatechine est ordinairement en masses stalactiformes, ou en masses rondes. Quelquefois il est cristalliès; mais il n'est

pas encore décidé si ce sont de vrais cristaux ou bien des pseudo-cristaux. La surface du chaletdoine est rude, la cassure unie ou conchoîde; à l'extérieur elle est ordinairament mate; l'intérieur est mat, et pen brillant, surtout le rouge; son éclat est foible, approchant de celle de la cire. Il est rare de l'avoir transparent; il est plutô demi-transparent; sa dureté est plus grande que celle de la pierre à fusil; il donne des étincelles par le choc de la pierre à fusil; il donne des étincelles par le choc de l'acier. Sa pesanteur spécifique est de 2,615 jusqu'à 2,700. Il est aigre. Lorsqu'il a une couleur de rouge de saug, de chair ou d'hyacintle, on l'appelle carmiol.

Le chalcédoine, qui est aliernativement strié en blanc, noir ou brun, est appelé onxe; et chalcedonye, lorsqu'il est strié en blanc et en gris. Le premier a été fréquemment employé par les anciens pour la préparation des camées et pour graver.

D'après Bergmann, le chalcédoine de l'île de Féroër est composé de

CHAIR MUSCULAIRE. Caro. Muskelfleisch.

La chair consiste en une quantité considérable de fibres d'une couleur rougeâtre ou blanche. Il est très-difficile, et même presque impossible d'en séparer toutes les substances hetérogènes, comme la graises, le sang, le lissu cellulaire, et C. A l'article Franxs, la chair sera regardée exempte, autant que possible, de parties étrangères; nous la considérerons ici comme chair proprement dite.

Neumann se borna à soumettre la chair à la distillation; il obtint les produits que les matières animales donnent

dans ces circonstances.

Geoffroy chercha à déterminer la quantité de matières extractives contenues dans plusieurs viandes, commo dans celle de bœuf, de veau et de mouton. Le mouton, d'après son expérience, en fournit le plus, le bœuf le moius. Thouvenel exprimoit la chair pour lui enlever toute unmidité. Il faisoit ensuite conquier l'albumiue par le u, et la séparoit par le filtre; il obteuoit après les sels ur la cristallisation. D'une autre part, il lavoit la chair sprimée pour dissoudre la gélatiue, l'extractif et le reste es sels, et séparoit de la gélatiue les deux dernières sub-aucres par l'alcool. D'après ses exprériences, la chair onsiste en fibre, gélatine, graisse, lymphe, en uu sel articulier, et en extractif insoluble dans l'alcool.

Il est très-difficile de séparer par ce procédé les diverses parties constituantes, puisqu'elles sont toutes solubles dans

eau.

Fourcroy a proposé le mode suivant. On lave la chair, coupée par petits morceaux, avec de l'eau froide, à plusieurs reprises. On sépare aiusi l'albumiue et les sels. On fait digérer le résidu daus de l'alcool; celui-ci dissout la matière extractive et une partie des sels. La chair aius épuisée, on la fait bouillir avec de l'eau, qui dissout la gelatine, ainsi que le reste de la matière extractive et des sels.

Lorsqu'on fait évaporer leutement l'eau de lavage, l'albumine se coagule, et la liqueur filtrée donne les sels. Si l'ou fait évaporer la liqueur alcoolique, on obtient la matière extractive; et par l'évaporation de la liqueur aqueuse, on obtient la gélatiue; et l'huile grasse qui nage à la surface, se coagule par le refroidissement. Après ces diverses extractions il reste le tissu fibreux; il est d'un gris sale, ue se dissout pas dans l'eau, s'y durcissant plutôt; il se comporte comme la fibrine du sang.

La matière extractive a une couleur d'un brun rougeâtre, une odeur forte, âcre et aromatique. L'eau et l'alcool la dissolveut. La solution aqueuse devient aigre à

l'air; il se forme de l'acide acétique.

La matère extractive mise sur des charbons ardents, se fond, se boursculle, et etshale des vapeurs piquantes, acides. Elle attire l'humidité de l'air, et se couvre d'une croûte saline. Lorsque l'air est chaud, elle devieut acide, et passe à la putréfactiou. A la distillation, elle fournit de l'eau et un acide, qui est saturé en partie par l'ammonique.



Les sels qu'on obtient dans l'analyse de la chair, sont, d'après Fourcroy, du phosphate de soude, du phosphate d'ammoniaque, et une trace de phosphate de chaux. Hatchett y-a trouvé, outre le phosphate de chaux, du carbonate de chaux. Cinq cents grains de viande de bœuf ont laissé, après l'inciueration, 25,6 grains de résidu, qui consisioit pour la plus grande partie en ces sels. Si l'on fait bouillir la viande long-temps avec l'eau, les phosphates se dissolvent.

Il paroit, d'aprés cela, que le phosphate de chaux est dissous dans la gélatine, ou qu'il se dissout à l'aide de la gélatine. Après l'actiou de l'eau bouillante, reste le carbonate de chaux, qui, par le traitement de la chair par l'acide nitrique, se converit eu oxafate.

Si l'on fait bouillir la viande non lavée, il s'en sépare de l'albumine congulée, qui arrive à la surface avec le sang. L'eau dissout la gélatiue, les sels et la matière extractive. La graisse se foud à cette lempérature, et vient nager à la surface. Cette décoction est apptiée bouillon. Elle doit son odeur elsa saveur à la matière extractive, d'où il suit que le bouillon d'oq qui contient de la gélatine, et pas de matière extractive, est nourrissant, saus être agréable (1).

Proust a trouvé dans le bouillon frais de l'acide phosphorique libre et du muriate de potasse; il a remarqué aussi que les vaisseaux d'argent qui servent à faire cuire la viande, se ternissent.

Dans un temps chaud, le bouillou forme bientôt, à cause de la gélaime, de l'acide acétique. L'eau de chaux et l'ammoniaque y formeut un précipité de phosphale de chaux. Le uitrate d'argent indique la présence de l'acide muriatique; le nitrate de mercure forme un précipité blanc qui devient rose par la dessication; il est composé

<sup>(1)</sup> M. Berthellet pense que la gélatine que l'en peut obtenir d'une substance ainmale n'y est pas toute formée, mais que lorque cette substance a été épuisée par l'action de l'enu, il peut s'en former de nouveau par l'action de l'air, d'ont l'origène se cembine avec le carcivit per l'est de l'entre de l'air, d'ont l'origène se cembine avec le carvient pelatineuxe, comme une partie vigétale solide devient soluble Par l'action de l'aire (Meniore d'Arcuei), t. 1.) Nots des Troducteurs.

phosphate et de muriate de mercure coloré par uue stance animale.

.orsqu'on fait évaporer lentement le bouillon , il deit brun; sa cousistance et sa savenrangmentent; par le oidissement il forme une gelée. Le bouillon des jeunes maux contient une plus grande quantité de gélatine. · l'action continue d'une douce chaleur, la consistance gmente, et présente une masse qui ne s'altère pas. Ce sidu se dissout dans l'eau, et reforme un bouillon qui a oins d'odeur que le bouillon frais. Ou appelle la masse aporée tablettes de bouillon. Pour lui donner la solidité ecessaire, il fant, d'après Proust, y ajouter eucore de gélatine. Voy. Chaptal, Élém. de Chim., t. 3, p. 362. Lorsqu'on fait rôtir la viande, toutes les substances exaites par l'ébullition y restent; l'odeur et la saveur de la natière extractive deviennent plus sensibles par le feu. ourcroy pense que la croûte brune qui se forme sur le ôti consiste particulièrement dans la matière extractive.

Lorsqu'on ne doune pas une chaleur suffisante pour rôtir la viande, elle se desséche, se colore, devient cassante, et peut être conservée long-lemps. Les acides ramollissent la viande, la dissolvent en agissantsur la partie fibreuse. Les alcalis faces la dissolvent; il se forme de l'ammoniaque et de l'huile; avec la dernière l'alcali forme un savon. L'ammoniaque n'altère pas sensiblement la viande.

A l'air, la viande se putréle, à moins que la température ne soit au-dessous de o. La putrélaction est d'autant plus rapide que l'air est chaud. Aux articles Putrászacros et Addrouse, on a parlé des changemeuts que subil la viande. L'aluu, le muriate de soude, d'autres sels, les huiles grasses, le beurre, la graisse, les huiles volatiles, l'alcool, le vinaigre, les aromes, les résines, le tanuin, etc., arrêten la putréfaction de la viande.

La chair de plusieurs animaux offre des caractères différents. Il nous mauque des expérieuces exactes sur cet objet; après Geoffroy, Thouvenel est le seul qui s'en soit occopé. Selon Thouvenel, la chair de bænf contient la plus graude quantité de parties insolubles; elle laisser par la dessication plus de residu que les autres viandes.

La chair de veau est plus aqueuse et plus mucilagineuse; celle de tortue communique à l'eau une plus grande quantité de matière extractive que celle du bouf, qui contient, d'après Thouvenel, plus de ligaments et autres parties insolubles (1).

La partie soluble des limaçons tient le milieu eutre lo de utiles en et le beuf; la chair d'écrevisses, de greuouilles et de vipéres, lui ressemble. La chair des poissons dans des rivières coutieut, malgré sa mollesse, une plus petite quantié de matière soluble que ne renferment les autres viandes.

Voyez Geoffroy, Mem. de l'Acad. des Sciences, 1730; Thouvenel, Mem. de l'Acad. de Bordeaux, 1778; Fourerry, Syst. des Conn. chimiq., t. 9, p. 242.

#### CHALEUR, Voyez CALORIQUE.

CHALEUR ANIMALE. Calor corporis humani. Thierische Wærme.

Nous remarquons que la température des animaux à sang chaud est plus élevée que celle de l'atmosphère, phénomène qu'on a nommé chaleur animale.

Lorsqu'on plonge un animal dans un milieu froid, la température s'abaisse jusqu'à un certain degré autant que l'auimal existe; dans un milien chaud on observe que la température de l'animal est moindre que celle du milieu.

'Il suit de là que le corps vivant fait exception de la loi du partage uniforme de la chaleur. Le corps mort prend la température du milieu qui l'environne. Il faût donc supposer aux êtres vivants la faculté de ré-

Il faut donc supposer aux êtres vivants la faculté de résister à la loi universelle de la propagation de la chaleur, et de déterminer leur température par leurs propres forces.

Le corps humain paroît avoir une température constante. Le thermomètre de Fahr. indique ordinairement à la surface sous les épaules 97 à 99 degrés, 36 à 37,22 centig. Hunter trouva la température dans le canal urinaire à plos ou moins de profondeur de 92 à 97 degrés Fahr., 33 à 36,11 centig.

<sup>(1)</sup> Thenard a retiré une matière particulière de la chair. Voyez art. Osm AZONE. ( Note des Traducteurs.)

n a voulu expliquer la chaleur animale de beaucoup nanières.

a respiration doit avoir de l'influence sur la chaleur nale. Plus les poumons sont grands, plus la chaleur nale est considérable. Chez les oiseaux la chaleur est -forte, elle va de 103 degrés à 104 degrés Fahr., 39 0° centig. Dans ces animaux la respiration est parfaite, r pénètre jusqu'à l'intérieur des os.

Selon Black, une partie de chaleur latente de l'air resè est mise en liberté, ce qui élève la température des umons et du saug ; le sang échauffé communique dans circulation la chaleur reçue à toutes les parties du

rps.

Dans cette hypothèse, il s'élève une difficulté, c'est se la température des poumons devroit être au maximum, c que les parties éloignées devroient être moins chaudes, e qui n'est pas d'accord avec l'expérience.

D'après Lavoisier et Crawford, le gaz oxigène de l'air nspire se combine dans les poumons avec le carbone et 'hydrogène du sang, et le calorique du gaz oxigène devient libre. Cette quantité de calorique ne sufit pas non seulement pour empécher l'abaissement de température du corps, mais elle entraîne encore l'eau nouvellement foranée en vapeurs.

Comme tout le calorique se dégage dans les poumons, l'objection de Black n'est pas d'accord avec cette hypothèse. Ces deux chimistes ont pourtant cherché à y répondre.

Sedon Crawford, la chalcur spécifique est de 1,0300, celle du sang de veines de 0,8938, d'où il conclut qu'au moment oil e sang veineux se convertit en sang artériet, la chalcur spécifique augmente. Il faut d'après cela une addition de clorique pour conserver la même température qu'il avoit comme sang veineux. Cette addition est signande, que tout le calorique nouvellement dégagé y est employé: la température des poumons doit donc rester la même. Pendant la circultation, le sang artériel se change successivement en sang veineux; sa chalcur spécifique diminue par consequent, et il faut qu'il y ait de la chalcur

de dégagée. C'est la raison pour laquelle la température des extrémités du corps ne diminue pas.

Mais lorsqu'ou considére que le gaz acide carbonique et l'eau ne se forment pas dans les poumons, mais bien pendant la circulation du sang, l'hypothèse devient uulle.

A l'article Respiration, on a réudu probable que l'air respiré se combine avec le sang à l'état gazeux, qu'il ne laisse dégager d'abord qu'une partie de son calorique, que cette quantité libre amène le gaz acide carbonique, le gaz azote et l'eau.

Au moyeu de cette hypothèse, nous pouvons expliquer

plusieurs phénomènes de la chaleur animale.

L'homme peut vivre sons tontes les zones. Dans les climats froids, où l'air est plus dense, à chaque respiration on en respire une plus grande quaultié; l'air so combine par conséquent en plus grande quantité avec le sang, le calorique est dégagé avec plus d'abondance, ce qui compense la perte qu'on éprouve par l'air ambiant. Dans les climats chauds, le contraire a lieu. L'air est plus d'ilaté et on respire notins, par conséquent il y a moins de calorique en liberté.

Comme par l'augmentation de la force vitale la respiration devieut plus vive, la circulation du sang plus accélérée, il faut que la chaleur auimale subisse anssi un accroissement. Nous trouvons que dans un grand froid on éprouve moius la sensation du froid eu prenaut beaucoup de nourriture.

Des pertes de sang diminuent la chaleur animale. Les parties très-sanguines dans lesquelles le mouvement est vif, sout les plus chandes.

Lorsqu'on interrompt la circulation du saug, la chaleur animale diminue.

Voyez Experimente and Observations, on animal heat de London, Morozzo Journal de Physique, 1. 2, p. 102; Lavoisier et Laplace, Mémoire de l'Académie, 1780; Seguin, Mémoire de l'Académie, 1790; Girtanner, Journal de Physique, t. 39.

CHALUMEAU. Tubus ferruminatorius. Læthrohr. Le but qu'on se propose d'atteindre avec cet instrument est de fondre de petites masses par le moyen de la flamme. Il consiste en un tube d'environ un pied de long, dont l'extrémité inférieure, étroite, est recourbée; c'est une boule terminée par un tube presque capillaire. On fait des chalumeaux avec le cuivre jaune ou laiton, avec l'argent; on en fait aussi en verre. La pointe est souvent de platine pour supporter un plus grand degré de chaleur. Pour pouvoir les nettoyer, Bergmaun les a composés de 3 pièces; la boule sert à retenir l'hunnidité de l'air qu'on y insoulfle (1).

On souffle avec la bouche dans cet instrument, et on tient l'ouverture étroite sur la flamme d'une bougie pour la diriger sur un support qui porte le corps à fondre.

Il faut beaucoup d'habitude pour bien faire jouer l'insrument. Comme les substances à fondre exigent une chaleur rapide non interrompue, le courant d'air doit et dirigé sur la flamme d'une manière uniforme. L'artiste rempit sa bouche d'air, et le fait sortir par les muscles de la joue, tandis qu'il respire par le nez. Quand on est

<sup>(</sup>i) Le chalumen de Bregmann et compasi del trais pastita (\*ayes la planche) i l'une appelée manche, se termine en une pointe conquée as, qui s'adapte par frottement à l'ouverture à, nommée réservoir, et formée d'anc lance dispitague, coustée au centre, de manière que les cités opposés, soudes tour à tour it une égale distance qui s'exhele de la poittine, et que l'air y depose. Bergmann prefère la forme aplatie de ce réservoir à celle d'une aphere qu'on lui avoit doanné avant lui. L'ouverture conjuge uce les d'une aphere qu'on lui avoit doanné avant lui. L'ouverture conjuge cresses dans la protubérance dd., ne le réveroir après une longue insufilation, paisse en sortir facilement, et qu'on la poisse nettoure commodément. Le pelit tuble e est très-étroit; la partie conique la plus courte ex, doit entrer exactement dans l'ouverture, l'ouverque l'air moundément. Le pelit tuble e est très-étroit; la partie conique la plus courte ex, doit entrer exactement dans l'ouverture, l'ouverque l'air met publièrent se que consent que des circonstances particulieres nécessitent souvent. L'ouverture g' doit être containe ci égale; car sans cela, le com de la flamma se diviséreit en plusient parties, et ne produiroit pas l'efit qu'on doit en attendre de et experiment troy avant; il est nécessite que dans le commencement es parties entrent l'une dans l'autre avec force; ear, avec ie temps, et par le frottemant containe qu'elles éprouvent, elles deciennes, et par le frottemant containe qu'elles éprouvent, elles deciennes en companie de la containe de l'air prouvent, elles deciennes en containe de l'air prouvent, elles deciennes en containe de l'air prouvent, elles deciennes en containe de l'air prouvent, elles deciennes, et par le frottemant containe qu'elles éprouvent, elles deciennes en containe de l'air part de dans le componité de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air l'air

bien exerce, on peut souffler un quart d'heure sans se fa-

tiguer.

On se sert ordinairement de la flamme d'une bongie ou d'une lampe qui a une méche d'une épaisseur moyeune; la mêche de colon doit être assez longue pour être conrbée; ou tieut l'extrémité du chalumeau sur la courbure de la mêche.

La flamme est de deux espèces, l'une est extérieure et l'autre intérieure. La prenière est blanche, la deruière blene, plus conique, donne une chaleur bien plus considérable que l'extérieure. Les deux flammes agissent d'une manière différente; l'intérieure d'ésoxide ce que l'extérieure a oxidé. Cela paroit proveuir d'une partie d'hydrogèue et de carboue libre.

Le meilleur support est un charhon bien brûlé, dans lequel ou fait un trou pour y déposer le corps. Le charbon étant mauvais conducteur du calorique, n'eulève pas beancoup de chaleur au corps fondu, il sert plutôt à l'augmenter par sa combustion. On met aussi la substance à fondre dans une cuiller d'or, de platiue ou d'argent.

Saussure attacha une petite quantité de fossile à essayer sur un morceau fin de granit; il parvint ainsi à faire

fondre des corps tres-infusibles.

Le chalumeau a été introduit dans la minéralogie, en 1738, par Andreas Schwal; il a été ensuite perfectionud par Cronstedt, Bergmann et par d'autres minéralogistes. Pour ne pas fatiguer les poumons, ou a imaginé un chalumeau à double soufflet; on a dirigié anssi nu courant de gaz oxigène au lieu d'air sur le corps à foudre, co qui a considerablement augmenté l'iutensité de la chaleur. On se sert à cet effet d'une vessie remplie de guz oxigène par la chute de l'eau dans un vase adapté au chalumeau. On a recommaudé aussi les vapeurs d'alcool pour reudre la flamme plus vive. Neyez sur cet objet les Univages de Gettling, d'Elrmaun, de Lavoisier, de Bergmann, Saussure, etc.

CHAPITEAU. Voyez ALAMBIC.

CHARBON. Carbo. Kohle.

La partie principale du charbon est le carbone. Il est très-abondant dans la nature. Tous les corps organiques, chauffés sans le contact de l'air, laissent pour résidu du charbon. Voyez l'art. Bots.

Le charbon est noir; il contient des sels, des terres, des oxides métalliques et plus ou moius d'eau. Comme ces substances sont accessoires, nous n'y aurons pas égard.

On obtient un charbon très-pur du lichen islandicus et du liège épuisés d'eau bouillante, mais surtout du noir de fumée bien lavé et rougi dans des vaisseaux clos.

Le charbon est un des corps le plus indestructible; il peutrester long-temps au contact de l'air ou enfoui dans la terre sans être dêtruit. C'est pour cela qu'on charbonne la surface des poteaux de bois qu'on enfonce dans la terre; c'est eucore pour la même raison qu'on dépose du charbon aux endroits qu'on veut reconnoître aprês de longues années, comme les froutières, étc. Il y a cinquante aus environ qu'on trouva, dans la Tamise, un grand nombre de palissades poiutues, charbonnées, à l'endroit où Tacite rapporte que les Anglais en avoient enfoncé beaucoup pour empêcher Jules César de passer ce fleuve avec sou armée. L'intérieur de ces poteaux étoit si dur qu'on en a fait beaucoup de manches de conteau, qu'on a vendus très-cher comme objets d'antiquités.

Le charbon, sans le contact de l'air, est parfaitement infusible à la chaleur la plus violente. Chauffè avec l'air ou avec le gaz oxigène, il brûle sans flamme. Le produit de cette combustion est du gaz acide carbonique, et lo résidu est de la cendre en plus ou moins grande quantité.

Le charbon pur ne laisse pas de cendre.

Il parolt qu'il y a des circonstances où le charbon peut s'enflammer de lui-même. Un ouvrier, dans la fabrique des poudres à Essone, a remarqué, en ouvrant une boite contenant du charbon en poudre, un trait de feu à la serface, qui , d'après son expression, s'y mouvoit comme un serpent. (Ann. de Chim., t. 35.)

Le charbon est un mauvais conducteur du calorique. On s'est servi de cette propriété pour augmenter et reteuir la chaleur dans des vaisseaux de fusion que l'on garuit à

II.

cet effet de charbon en poudre. L'intérieur des fourneaux de fusion est couvert d'une couche de sable et d'argile mêlés de beaucoup de charbon.

Le charbon, comme mauvais conducteur, paroît être anssi la cause que la neige reste mêlée avec lui plus longtemps awant de se foudre.

Morozzo explique autrement ce phénomène. Il regarde le charbon comme la substance qui renferme le plus de lumière et de calorique ; il cite les expériences suivantes.

1º Sur un des deux thermomètres exposés à l'ombre, on a appliqué un fragment creux de charbon de hêtre ; il marquoit alors 1 jusqu'à 1 1 degré de chaleur an-dessus de l'autre; le charbon qui a attiré l'humidité devient impropre à l'expérience. 2º Le thermomètre couvert d'un charbon qui a été brûlé lentement étoit à 1 degré au-desous de celui qui a été couvert d'un charbon brûlé rapidement. 3º Le charbon qui avoit été exposé quelque temps aux rayons solaires fit monter le thermomètre plus haut que le charbon plongé pendant quelque temps dans l'obscurité. Cette élévation ne pourroit pas provenir de ce que le contact de l'air fût empêché par la couleur noire, car la pierre-ponce et le bois noircis ne faisoient pas monter le thermomètre.

Le charbon est insoluble dans l'eau; mais il absorbe avidement l'humidité, jusqu'à angmenter du donble de son poids. Le charbon qui nage d'abord sur l'eau s'y enfonce au bout de quelque temps. On emploie le charbon rougi pour dessécher des appartements humides. Lorsqu'on plonge un charbon bien rougi et encore chaud dans du mercure, celui-ci pénètre en petits globules très-fius. Le charbon rouge décompose l'eau; il se forme de l'acido carbonique et du gaz hydrogène. Une petite quantité d'eau versée sur une grande quantité de charbon rouge augmente la combustion. Les forgerous, en arrosant le charhon de terre, obtienuent un double effet; ils augmentent la chaleur, et empêchent, par le dégagement de l'hydrogéne, l'oxidation du métal.

Morozzo croit avoir remarque que si l'on expose du charbon mêlé d'eau au coutact des rayons solaires, il s'eu dégage un tiers de gaz oxigène de plus que l'eau n'en conCHA 83

tient. Il prétend que ce gaz est en parlie formé par le charbon qui communique la chaleur à l'air contenu dans l'eau.

Brugnatelli ne partage pas cette opinion. D'après lui , le gaz obteun provient du charbon et de l'air mélés à l'eau, qui est plus pur que l'air ordinaire. Lorsqu'on éteint du charbon rouge dans de l'eau distillée bouillante privée d'air, et qu'on l'exposo pendant plusieurs semaines au

soleil, il ne s'en dégage pas une bulle d'air.

Le charbon absorbe plusieurs espèces de gaz. Fontana, Scheele . Priestley et Guyton out observe que du charbon rouge refroidi dans le vide absorboit tous les gaz; Morozzo, Norden et Rouppe out poursuivi ces expériences. Ils ont vu que tous les gaz ne sont pas observés dans la même proportion; les gaz azote et hydrogène sont absorbés rapidement, tandis que l'absorption des gaz oxigéné et nitreux ne se fait que très-lentement. Ces gaz ne paroissent pas éprouver de changement. Les phénomènes sont remarquables lorsqu'un charbon déià chargé de gaz est plongé dans un autre. Si le charbon pénétré de gam oxigene est porté dans du gaz hydrogène, il se forme de l'ean. Le charbon chargé de gaz oxigène diminue considérablement le gaz nitreux ; le charbon imprégué de gaz azote enlève à l'air almosphérique son oxigène, et il se forme de l'acide nitrique.

Si l'on veut que le charbon absorbe des gaz, il faut, selon Morozzo, se servir d'un appareil à mercure.

Lorsqu'on expose une quantité considérable de charbon à l'air, on entend un craquement jusqu'à ce que le charbon ait absorbé le quart de son poids d'air.

Le carbone se combine avec l'hydrogene. Voyez GAZ

Brugnatelli prétend avoir opéré la combinaison de l'hydrogène avec le carbone par le pôle négatif de la pile de Volta.

La combinaison du carbone avec l'oxigène fournit l'acide carbonique et le gaz oxide de carbone. Voyez ces articles.

Proust a combiné l'oxigène avec le carbone par l'acide nitrique. Il a traité 100 parties de charbon de terre de

,

Villaneuva avec l'acide de 18 à 20 degrés; il a obtenu n produit qui, bien lavé à l'eau bouillante et dessèché, étoit de 120 à 121 parties. Cet oxide de carbone en poudre, chauffé dans une petite corme, produit un mouvement subit, comme une espèce de détonnation, qui fait sublimer le charbon; il se forme en même temps une forte rosée qui entraine avec elle du charbon hors de la cornue. Il se dégage du gaz acide carbonique et du gaz oxide de carbone qui brêje avec une flamme bleue sans détonnation. Si la flamme est jauue, le charbon a retenu encore de l'acide nitrique.

Proust a traité du charbon pulvérisé du pin et de l'ormo par l'acide nitrique bouillant de 20 à 25 degrés; le résidu bien lavé et desséché avoit auguenté de 12 à 13°. Lorsqu'on le chauffe, il détonne et laisse dégager les mêmes gaz que ci-dessus. Ce charbon oxidé se dissout dans une lessive de polasse.

Le charbon oxidé retiré du charbon de terre de Villaneuva se dissout dans l'ammoniaque; il y a o, 15 de résidu insoluble. Les acides produisent un précipité brun dans cette dissolution, qui devient noir et brillant par la dessication.

Ce charbon, précipité par un acide, laisse par la combustion une cendre grise contenant de la silice, de l'alumine et un peu d'oxide de fer.

Clément et Desormes avoient pensé que le charbon pouvoit se combiner avec le soufre, mais le composé qu'ils oblinrent n'étoit qu'un soufre hydrogéné. Il en sera question à l'article Sourre.

Berthollet fils trouva cependant que le charbon qui avoit crvi à faire le soufre hydrogéné, étoit chimiquement combiné avec le soufre. Dans des vaisseaux clos, on no peut pas, à l'aide de la chaleur, soparce le soufre, mais bien par les alcalis et en le faisant brûler à l'air libre; on aperçoit alors à la surface du charbon une flamme bleue. Le charbon, ainsi privé de soufre, est trés-léger et friable; il fait un beau trait noir sur le papier; ce qui le caractérise, c'est qu'il brûle trés-difficilement.

Berthollet remarqua de plus qu'en faisant passer beaucoup de soufre à travers le charbon très-chauffé, le charbon disparut en totalité; il fant qu'il passe avec le gaz qui se dégage eu quantité, car le gaz étoit composé de carbone, d'hydrogène et de soufre. (Mém. d'Arcueil, t. 1.)

Klaproth, en distillant du bois pyriteux, obtint un liquide qui a cristallisé eu octaèdres, d'un brun jaunâtre semblable au soufre. Ces cristaux se fondent dans une capsule de porcelaine en une masse noire tenaco qui brile avec la flamme ordinaire du soufre; le résidu est charbonnenx et laisse un peu de cendre brunâtre. La mine du cinabre hépatique offre aussi la combinaison du charbon avec le soufre.

Selon Proust, le charbon peut se combiner avec le phosphore; c'est la substauce rouge qui reste quand on fait passer du phosphore à travers une peau de chamois. Pour en séparer une quautité de phosphore, on chauffe la matière pendant quelque temps dans une cornue; ce qui reste est le carbono phosphoré; il est en pondre légère, orangée, sans odeur et sans saveur. Lorsqu'on le chauffe au contact de l'air, le phosphore brûle, et le charbon reste; une chalcur rouge fait sublimer le phosphore. (Annal. de Chim., t. 34,

Il n'est pas encore décidé, si les alcalis fixes peuvent dissoudre le charbon; Rouelle a prietadu ce fait. Chaptal remarqua qu'on peut précipiter du charbon d'une dissolution de soude mal préparée d'aigues-mortes et de frontignac par l'acide suifurque. (Chim. applic, aux Arts, t. 2.)

Selon Trommsdorff, les alcalis ne dissolvent pas lo charbon, quelle que soit la température qu'on donne. Lorsqu'on met en contact avec le charbon ronge de l'ammoniaque, il se forme de l'acide prussique.

Les terres ne se combinent pas avec le charbon, quoique le charbon se trouve dans plusieurs fossiles schisteux.

Le charbon enlève à la plupart des corps leur oxigéne ; c'est un moyen puissant pour désoxider et réduire les métaux.

Combiné avec le fer, il forme l'acier et le graphite. La combinaison du morcure avec le charbon dans le cinabre hépatique, déconverte par Klaproth, est très-remarquable.

Brugnatelli a observé quelques combinaisons de char-

bon avec les métaux. Il fit passer le fluide négatif de la pile galvanique sur un charbon contenu dans plusieurs dissolutions mètalliques. Dans une dissolution ammoniacale d'or, le charbon o set couvert d'une belle couche d'or. Le sulfate de cuivre et le cuivre dissous dans l'ammoniaque ont subi la même décomposition par le charbon, aiusi que le nitrate d'argent.

On peut se dispenser de la pile pour précipiter les méaux; il suffit de réunir un charbon sous un angle avec une lame de zinc, et de tenir les deux extrêmites opposées quelques minutes dans les dissolutions métalliques; le charbon se couvre alors de cuivre de couleur de ci-

nabre, de mercure, etc.

L'acide sulfurique concentré est décomposé par le charbon à une haute temperature; le charbon s'empare do l'oxigène; il se forme du gaz acide carbonique et de l'acide sulfureux. Lorsque l'acide sulfurique est à l'état sec, comme dans les sulfates, il perd toute sa quantité d'oxigène, et on obtient du soufre.

L'acide nitrique traité avec le charbon donne du gaz

uitreux; selon Macquer, le charbon s'y dissout.

Lorsqu'on verse de l'acide nitrique concentré sur du charbon en poudre très-desséché, il y a quelquefois inflammation. Chaplal, qui a fait chauffer l'acide nitrique éleudu avec le charbon, a obtenu une liqueur rouge d'une saveur amére; le mélange évaporé à siccité est enflammé. (Chim. appliq. aux Arts, l. 2, p. 352.)

Lichtenstein, en distillant l'acide nitrique plusieurs fois sur du charbon, a obtenu une masse non acide d'un

brun foncé soluble dans l'eau.

Westrumb a trouvé que le charbon étoit soluble dans l'acide nitrique.

L'action de l'acide nitrique sur le charbon a été examinéo avec beaucoup de soin par Hatchett. Voyez art. Tannin.

A la chaleur rouge, le charbon décompose l'acido

phosphorique; il se forme de l'acide carbonique, et le phosphore se sépare. Il décompose également les acides arseuique et chromique, les oxides de molybdène et de lungstène.

Le charbon chauffé s'enflamme dans le gaz acide muria-

tique oxigéné, et n'agit pas sur les acides fluorique, boracique et nurialique (1).

Le charbon nouvellement calcinié a la propriété de décolorre certaines liqueurs, et de leur enlever l'odeur patride. Pour cela, on fait digérer le charbon pulvérisé avec les liquides salius et les sues colorés; ces derniers épronvent quelquefois, outre la décoloration, une décomposition. On enlève aussi à l'eau putride son odeur en la filtant à travers du charbon dans la machine de Smith et Cuchet. L'eau-de-vie de grain qu'on fait digérer avec du charbon perd as asveur empyreumatique. Focard Chateau a fait construire une voiture avec des bottes garnies de charbon en poudre. Dans un été três-chaud, il y a transporté et conservé pendant plusieurs jours des poissons sans être gâtés et de la glace sans se fondre.

On a voulu expliquer cette propriété antiputride et décolorante en considérant lecharbon comme agissant mécaniquement; alors il absorbe et retient, en raison de ses pores, la matière colorante et odorante. Cette explication u'est pas satisfaisante; car on sépare quelquefois des substances chiuniquement combinées, mais on ignore comment (2). Voyez Lowitz, Klafproth, Buchots et Bæckmann.

Les parties constituantes du charbon, sont le carbone, l'hydrogène et l'oxigène. Quant au carbone pur, et à la quantité d'oxigène que peut contenir le charbon, voyez article DIMMANT.

Voici les expériences qui prouvent que le charbon contient de l'hydrogène. Lorsqu'on fait rougir du charbon dans des vaisseaux clos, à l'appareil pneumato-chimique,

<sup>(1)</sup> L'acide muriatique oxigéné n'agit pas sur le charbon, suivant van Meerton. (Aunal. de Chimie, t. 73, p. 88.)

Le gaz muriatique oxigéné n'est pas décomposé par le carbone à une très-forte température rouge, et ce n'est que par l'bydrogène que retient le charbon, qu'il puet être convertie raga muriatique. Vuyz Gay-Lussac et Thenard, Bulletin de la Société Philomatique, mars 1809.

<sup>(2)</sup> Quant à l'eau putride, il est probable que le charbon enlève seulement la substance gazéfiée putride dissoute dans l'eau; car au bout de quelque temps, l'eau qui tient cette matière en dissolution, acquiert de nouveau de l'odeux. On peut la purifier une seconde fois. (Note des Traducteurs.)

on obtient d'abord du gaz acide carbonique, et ensuite

beaucoup de gaz hydrogène carboné.

Ou poturcit preudre le gaz hydrogène carboné pour une suite de décomposition de l'eau contenue dans le charton. Mais si cela étoit, le dégagement de gaz hydrogène carboné devroit diminuer dans la même proportion, comme celui du gaz acide carbonique, par car l'ean décomposée qui donne l'hydrogène, forme en même temps lo gaz acide carbonique, par son oxigiene avec le carbone; mais le gaz hydrogène carboné se dégage eucore long-temps seul.

L'avoisier a remarque que le charbon contenoit de l'hydrogène, qui donnoit naissance à l'eau pendant la formation de l'acide carbonique. D'après le poids obtenu, il a estimé la quantité d'hydrogène à 1 du poids du charbon.

Plusieurs chimistes, et surtout Lavoisier, out cru parvenir à mettre, par une forte chaleur, le charbon en état

de ne plus laisser dégager de gaz hydrogène.

Clément et Desormes exposérent du charbon à une chaleur violente de la forge. Avant d'être entièrement refroidi, ils en ont introduit dans un tuyau de verre; ils adaptérent à chaque extrémité un tube rempli de muriate de chaux, et entoure d'un mélange de sel et de neige. L'un de ces tubes fut terminé par une vessie vide, et l'autre par une vessie remplie de gaz oxigène. Lorsque le túyau contenant le charbon fut chauffe au rouge, on fit passer à travers le gaz oxigène qui arrivoit alors dans l'autre vessie.

Comme le gaz oxigène passoit à travers le muriate de chaux, il devoit perdre son humidité. Desormes et Clément en ont conclu que si le charton contenoit de l'hydrogène, il auroit dù se former de l'eau, qui seroit passée avec l'acide carbonique, et qui auroit augmenté le muriate de chaux; mais l'auguentation de son poids n'étoit, sur 4,5 parties de charbon, que 0,00 d'eau.

Donc, ces o,02 d'eau ne seroient que o,003 d'hydro-

gene, par consequent 7500 du poids de charbon.

D'autres espèces de charbon, comme celui provenant des animaux, et le charbon de terre, se sont comportés de la même manière. (Annal. de Chimie, t. 42, p. 121.)



Kirwan remarque cependant que le *charbon* qui a été ougi long-temps, laisse dégager du gaz hydrogèue sulfuré uand on le fait rougir avec du charbon. (Philos. Tranact., 1805.)

act., 1805.) Cruikshauck trouva qu'en faisant chauffer uu oxide méallique avec du *charbon* rougi, on obtenoit tonjours un

oeu d'eau. De ce phénomène, et de quelques autres, il conclut que le *charbon* rougi retient toujours un peu l'hydrogèue. (Observ. Addit., 19 août 1801, Biblioth.

britaun.) Hassenfratz, qui fit passer du gaz oxigène sur des *charons* rougis dans un tube, vit se former au bout du tube une quantité considérable d'eau, et le gaz étoit rempli do

magês d'où il se déposoit de l'éau. (Mém. de l'Institut,

Berthollet obtint de 30 gramnes de charbon, rougi d'arance à la forge, et de 20 grammes de soufre, qu'il exposa lans une cornue de porcelaine à une chaleur violente, 17 pouces cubes de gaz hydrogène sulfuré. Le dégagenent du gaz cessa quand tout le soufre fut sublimé.

Statiq. chim., t. 2, p. 42.)

Les nouvelles expériences de Berthollet fils, dont il sera question ailleurs, prouvent aussi l'existence de l'hydrogène dans le *charbon*.

Plusieurs chimistes ont fait voir que l'acide sulfurique formoit du charbon avec les substauces organiques. Hatchett a poursuivi dagunlage cet objet. La résine lui a fourni beaucoup plus de charbon par l'acide sulfarique, que par la combustion. Ce charbon briloit lentement, à peu près comme le charbon fossile; la cenulre ne contenoit pas d'alcalis. L'acide murintique carbonise aussi lo bois, d'après Hatchett; mais le charbon contient encore de la substance végétale, quoiqu'il ne donne pas une trace d'alcali.

Le résidu, après la distillation sèche des substances animales, comme le sang, etc., etc., est appelé charbon animal.

Le charbon animal est plus dur et plus solide que le charbon végétal; il est difficile à incinérer, et ue brûle pas seul. Outre les parties constituantes du charbon, il contient surtout du phosphate et du carbonate de chaux.

CHARBON DE TERRE, HOUILLE. Bitumen, Linthantrax Wern. Steinkohle.

La houille est d'un noir foncé, quelquefois d'un noir brunâtre ou grisâtre.

Elle est tonjours en masse, souvent en couches entières ; elle a un éclat gras qui s'approche quelquefois de l'éclat mé:allique.

Sa cassure est souvent conchoïde, mais plus ordinairement droite. Sa texture est quelquefois schisteuse. Les fragments sont judéterminés.

La racture lui donne de l'éclat; elle est tendre, plus ou moins friable et facile à casser. Sa pesanteur spécifique est de 1,25 à 1,60.

On en distingue plusieurs variétés ;

- 1. Houille à gros grains.
- 2. lamelleuse.
- de Kilkenny.
- schisteuse.
- scapiforme.
   éclatante.
- 7. piciforme.
- 8. limoneuse.
- 9. braunkohle.

Les principales parties constituentes de la houille sont du charbon et du bitume, dont la proportion varie. Elle contient en outre une petite quantité de chaux, d'alumine, de silice, de fer et de manganése.

On peut en séparer le bitume en l'exposant à une chaleur violente dans des vaisseaux clos.

Le résidu consiste eu charbon et en terre; on le fait incinérer, et ou traite la cendre par l'eau. Par l'évaporation de cette liqueur aqueuse, on obtient les sels cristallisés. On fait bouillir la matière qui résiste à l'action de l'eau avec l'acide muriatique, d'où l'on separe ensuite la silice et l'alumine par la potasse, et le fer par le succinate de soude.

Richter a trouvé dans un charbon de terre de Waldenbourg, en Silésie, bitume 36, carbone 57, silice 3, et quelques traces de fer, de manganése et de chaux.

Dans une variété de la Haute-Silésie, il a trouvé 0,9 de chaux et un peu d'alumiue.

D'après les analyses de Kirwan :

## Bitume. Carbone. Terres.

| Houille de Whitehav | en |  | 41,3  | 57,0  | 1,7  |
|---------------------|----|--|-------|-------|------|
| Wigan .             |    |  | 36,7  | 61,73 | 1,57 |
| Swansey .           |    |  | 23,14 | 73,53 | 3,33 |
| Leitrim .           |    |  | 22,37 | 71,43 | 5,20 |

Pour enlever aux charbons de terre la propriété de fumer, on les soumet à une distillation séche. Pour cela, on les place dans de grands fourneaux murés, ayant la forme d'un cône, avec des onvertures sur les côtés. La fumée s'échappe par un canal qui correspond à une chambre garnie d'une couche d'eau pour condenser les vapeurs. On allume les charbons à la partie inferieure du fourneau. On peut ouvrir ou fermer à volonté les petites ouvertures latérales pour donner de l'air.

Par ce procedé, on se procure, en Angleterre, la plus grande partie de goudron nécessaire à la marine. Quelques charbons de terre donnent de l'ammoniaque par la combustion; dans ce cas ou l'a fait arriver daus l'eau.

On purifie encore les charbons de terre de leur bitume en les traitant de la même manière que l'on carbonise le bois. On appelle quelquefois cette opération trés-improprement, désou/rer, parce que différentes espèces de houilles contiennent un pen de soufre. La houille privée de sou bitume est appelée coacé.

Lorsqu'on distille la houille dans une cornue, il passe dans le récipient de l'eau, une huile liquide brune, et à la fiu une huile uoire, épaisse; il se dégage beaucoup de gaz hydrogène carboné et du gaz acide carbonique.

L'huile est extrêmement empyreumatique à une distillation soignée; elle donne une huile volatile, transparente, très-fluide. Ce qui reste dans la cornue a la consistance du goudron. 92

L'eau qui passe à la distillation des charbons de terre, contieut un peu d'ammoniaque et de l'huile.

L'alcool qu'on fait digérer avec la houille ne se colore presque pas. Par une évaporation spontanée, il laisse une pellicule mimce qui a l'odeur du pétrole. La lessive de potasse bouillante n'agit pas sur le charbon de terre, d'après Proust.

L'acide nitrique convertit la houille en tannin artificiel. Voyez cet article.

La houille est très-répandue en Angleterre, en Ecosse, en France, en Allemague. La Chine et l'Amérique en sont aussi très-riches.

Les uaturalistes s'accordent aujourd'hui à regarder la formation de la houille comme appartenant à des substances organiques du règne végétal. Plusieurs espèces portent l'empreinte d'une origine végétale; on y remarque encore la texture du bois; les branches, les écorces, etc., y sont très-reconnoissables dans quelques-unes.

Il ne manque pas d'exemples sur la formation de la houille par la décomposition des substances animales. Dans la houille, près du lac de Zurich, on trouve les

traces les plus prononcées de débris d'animaux. Héricart de Thury cite des substances pareilles dans la houille du département de l'Isère.

L'arumoniaque contenue dans la houille indiqueroit aussi, en quelque sorte, l'origine animale.

Le temps seul ne paroît pas suffisant pour convertir entièrement les substances organiques en houille. On trouve quelquefois du bois qui a été encombré avant la transition et qui porte encore tous les caractères du bois. Il faut donc qu'il y ait encore d'autres agents et des circonstances inconnues pour opèrer cette métamorphose. Nous n'avons aucune ceritude sur cet objet, et tout ce qu'on pourroit dire ne seroit que des hypothèses.

Voyez Reuss, Traité de Minéralogie (allemand); Hatchett, Philos. Trans., 1804, p. 28; Héricart de Tury, Journal des Mines, t. 16; Proust, Journ. de Physique, t. 63, p. 320.

### CHAUX. Calx. Kalk, Kalkerde.

Cette terre est rarement pure dans la uature; ou la trouve presque toujours unic'à d'autres terres, à des acides et à des oxides métalliques. Falconer rapporte avoir trouvé la chaux pure dans les envirous de Bath. Wallerius assure qu'on a tiré, vers les côtes de Marocco, du fond de la mer, de la chaux pure mêlée de soude; Monet, que les volcaus de la Haute-Auvepage l'out rejeté. Laumont parle d'une source, à Savonnière, près de Tours, qui renferme de la chaux pure.

On peut croire que ce sont probablement des feux souternius qui ont volatilisé l'acide carbouique. Comme la chaux absorbe rapidement l'acide carbouique de l'air, elle ne pourroit pas rester pure long-temps, à moins qu'elle ne soit à l'abri du contact de l'atnosphére.

Le chimiste, pour se procurer de la chaux pure, se sert du spath calcaire trausparent, ou du marbre blauc.

On expose ces fossiles, pendant quelque temps, à une chaleur blanche; l'acide carbonique se volatilise et la chaux reste pure.

Mais si l'on veut obtenir la chaux d'un fossile qui contient en outre de l'alumine, de l'oxide de fer et du mauganèse, il faut le dissoudre dans l'acide muriatique et saturer le liquide filtré par l'ammouiaque, qui précipite l'alumine et les deux oxides métalliques. On verse ensuite dans la liqueur filtrée du carbonate de potasse; le carbonate de chaux qui se précipite doit être bien lavé et rougi.

La chaux pure est blauche, moyenuement dure, facile à pulviriere. Sa saveur est chaude, caustique, urineuse. Cette saveur urineuse qui appartient à plusieurs substauces qui ont la propriété de détruire l'Organisation animale, paroît être due à une formation unomentance de l'ammoniaque. Elle rouge rapidement les parties molles animales. Quand on veut désorgainer prouptement les cadavres, on les met dans la chaux. D'après Kirwan, elle a une pesauteur spécifique de 2/3, et, d'après Bergmann, de 2,702. Elle verdit d'abord les couleurs bleues végétales, et les rend jauuce ensuite.

D'après Lavoisier, elle est infusible au feu alimenté par le gaz oxigène; Gnyton assure l'avoir fondu en émail

opaque dans une cuiller de platine.

Losqu'on verse de l'eau sur la chaux nouvellement calcinée, on entend une sorte de sillement; l'eau est absorbée. La chaux se boursouille considérablement, s'éclate et s'éclauille quelquefois à un point qu'on peut y allumer des corps combustibles.

Lorsqu'on éteint une grande quantité de chaux dans l'obscurité, il y a dégagement de lumière. (Pelletier.

Journal de Physique, t. 23.)

La chaux, selon la quantité d'eau qu'on y verse, se converiit en poudre, en bouillie ou en liquide épais; dans cet état on l'appelle chaux éteinte; elle a considérablement augmenté de poids par l'eau absoibée. Pronsi l'a considérée alors comme un hydrate. En la faisant rougir, l'eau se volatilise, et la chaux reprend son état primitif.

L'absorption de l'eau et sa combinaison avec la chaux expliquent le grand dégagement de chaleur. L'eau passe de l'état liquide à celui de solidité; toute la quantité de calorique de l'eau liquide devient libre. L'eau laisse peut-étré échapper encore une partie de calorique qui est combiné avec la glace; car, lorsqu'on mêle a parties de chaux avec 1 partie de glace à o ceutig, la combinaison se fait avec rapidité, et la température monte à too degrés.

Pendant l'extinction, la chaleur répand une odeur particulière qui dépend d'une partie de chaux entraînée par les vapeurs d'eau; la couleur bleue végétale est verdie

par cette vapeur.

Si l'on expose de la chaux à l'air, elle en attire l'humidité et devient pulvérulente; elle se combine aussi eusuite

avec l'acide carbonique.

Solon Kirwan, 680 parties d'eau à 15º centig, peurent dissoudre 1 partie de chaux; cette dissolution s'appelle cau de chaux. Pour la préparer on cieint la chaux vive par l'eau distillée, et on décaute ensuite la liqueur claire. L'eau de chaux est transparente, d'une saveurâcre, verdit le sirop de violate, rend la teinture de fernambone violette, et celle de curcuma brune. Exposée à l'air elle se couvre d'une pellicule de carbonate de chaux. Si l'on

rompt la pellicule, elle tombe au fond, et il s'en forme une autre; de cette manière on peut successivement séparer toute la *chaux*. A la distillation, l'eau passe dans le récipient et la *chaux* reste pure dans la cornue.

Schaub et Trommsdorff prétendent avoir obtenu la chaux cristallisée eu aiguilles, en distillant l'eau de chaux dans une cornue jusqu'à moitié. Bucholz a fait bouillir la chaux vive avec du muriate de chaux; il a obtenu des cristaux qu'il avoit d'abord pris pour de la chaux pure; mais par des expériences ulterieures, il a vu que ces cristaux étoient du muriadigle chaux avec excès de base.

La chaux se combine avec le soufre par la voie sèche. On fait rougir un mélange de 2 parties de chaux et 1 partie de soufre dans un creuset bien clos, pendant une heure. Il reste une masse rougeâtre qui a subi un commeucement de fusion; c'est le sulfure de chaux.

Lorsqu'on expose le sulfure de chaux pendant quelque temps au soleil, il luit dans l'oscurité. Cette propriété a été découverte par Cauton; et on appelle pour cela ce composé phosphore de Canton. On le prépare en faisant rougir peudaut une heure 3 parties de coquilles d'huitres avec 1 partie de soufre. Après le refroidissemeut on choisit les parties les plus blauches qu'on réduit eu poudre; c'est celle qui luit plus particulérement.

Le sulfure de chaux a une saveur âcre; exposé à l'air ou humecté d'eau, il devient verdâtre; il se forme de l'hydrogène sulfuré, et le sulfure se convertit en sulfure hydrogène.

Ce sulfure hydrogéné répand une odeur très-désagréable. On peut obteuir encore ce composé en faisant bouillir avec de l'eau un mélange de soufre et de chaux, ou en lumectant ce même mélauge. La chaleur produite par l'extinction de la chaux, est suffisante pour opérer la combinaison.

Au moment où ce composé a lieu, l'eau se décompose, l'as forme an pen d'acide sulfurique qui s'uuit à la chaux; une partie de soufre est dissoute par l'hydrogène, et se dégage en partie comme gaz hydrogène sulfuré. Ce composé contient, d'après cela, du soufre et de la chaux, de

l'hydrogène sulfuré et de la chaux, et une petite quantité de sulfate de chaux.

Lorsqu'on expose le sulfure hydrogèue à l'air, il absorbe de l'oxigène, et il se forme du sulfate de chaux. Le sulfure de chaux se dissout dans l'eau bouillante; la liqueur jaune ou rougeâtre a une odeur désagréable. L'addition d'un acide en sépare du soufre, et il se dégage du gaz hydrogène sulfuré.

Le sulfure hydrogéné de chaux a la propriété de dissoudre du carbone à l'aide de la chaleur. Voyez Fourcroy,

Systême, t. 2.

Le phosphore se combine avec la chaux; on introduit dans un tube de verre ferme à une de ses extrémités i partie de phosphore, et on met dessus 5 parties de chaux purc. On chauffe le tube en le tenant horizontalement pour rougir sculement la chaux. Lorsque la chaux est rouge, on élève le tube pour chauffer le phosphore.

Le phosphore se volatilise, et, en traversant la chaux, s'embine, ce qui constitue le phosphure de chaux. Pendant que l'union s'opter, la masse devient rouge; il se dégage du gaz hydrogène phosphoré qui s'allume au contact de l'air. Péarson a le premier fait connoître les phosphures terreux.

On peut encore obtenir ce composé par le procédé suivant. On introduit dans un petit flacon étroit 3 parties de chaux vive en poudre; on fait rougir le flacon dans un creuset conteanat du sable; on y ajoute successivement 1 partie de phosphore coupé en petits morceaux. Les premiers fragments de phosphore s'y enflamment; mais les autres penétrent la chaux. On houche le flacon arec un morceau de craie.

Le phosphure de chaux est d'un brun foncé; il n'a pas d'odeur. À l'ai is de décompose; il faut le couserre d'ans des flacons bien formés; il est insoluble dans l'eau, mais il décompose l'eau; il se forme du gaz hydrogèue phosphorè qui s'enflamme à l'air. Une partie de l'hydrogèue phosphoré se combine avec la chaux, et produit du phosphure hydrogené de chaux. L'actide muriatique en dégage une plus grande quantité du gaz hydrogène phosphoré. D'aorés Alston, la pesanteur spécifique d'une legit ou produit de l'action d'une legit ou d'une legit

to Castale

alcaline diminue par l'addition de la chaux vive. Cette action est encore plus sensible dans l'anunoniaque liquide.

La chaux se combine avec l'alumine par la voie humide. Schéele versa sur de l'alumine nouvellement précipitée de l'ean de chaux, et remarqua que toute la chaux étoit unie à l'alumine.

Une dissolution de sulfate de chaux versée sur l'alumine, ne forme pas de combinaison; mais lorsqu'on y ajoute de l'eau de chaux, non seulement la chaux, mais aussi le sulfate de chaux se précipitent et forment un composé insoluble de chaux, d'alumine et d'acide sulfurique.

L'affinité de la chaux pour l'alumine se manifeste aussi lorsqu'on précipite un composé qui coutieut de la chaux et de l'alumine par l'ammouiaque; la chaux qui ne seroit pas précipitée par l'ammouiaque, l'est en partie avec l'alumine.

Par la fusion, la chaux se combine avec l'alumine ainsi qu'avec la silice.

La chaux favorise l'oxidation de plusieurs métaux, se combine avec eux par la fusion, et donne des verros et des émaux; elle s'unit aussi, par la voie humide, aux oxides, et forme avec eux des sels qui ne sont pas encore bien connus, excepté ceux avec l'oxide de plomb et le mercure qui out été examinés par Berthollet.

Lorsqu'on fait bouillir l'oxide rouge de mercure avec l'eau de chaux, il se dissout en partie, et par le refroidissement on obtient de petits cristaux transparents d'une conleur jaune. Ce composé est appelé par quelques-uns mercuriate de chaux, croyant que le métal fait fonction d'acide.

La combinaison de la chaux avec l'oxide de plomb sera traitée à l'article Plomb.

La chaux se combine avec les acides et forme des sels.

Voyez Sels CALCAIRES.

La chaux s'unit à l'huile et forme une espèce de composé savonneux; on l'obtient eu versant nue dissolution de savon dans l'eau de chaux. Ce composé est insoluble dans l'eàu et dans l'alcool, ue fond qu'à une température très-élevée. Les carbonates alcalins le décomposent par affinité double.

II.

La chaux sert à rendre les alcalis caustiques; on l'emploie pour la préparation des mortiers, pour le lut, etc.

L'usage le plus importaut de la chaux est pour la construction. Pour brûler la chaux, ou choisit la pierre calcaire d'un gris bleuktre, sonore et dure, qui conserve, après être brûlée, sa forme et sa dureté. Toas les calcaires qui devieunent brun par le feu, contiennent du manganése, selon Bergmann, et donuent une chaux d'une qualité particulière.

Lorsque le calcaire contient de l'alumine et de la magnésie, ces terres influent sur la qualité de la chaux; elles ne se combinent pas avec le sable et ne forment pas

avec l'eau une masse homogène.

La silice, mêlée avec l'eau et la chaux, forme une masse qui devient dure à l'air. Elle n'est pas nuisible, pourvu que la quantité n'en soit pas trop grande.

On brûle la chaux quelquefois arrangée eu tas libres, composés des couches alternatives de bois et de calcaire. Ce procédé a le désavantage d'exiger beaucoup de conbustible, et la chaux n'est jamais cuite exactement. Lo procédé de brûler la chaux dans des fossés, est encore rare aujourd'hui; le plus ordinairement, ou emploie des fourneaux dout la constructiou dépend du combustible.

Lorsqu'ou emploie le bois, ou donne au four la forme d'un cylindre ouvert de 10 à 12 pieds de hanteur sur 6 à 8 pieds de langeur. A la base du cylindre est uue ouverture pour y porter le combustible et pour donner un courant d'air. Au milieu du four est uue voûte construite par les pierres calcaires les plus grosses; ou met dessus les plus petites, et on alliume le feu sous la voûte. La flamme passe par les fissures des couches, et sort par le haut du four. On coutinue le feu jusqu'à ce que les pierres soient rouges comme un charbon ardent, et la flamme blauche.

Lossqu'on emploie du charbon de terre ou de la tourbe, on donne au four la forme d'un cône renversé. A la partie la plus étroite du four est une porte pour enlever la chaux. On fait des couches avec le calcaire et le combustible; on allume la couche inférieure qui consiste en combustible, celle-ci communique lo feu à la couche supérieure suivante. Lorsque le combustible est consommé, la chaux s'enfonce et on l'ôte par la porte.

Comme on fail entrer par le haut des pierres fraches et du combustible, le four peut servir long-temps. Une construction très-avantagense d'un four à chaux, par Rumford, se trouve dans les Ann. de Phys. de Gilbert, t. 4, p. 247.

Dans cette opération, la pierre calcaire perd son eau et la plus grande quantité de son acide carbonique, substances qui font presque la moitié de son poids; son vo-

lume a augmeuté.

Pour avoir une chaux de bonne qualité, il faut régler le feu avec précaution; si la chaleur n'est pas assez forte, elle retient trop d'acide carbonique et la chaux ne s'éteint pas; une chaleur trop forte la brûle. Bergmann regarde la chaux brâlée comme privée de tout acide carbonique; elle ne s'échauffe pas avec l'eau, et n'a pas de aveur. Bu-cholz a sussi remarqué qu'elle s'échaufloit fortement avec l'acide muriatique eteudu, sams d'égager d'acide carbonique. Des morceaux trempés dans l'eau pendant vingt-quatre heures ne se sont pas éteints; il s'étoit cependant formé de l'eau de chaux.

Bucholz avoit d'abord cru que le carbonate de chaux pur pouvoit acquérir cette propriété par la chaleur; mais Klaproth et Rose ont trouvé que ce commencement de fusion dépendoit toujours d'une quautité d'alumine.

La chaux qui se divise le plus promptement dans l'eau, qui produit le plus de chaleur, qui, arrosée d'un peu d'eau, tombo eu poussière fine, et qui se dissout entièrement sans effervescence dans l'acide acétique, est la meilleure.

L'altération que subit le calcaire par le feu est trop importante pour que les chimistes ue se soient point occupés de la cause de ce phéuomène. Vau Helmont, Ludowic et Macquer pensoieut qu'elle perdoit de l'éau pure.

Boyle supposoit que les partles du feu s'y fixoient; Stahl l'attribuoit à la division extrême de la chaux par le feu.

Black en a trouvé la véritable cause. Il se rappela que Hales, en dissolvant le calcaire, avoit obtenu une quan-

7.

tité considérable d'air; il présuma que cet air se dégageoit dans la combustion avec l'eau; il fit rougir le calcaire à l'appareil pneumato-chimique et obtint du gaz acide carbonique dont la quantité avec l'eau répondoit à la perte du poids.

Le calcaire est, d'après cela, la chaux combinée avec l'acide carbonique. Black expliqua la chaleur qui se produit dans l'extinction de la chaux par le passage de l'eau

liquide à celui de solidité.

# CHAUX CARBONATÉE. Calcareus marmor Wern. Kalkstein.

Karsten divise la chaux carbonatée en compacte, grenne, spathique, excentrique, stalactite et testacée; il y range aussi le erbsenstein (pisolithe). La chaux carbonatée pure contient, d'après Klaproth,

55-55 ½ de chaux, et 45-44 ½ d'acide carbonique.
La chaux carbonatée de Krotendorf, en Saxe, est com-

La chaux carbonatée de Krotendori, en Saxe, est composée, d'après Bucholz, de

|       |   |   |   |   |   |   | • |   | 100 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Eau . | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | 0,5 |
| Acide |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Chaux |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

Dans le spath d'Islande, la chaux carbonatée fibreuse, la craie, etc., on a trouvé les mêmes proportions.

Simon qui a fait l'analyse de plusients espèces de chaux carbonatées primitives, trouva composées celles de Rudersdorf de

| Chaux   | d'un blane<br>grisalre.<br>53,0 | 2 <sup>e</sup> Variété,<br>d'un gris<br>blrustre.<br>49,50<br>40,0 | 3º Variété,<br>d'un gris<br>bleu foncé.<br>48<br>38 |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Silice  | . 1,12                          | 5,25                                                               | 7                                                   |
| Alumine | . 1,0                           | 2,75<br>1,37                                                       | 4                                                   |
| Fer     | . 0,75                          | 1,37                                                               | 2                                                   |
| Eau     | . 1,63                          | 1,13                                                               | 1                                                   |
|         | 100                             | 100                                                                | 100                                                 |

#### Chaux carbonatée de Suède.

|          |     |     |     |    |   | d'un rouge<br>brun foncé, | 5º Variété,<br>d'un gris<br>verdatre. |
|----------|-----|-----|-----|----|---|---------------------------|---------------------------------------|
| Chaux    |     |     |     |    |   | 47,25                     | 49,25                                 |
| Acide ca | ırb | oni | que | ٠. |   | 38,25                     | 35,0                                  |
| Silice.  |     |     | ٠.  |    |   | 5,75                      | 8,75                                  |
| Alumine  |     |     |     |    |   | 3,75                      | 3,50                                  |
| Fer .    |     |     |     |    |   | 2,75                      | 2,75                                  |
| Eau .    |     |     |     |    | ٠ | 2,25                      | 1,75                                  |
|          |     |     |     |    |   |                           |                                       |

# CHEVEUX, POILS. Capilli. Haare.

Ces substances couvrent plusieurs parties du corps animal. On eu distingue plusieurs espèces, d'après la lougueur, l'épaisseur et la roideur, ce qui constitue les crins, les poils, la laiue, etc.

Neumann a le premier analysé les cheveux, mais son analyse est incomplète; celles d'Achard, d'Hatchett, de Berthollet et de Vauquelin sont heaucoup plus exactes.

Achard trouva que l'eau bouillante n'agissoit pas sensiblement sur les différents poils ; il les traita pendaut uno heure dans la machine de Papiu; ils se ramollirent tellement, qu'on pouvoit les réduire en bouillie. Les poils avoient perdu un peu de leur poids, et l'eau étoit foiblement chargée de gélatiue. Les poils, excepté les cheveux de l'homme et la laiue, étoient fragiles après la dessication, de manière qu'on pouvoit les réduire en poudre.

Hatchett a obtenu les mêmes résultats; il conclut do ses expériences que les checeux les plus doux, les plus souples qui se défrisent promptement daus un temps humide, donneut le plus facilement leur gélatine; que les cheveux roides contieuncal peu de gélatine, et la donneut difficilement à l'eau; ce qui a été confirmé par un marchand de cheveux de Loudres. Il assura à Hatchett que les cheveux doux s'altéroient davantage par l'eau bouillante que les cheveux roides.

Les cheveux brûlent avec beaucoup de rapidité. Achard

a obtenu de la combustion d'une livre de cheveux la quantité suivante de ceudre :

|                   |  | - | ros. | Grains. |
|-------------------|--|---|------|---------|
| Cheveux           |  |   | 1    | 20      |
| Poils de chèvre . |  |   | 1    | 301     |
| Soie de cochon .  |  |   | 1    | 55      |
| Laine de mouton   |  |   | 1    | 32      |
| Poils de veaux    |  |   | 2    | 40      |
| - de chien        |  |   | 2    | 55      |
| Crins de cheval . |  |   | 3    | 1.2     |

La couleur des cendres étoit pour la plupart jaunâtre ou jaune, celle des crins de chevaux rougeâtre. La cendre des cheveux d'homnne, des poils de chieu et de crin de cheval étoit sans saveur; celle de chèvre et du cochon avoit la saveur de sel marin. La lessive de ces différentes cendres ne change pas la couleur du sirop de violettes.

Fourcroy et Vauquelin obtiurent de l'incinération du crin de cheval 0,12 de résidu qui étoit presqu'entièrement du phosphate de Ghanx.

Berthollet obtint de la distillation de 1152 parties de cheveux les produits suivants:

| Carbon | ate | ď   | amı | moi | nia | qu | e. | 90   |   |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------|---|
| Eau em | рy  | reu | ına | tiq | ue  | •  |    | ₩79  |   |
| Huile  |     |     |     |     |     |    |    | 288  |   |
| Gaz .  |     |     |     | ٠   |     |    |    | 271  |   |
| Charbo | n.  | ٠   |     |     | ٠   |    |    | 324  |   |
|        |     |     |     |     |     |    | _  | 1152 | _ |

L'huile étoit brune et insoluble dans l'alcool à une température de 22 degrés centig.; elle briloit rapidement comme les cheveux. Le charbon, difficile à incinérer, étoit attirable à l'aimant; il contenoit par conséquent du fer.

La potasse caustique dissout les cheveux, et forme un savon; le savon de chiffon de laine de Chaptal en est une preuve.

Les carbonates alcalins n'out aucune action sur les cheveux.

La chaux paroît agir foiblement; les chereux et la laine

y perdent un peu de leur solidité, mais rien de leur sonplesse. Les poils de chèvre et de chien, les crins du cheval et la soie du cochon deviennent secs et fragiles.

Lorsqu'on verse dans une dissolation de cheveux dans la polasse de l'acide murialique, il se dégage du gaz hydrogène sulfuré, et il se précipite une substance noire qui est probablement du charbon. Une lame d'argent devient noire dans cette dissolution. (Merat Guillot, Ann. de Chim., 1. 34, p. 70.)

L'acide sulfurique dissout les cheveux à l'aide de la chaleur ; il se développe une odeur forte d'acide sulfureux.

Berthollet a dissous des cheveur dans l'acide sulfurique, le liquide devint noir par l'augmentation de la chaleur. Si l'on distille des cheveur avec l'acide sulfurique, il passe è en gaz acide carbonique; le reste est du gaz hydrogène, et il se subline du sulfate d'ammoniaque.

L'acide nitrique teint les cheveux en janne; à l'aide de la chaleur, il les dissout; il se forme alors une substance grasse et de l'acide oxalique. Six gros de laine ont donné à Berthollet 3 gros 4 grains d'acide oxalique.

L'acide nuriatique dissout les cheveux avec facilité; la dissolution u'est pas troublée par l'eau, selon Achard. La dissolution distillée donue sur la fin une quantité considérable de muriate d'ammoniaque. Il reste plus de charbon que par le traitement de l'acide sulfarique; ce charbon contient du fer.

Don Continua du Escapion Dianchil les cheveux, et détruit lenr solidité. Lorsqu'on introduit des cheveux dans du gaz oxi-muriatique, ils se couvertissent, selon Achard, en une bouillie. Voyez Berthollet, Mém. de l'Acad., 1786.

Vauquelin a fait de nouvelles expériences sur les cheveax. Il fit bouillir les cheveux plusieurs jours dans l'ean l'ean ne contenoît qu'une petite quantité de substance animale; ce qu'i a été indiqué par la teinture de noix de galle et autres réactifs.

Dans la machine à Papin, les chereux se sont dissous saus être altèrés. Lorsqu'ou surpasse un certain degré de chaleur, les chereux se décomposent en partie; il se forme de l'ammoniaque et une huite empyreumatique. Dans l'un et l'autre cas, il se dégage une quantité considérable de gaz hydrogène sulfuré.

En traitant les choreux noirs de la même manière, il resta une matière noire qui se sépara lentenent de la dissolution. Elle consistoit en une luille noire épaisse comme un bitume, peu soluble dans l'alcool et dans les alcalis ; elle contenuit du fer et du soufre (peut-être combinés cusemble). Les cheveur rouges laissérent un résidu d'un rouge jaunatre, contquant beaucoup d'huile, de soufre et un neu de freu par la contra de la co

Áprès la filtration, les liquides restèrent clairs et sans conleur; ils furent troublés par les acides forts; la uoix de galle et l'acide muriatique oxigéné y formèrent un précipité abondant; l'argent s'y colora, et l'acétate de plomb fut précipité en trun. Les dissolutions évaporées avec soin ne donnérent pas de gelée, mais uue substance visqueuse, d'où Vanquelin a conclu que la matière des checaux n'est pas de la murir de la gélatine.

Vanquelin fit dissoudre pen à peu des cheveux noirs et ronges dans l'eau, contenant 0,04 de potasse caustique. Pendant l'opération, il se développa du sulfure hydrogéne d'ammouiaque.

Les acides formèrent, dans ces dissolutions, des précipités blaucs, solubles dans un excès d'acide. Lorsque les précipités furent redissons, il vint nager à la surface une huile sous forme de pellicule irisée.

La dissolution alcaline des cheveux ronges paroît conteuir plus d'hydrogène sulfuré que celle des cheveux noirs.

Les acides sulfurique et nitrique prennent d'abord une couleur rosée, et dissolvent ensuite les cheveux. L'acide nitrique les colore en jaune. Il surnage sur le liquide une huile noire, si les cheveux étoieut noirs; et rouge, si les cheveux avoieut cette couleur. Les deux huiles coagulent par le refroidissement et se décolerent au bout de quelque temps. La dissolution nitrique, évaporée avec soin, donne de l'acide oxalique, et la substance amère, beaucoup de fer et de l'acide sulfurique qui provient du soufre contenu dans les cheveux.

L'acide oxi-muriatique gazeux blanchit d'abord les che-



CHE 105

reux, les ramollit ensuite et les convertit en une masse visqueuse, transparente, semblable à la térébenthine. Cette substance est amère, en partie soluble dans l'eau et dans l'alcool.

Les cheveux distillés ont donné les mêmes produits que les autres substances animales, avec cette différence qu'on obtient plus de soufre et très-peu de gaz. Il resta daus la corune 0,28 à 0,30 de charbon.

La cendre étoit d'un bruu jaune; elle conteuoit du fer, de l'oxide de manganèse, du phosphate et du sulfate de chaux, un peu de muriate de sonde et de la silice.

La cendre des cheveux ronges est moins colorée, parce qu'elle contient peu de fer et de manganése. Celle des cheveux blancs en contient encore moins; mais on en retire une grande quantité de magnésie.

L'alcool extrait des cheveux deux espèces d'huiles, l'une d'une couleur blauche qui se dépose par le refroidissement en petites lames, l'autre d'un gris verdâtre qui se sépare par l'évaporation de l'alcool; elle devient solide

à la longue,

Les chereux rouges donnent une huile solide, blanche, semblable au blanc de baleine. Par l'évaporation, il se sépare de l'alcool une autre huile qui est d'un rouge de sang. Les chereux les plus rouges deviennent bruus ou châlains par ce traitement. Vauquelin a conclu de-là que la couleur des chereux rouges provenoit de la présence de l'huile rouge.

Les cheveux noirs contiennent, selon Vauquelin,

1º Une substance animale qui en fait la plus grande

2° Une huile blanche concrète en petite quantité;
3° Une huile d'un gris verdâtre en grande quantité;

4º Du fer dont l'état est incertain ;

5º Quelques traces d'oxide de manganèse;
6º Du phosphate de chaux;

7º Du carbonate de chaux;
8º De la silice;

9º Une quantité considérable de soufre.

Les cheveux rouges différent des cheveux noirs en ce qu'ils contiennent une huile rouge, tandis que ceuxci contiennent une huile noire verdâtre. Les cheveux blancs contiennent une huile incolore et beaucoup de phosphate de chaux.

Vauquelin regarde la substance grasse qui diffère dans les cheveux, comme la cause de la souplesse et de l'élasticité. C'est probablement elle qui donne la propriété aux cheveux de brûler rapidement, et de former beaucoup de savon avec les alcalis.

Vanquelin a prouvé que la substance animale n'étoit ni de la gélatine ni de l'albumine, et qu'elle ressembloit plutôt an mucus provenant des narines, de la bouche et de toutes les cavités du corps. Annal. de Chim., t. 58,

p. 41.

Les marchands de cheveux emploient tontes sortes de movens pour donner une antre couleur aux cheveux. Ils rendent plus clairs les cheveux foncés en les laissant tremper dans une can limoneuse, et par le blanchiment. Pour foncer les cheveux clairs, ils les traitent par une décoction de noix de galle ou de brou de noix.

Pour toindre les cheveux rouges en noir, on emploie une pommade qui contient de l'oxide rouge de plomb et de la chaux; on les arrose aussi avec une dissolution d'acétate de plomb, de nitrate de mercure ou d'argent, et on les froite ensuite avec de l'huile.

Il fant employer ces moyens avec prudence pour ne pas les rendre noisibles à la santé.

CHIMIE. Voyez Sciences Physiques.

CHLORITE. Argilla chlorites Wern. Chlorit.

La chlorite appartient au genre tale ; elle est fréquemment en masse, quelquefois aussi en cristaux oblongs à 4 faces; elle est mate ou peu éclatante, opaque, passe du mou au demi-dur. Quelquefois ce sont des écailles peu adhérentes ensemble; sa couleur est verte. On en distingue 4 espèces.

1º Chlorite terreuse. Elle est en parties peu cohérentes, qui paroissent être de petits prismes irréguliers à 6 faces. ils sont on entassés, ou bien ils forment une couche sur d'autres fossiles. La chlorite terreuse est grasse au toucher,

et donne une odeur argileuse quand on souffle dessus. Elle se pulvérise difficilement; sa couleur est entre le bleu de montagne et le vert noirâtre, presque toujours foncé; la racliure est d'un vert de montagne sams éclat. Au chalumeau, elle devient brune, se boursouffle et fonde nu verre d'un brun foncé. Avec le borax, elle donne un verre d'un gris verdâtre.

# Selon Vauquelin elle est composée de

|        |       |   |   |   |   | <br>-00 |
|--------|-------|---|---|---|---|---------|
| Eau    | ٠     | ٠ | • | ٠ | ٠ | 4,0     |
| Muri   |       |   |   |   |   |         |
| Magr   | iesie |   |   |   |   | 8,0     |
| Alum   | ine   |   |   |   |   | 15,5    |
| Silice |       |   |   |   |   | 26,0    |
| Oxid   |       |   |   |   |   |         |

(Annal. de Chimie , t. 10.

# Selon Hæfner, de

|            |    |   |   |   |   | 100.00 |
|------------|----|---|---|---|---|--------|
| Chaux .    | ٠  | • | ٠ | ٠ | ٠ | 1,66   |
| Magnesie   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |        |
| Alumine    |    |   |   |   |   | 43,75  |
| Silice .   |    |   |   |   |   | 37,5   |
| Oxide de f | er |   |   |   |   | 12.02  |

2º Chloritz commune. Elle a une cassure terreuse fine, est brillante, demi-dure, maigre au toucher, d'un vert foncé, et d'une raclure de vert de montagnes.

# L'analyse de Hæpfner donne

| Oxide de  | fe | r |  |   | 10,15 |
|-----------|----|---|--|---|-------|
| Silice .  |    |   |  |   | 41,15 |
| Alumine   |    |   |  |   | 6,13  |
| Magnésie  |    |   |  |   | 39,47 |
| Chaux .   |    |   |  |   | 1,5   |
| Cristaux. |    |   |  | i | 1.5   |

3º CHLORITE LAMELLEUSE. Elle est d'un vert foncé, se trouve quelquefois cristallisée en tables à 6 faces, passe du peu éclatant à l'éclatant; son éclat est gras ou perlé; la cassure est lamelleuse; elle est translucide sur les bords.

4º CELORITE SCHISTEUSE. Ce fossile a une cassure schisteuse; les fragments sont orbiculaires. Dans l'intérieur il est brillant ou peu éclatant; il est mou. La couleur est d'un gris verdâtre ou d'uu vert foncé, s'approchant du noir. La raclure est d'un vert de montagne.

Gruner a fait l'analyse de la chlorite schisteuse qui se trouve dans la pierre d'aimant octaédrique; il l'a trouvée

composée de

|                  |    |     |   |   |   |   |   | - | 200   |
|------------------|----|-----|---|---|---|---|---|---|-------|
| Perte            | ٠  | •   | ٠ | • | ٠ | • | • | : | 2,50  |
| Eau,.            |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Chaux            |    |     |   |   |   |   |   |   | 3,0   |
| Oxide o          | de | fer |   |   |   | 疫 |   |   | 46,75 |
| Magnes           | ie |     |   |   |   |   |   |   | 42,75 |
| Alumin           | e. |     |   |   |   |   |   |   | 31,25 |
| Silice<br>Alumin |    |     |   |   |   |   |   |   | 59,0  |
|                  |    |     |   |   |   |   |   |   |       |

CHILDRITE BLANCER. Ce fossile diffère beaucoup du précédent. Il consiste en lames éclatantes d'un blanc argenté, qui sont très-molles; il communique anx corps avec lesquels on les frotte, un cuduit semblable aux écailles de certains poissons. Lorsqu'on humecte la chlorite, elle exhale une odeur argileuse; l'eau dans laquelle ou la tient plongée quelque temps, montre des propriétés alcalines. Au chalumeau, elle fond en émail blanc verdâtre. Par la chaleur rouge, elle perd 8 pour 100 de son poids. Ses parties constituantes sont, d'après Vauquelin,

| Silice   |     |      |      |    |    |     |   |    | 56  |
|----------|-----|------|------|----|----|-----|---|----|-----|
| Alumine  |     |      |      |    |    |     |   |    | 18  |
| Potasse  |     |      |      |    |    |     |   |    | 8   |
| Chaux    |     |      |      |    |    |     |   |    | 3   |
| Fer et o | xic | le i | de i | ma | né | sie | ` | ٠. | 4   |
| Eau .    |     |      |      |    | ٠. |     |   |    | 6   |
|          |     |      |      |    |    |     |   | -  | - 5 |

CHROMATES. Les combinaisons de l'acide chromique avec les bases ne sont pas encore exactement connues.

Les chromates alcalins ont en général une couleur d'un jaune orangé, qui est propre aux cristaux ainsi qu'aux dissolutions de ces sels.

#### CHROMATES ALCALINS.

CHROMATE D'AMMONIAQUE. Ce sel cristallise, selon Richter, en aiguilles; il est insoluble dans l'alcool, et attire l'humidité, de l'air.

CEROMATE DE POTASSE. Il cristallise, sel Godon, en prismes dout les faces latérales sont des . o. boides qui attirent l'humidité, d'après Richter.

CRROMATE DE SOUDE. Il différe peu du sel précédent. Les cristaux deviennent plus grands, selon flichter, quaud ce chromate et celui de potasse contiennent un excès d'acide. Daus ce cas, leur couleur est plus jaune, et peut s'approcher du rouge de rubis.

# CHROMATES TERREUX.

CHROMATE DE BARITE. Ce sel communique, selon Godon, une couleur d'un vert jaunaire à la porcelaine; on peut l'employer pour en retirer l'acide chromique par le moyen de l'acide sulfurique.

Chromate de Chaux. Il est soluble dans l'eau, est cristallisé régulièrement.

CRROMATE DE SILICE. L'ORSQU' e la silice est préalablement bien divisée par un alcali, elle forme avec l'acide chromique une combinaison très-intime. Ce composé est d'un ronge rose, insoluble dans l'eau, et ne subit pas d'altèration au four de porcelaine.

CHROMATE DE MAGNÉSIE. Ce sel cristallise, selon Richter, en prismes qui attirent moins l'humidité que les chromates alcalins. Les carbonates alcalins en séparent entièrement l'acide chromique.

Scion Richter, 1000 parties d'acide chromique privé d'eau exigeat pour la neutralisation 1610 parties de barite, 1163 de potasse, 963 de strontiane, 623 de soude, 574 de chaux, 447 de magnésie et 441 d'ammoniaque.

# CHROMATES MÉTALLIQUES.

CAROMATE D'ANTIMOINE. En précipitant le chromate de potasse par le muriate d'autimoine, on obtient une poudre jauuâtre.

CHROMATE DE PLOMB. La nature nous offre cette combinaison dans le plomb rouge. On le trouve, quoique rarement, dans les environs de Catharinembourg et dans les mines d'or de Beresof.

Le chromate de plomb se trouve rarement en masse; quelquefois il est disséminé et en couches superficielles; le plus ordinairement il cristallise en prismes à 4 faces.

La couleur de ce fossile est rouge, un peu jaunâtre; sa raclure et la poudre sout de couleur orangée; l'extérue est très-éclatant, ayant l'éclat de diamant; l'intérieur l'est peu ; la cassure ést inégale en petits grains fins. Dans les cristaux, il est demi-transparent; au reste, il est translucide; il est mou. Sa pesanteur spécifique est de 5,75, selon Brisson, et de 6,005 selon Blumenbach.

Le fossile est composé, d'après

|       | V          | UQUELIN, | RICHTER |
|-------|------------|----------|---------|
| Acide | chromique. | 34,88    | 27,7    |
| Oxide | de plomb . | 65,12    | 72,3    |
|       |            | 100      | 190     |

Ce sel est décomposé par les carbonates alcalins à l'aide de l'ébullition. Les detaits purs le dissolvent en partie, selon Vauquelin, et forment un sel triple. Les acides sulfurique, nitrique et murialique décomposent le chromate de plomb; en ajoutant à l'acide nitrique un peu de sucre,

la dissolution s'opère plus promptement, et demande, au lieu de 20 à 30 parties, 5 à 6 d'acide. Le chromate de plomb se trouve encore dans le plomb brun de Zimapan, dans la proportion de 16 pour 100.

On peut obtenir ce sel en versant dans du nitrate de plomb une dissolution neutre de chromate de polasse; on expose ensuite le précipité bien lavé à l'air. Voyez Godon, Annal. de Chimie, t. 53.

Сикомати ве тел. On l'a trouvé dans le département du Var et en Sibérie. Il est en morceaux d'une forme indé-terminée; il est brun , analogue à la bleude brune. Son éclat est peu métallique; il est assez dur pour rayer le verre. Sa pesanteur spécifique est de 4,0326. Au chalumean, il ne fond pas seul; mais avec le borax il forme un grain d'un bean vert. Il est insoluble dans l'acide nitrique; en général, il n'est pas attaqué par les acides. Le nitre le décompose avec une grande facilité. Fondu avec la potasse, ensuite dissous dans l'eau, on a une liqueur d'une belle couleur orangée.

Il est composé, selon Vauquelin, de

| Oxide de fer |  |      |
|--------------|--|------|
|              |  | 20,3 |
| Silice       |  | 2,0  |

On peut préparer ce sel en versant daus uue dissolution de sulfate de fer du chromate de potasse; il diffère cependant, selon Godon, du chromate naturel en couleur et en d'autres propriétés; il sonpçonne que dans le fossile le chrôme se trouve à l'état d'oxide. Klaproth est de cette opinion; ce qui pourroit expliquer pourquoi les acides simples y ont peu d'action, et pourquoi le nitre le décompose avec facilité.

CHROMATE DE MERCURE. Lorsqu'on verse dans du nitrate

de mercure une dissolution de chromate de potasse, on obtient un précipité rouge. Ce sel est décomposé par le calorique; le mercure se volatilise, et l'acide chromique se convertit en oxide vert qui reste dans la cornue. Il est composé, d'après Godon, de

Acide chromique. . . . . 17 Oxide de mercure . . . . 83

CRROMATE D'ARGENT. On l'Oblient en poudre d'un rouge carmin eu versant dans du unitrate d'argent une dissolution neutre de chromate de potasse. Ce sel est, comme la plupart des chromates metalliques, soluble dans l'acide nitrique; c'est pourquoi le nitrate d'argent n'est pas précipité par l'acide chromique; il se forme plutôt un sel triple en cristaux d'ecouleur de rubis. On peut décomposer le chromate d'argent par de l'acide muriatique étendu pour avoir l'acide chromique trés-pur. An Eu, ce sel se décompose, l'argent se réduit, et l'acide chromique passe à l'état d'oxide à l'acide chromique passe

Le chromate de tellure se forme en versant du nitrate de tellure dans une dissolution de chromate de potasse; le précipité est d'un jaune clair.

Le sulfate de cuivre est précipité par le chròmate de potasse en un vert clair, selon Richter, et eu brun châtain selon Vauquelin. La dissolution du nitrate de bismuth est précipité par le chromate de potasse en jaune citron. Selon Moussin Pouschkin, le chromate de potasse précipite le muriate de zinc en jaune, et celui d'étain en vert seladon. La couleur jaune de la dissolution d'or passe au jaune verdâtre par le chromate de potasse, la couleur, rouge des dissolutions de cobalt au rouge jaune.

Selon Trommsdorff, le chromate de potasse précipita le nitrate de cobalt en gris cendré.

Voyez Vauquelin, Annales de Chimie, tome 25, p. 21; Richter, Nouveaux Objets en Chimie, cahier 10, page 58.

# CHROME. Chromium. Chromium.

Lorsque Vauquelin fit, en 1797, l'analyse du plomb roge de Sibérie, il y découvrit ce métal à l'état d'actié. Comme ses oxides ont la propriété de colorer d'autres substances à un hant degré, il fui a donné le nom de chrime (de cherma, couleur). A la même époque, Klaproth s'occupoit de l'analyse du plomb rouge, dans lequel il sonpeouna une nouvelle substance mistallique; mais Vauquelin publia ses résultats avant que Klaproth n'ett terminé son analyse.

On a découvert ensuite ce métal à l'état d'acide avec le for en Shérie, en France, dans les environs de Gassin et dans le département du Var (Vauquelin, Journ. des Mines, t. 55). Maprolh l'a trouvé à l'état d'oxide dans le chrome ferragineux de la Styrie, dans la proportion de 55 pour 1 co; ensuite combiné avec le plomb dans le plomb brun de Zimapan, avec le titane et le fer. Selou Vauquelin et Klaproth, l'oxide de chròme est la partie verte de l'émeraude du Pérou. Selon Vauquelin, l'acide chromique colore en rouge le spinelle. Rose a trouvé l'oxide dans la serpentiue de Saxe; (Gehlen, dans phiscieux talce, dans l'asbeste et surfout dans les granats de Bobème; Lowit l'a trouvé dans tous les aérolithes analysés par lui (Nou-Journ. de Chimie, t. 2, p. 637); ce qui a cté contirmé par Vauquelin et Laugier.

Pour réduire le chrôme, Vauquelin a introduit l'acide chromique daus un creuset de charbon placé dans un autre creuset de porcelaine ou de platine, et rempii de charbon. Exposé à la forge pendaut une heure, il obtint un globule métallique d'un gris blauc, formé d'aiguilles entrelacées, aigre et presque infusible.

Richter n'a januis puréduire le chrôme dans un creuset de charbon; il a cependant réussi de la manière snivante. Hintroduisit dans un cornet d'épreuve un mélange d'oxido de chrôme et d'un tiers on de moitié de charbon de sucre; il plaça le cornet bien luté dans un four de porcelaine à l'eudroit où les capsules commencent à fondre; Richter obtint de 3 ouces d'oxide de chrôme un pen plus d'un gros et deui de métal.

ZZ,

Les grains métalliques pesèrent de 2 grains jusqu'à 2 groi. La couleur du métal étoit d'un gris blanc; il n'y avoit pas, comme Vauquelin l'a remarqué, des aiguilles cristallines, mais des grains moyennement fins.

Il est tellement aigre, que lorsque Richter voulut séparer le plus gros morceau des scories avec un marteau,

il le brisa.

Sa pesanteur spécifique est de 5,900.

Selon Ritter, îl est foiblement attiré par l'aimant. Il s'oxide facilement à une chaleur violente, au contact de l'air.

Vauquelin, en traitant le chrôme au chalumeau, a vu qu'il se couvroit d'une couche lilas, qui devenoit verte par le refroidissement.

Le chrôme se combine avec l'oxigène en différentes

proportious.
On obtient l'oxide au minimum qui est vert en chauf-

faut l'acide chromique dans des vaisseaux clos; il se dégage du gaz oxigène, et il reste de l'oxide vert.

L'oxide bruu a été décrit par Moussin Pouschkin; il e compare, pour sa couleur, à l'ëthiops martial. Quant an degre d'oxidation, il lui assigne le rang entre l'oxide vert et l'acide. Richter remarque aussi que l'oxide vert rougi à plusieurs reprises, passe au brun. Dans cet état, il est insoluble dans les acides, et l'acide nitrique ne le convertit qu'avec difficulté en acide chromique.

Selon Godon, l'oxide de chrôme au minimum est

blanc ; vient ensuite l'oxide vert.

Il découvrit l'oxide blanc en précipitant des dissolutions de plomb par du chromate de polasse. Il y remarquis toujours use partie de chrôme qui avoit entièrement perdu sa couleur. En faisant passer du gaz hydrogène sulfuré dans la liqueur, pour en séparer le plomb, il y ajouta de la polasse qui occasionna un précipité blanc, lequel, fondu avec le borax, lui communiqua une couleur grise. Les oxides de chrôme passent à l'état d'acide par unie

Les oxides de chrome passent à l'etat d'actue par la forte chaleur et par les alcalis. Les terres alcalines, et même l'alumine, produisent le même effet, mais il ne faut

pas que la chaleur soit trop intense.

Les combinaisons du chrôme avec les acides sont en-

core peu connues. Les acides muriatique et nitrique n'altèrent pas ce métal. L'acide nitro-muriatique bouillant le dissout et présente une liqueur verte. Les oxides de chrôme se dissolvent mieux daus les acides. On reconnoit la présence du chrôme dans un liquide, par le prassiate de potasse, qui y forme un précipité vert; l'infusion de nix de galle, un précipité brun; et le sulfure de potasse hydrogéné, un précipité vert qui devieut jauue par quelques gouttes d'acide nitrique.

Le carbonate de chrôme est une poudre légère d'un vert bleuâtre, qui fait effervescence avec les acides. Le carbonate nouvellement précipité est soluble dans un excès d'acide carbonique, et présente une liqueur bleuâtre qui

paroît améthiste à la lumière.

L'acide nitrique attaque, à l'aide de la chaleur, l'Oxide de chrôme et le couvertit eu acide. Godon a remarqué qu'en précipitant le nitrate de mercure, par l'acide chro-mique, la liqueur surnageante avoit une couleur d'améthiste qui donna, par l'évaporatiou, des octaédres d'un rouge violet, qu'il arecounus pour du nitrate de chrôme. Il suitde-l'àque tout le chrôme u'étoit pas converti en acide, qu'une partie étoit restée à l'état d'oxide de manière, que l'acide chromique se combine avec le mercure, tandis que l'oxide de chrôme s'unit à l'acide utirel à l'acide

La dissolution du chrôme dans l'acide muriatique, amenée à l'état neutre, a une couleur bleuatre; si olle est acide, la couleur est d'un vert de pré. Elle ne cristalise pas aisément. L'alcool rectifié dissout le muriate de chrôme. Les areminate et phosphate de polasse précipiteut le muriate de chrôme; le phosphate de l'arseiuiste de chrôme sont d'une couleur perle. Le sulfate de chrôme sest d'un vert bleuatre; il est très-soluble dans l'eau.

Lorsqu'on expose les carbonate, muriste et nitrate de chrôme à une chaleur au-clael du degré de l'eau bouillante, les acides se dégagent et le résidu est d'un verit d'olve, quelquefois brun. En verant de l'eau sur l'oxide de chrôme qui reste, il se colore en jaune; lorsque l'eau a enlevé les parties solubles, le résidu est peu soluble dans les acides. Ce résidu foncé, chauffé à plusieurs regaries et traité par l'acide nitrique concentré et évaporé jusqu'à siccité, acquiert la propriété de colorer l'eau en jaune.

On ne fait pas encore beaucoup d'usage du chrôme dans les arts; la rareté de ce métal en est principalement la cause.

Godon de Saint-Ménin (Ann. du Muséam, t. 4, p. 238) a' déntontré compant bu pouvoit en tiere une belle couleur verte miscible à Thuile et à l'eau, et son emploi sur la porcelaine, l'émail, etc. Dans la manufacture de Berlin on én fait usage.

Godon versa dans une dissolution de chromate de potasse du nitrale de inercuré au minimum. Le chromate rongé de mercure qui se précipita fut nélé avec 3 parties contre 1 d'alumine; le mélange rongi dans un creuset donna cette belle couleur verte inaltérable à l'air et à la lumière (1).

Procédé pour decomposer le Chromate de fer.

Pour obtenir en grande quantité l'oxide de classes, on emplaie ordelnairement, le térment de les pette mine a pour ganger une spoès de atéatie qui, par sa coulcur et quelques autres propriétés phraiques, pourroit étre confondue, jusqu'à un certain point, avec le chromate lai-mém, d'autant plus facilement, que res deux substauers semblent, aux en present de l'action de la comparie de la compa

M. Vanquelia avait cambior, pour préparer locité de d'action dans la pratique, il a reconat que cette proportion étoit heuronation dans la pratique, il a reconat que cette proportion étoit heuronat proportion de la pratique, il a reconat que cette proportion étoit heuronat proportion de la pratique que teris-imparfaitement, il arrive que le nitre, par l'aleni qu'il laise à ma, sitiaque nos sediments le chromate de fer, mais errore l'aluniate de particular de la proportion de la proportion de la comparticipa de particular de la controlle de la constitución de la constitución de la controlle de la con

<sup>(1)</sup> Nous croyons devoir ajouter à ces détails de nouvelles espériences de M. A auquelin, extraites d'un mémoire sur la méthode pour décomjuser le chromate de ler, obtenir l'oxide de chrome, preparer l'acide chromique, et sur quelques-unes de ses combinations. (Aunales de Chimie, 1,76.)

### CHRYSOBERIL. Voyez CYMOPHANE.

# CHRYSOCOLE. Voyez BORAX.

CHRYSOLITHE, PERIDOT. Silex chrysolithus Wera. Chrysolith.

Il a regné pendant long-temps, dans les systèmes mi-

trainent avec elles des chromates de potasse qu'on ne sauroit leur enlever par le lavage.

Un autre inconvenient, surtout dans la préparation en graul , on il faut sontient le feu long-tempes, révat que « texts é all-oil attaque le creus et le fait fraide. Ainsi l'économie et la critique du surcée de l'opération commandeut de n'ompérer qu'une emit partie de nitre sion ; et rependant le chromate est bien attaqué; il est sourent arrivé que la préssur esté entire traite de l'ordent est bien attaqué; il est sourent arrivé que la préssur esté entire processitative d'achie chromique.

Cette décomposition opérée, on lessive exactement la masse, pnis on traite le résidu à chaud par l'acide muriatique étendu d'ean, qui enlève le fer, la magnésie, l'alumine et la siliea, divisées par l'action de la potasse, et la soustraction de l'acide chromique.

La dissolution terminée, on décente promptement la liqueure séeile, asse quie clies peradroit en gééte, et il évent téc-difficie alors de séparer le chromate non décompasé; un traite de nouveur célui-ci un quart suffit. Lorque le chromate de fer est raitement létéraispose, on réunit les dissolutions de chromate alcalin pour les silinée par l'acide attiege, apose quoi il est envenable de faire estraitement par l'acide attiege, apose quoi il est envenable de faire estraitement par l'acide attiege, apose quoi il est envenable de faire estraitement par l'acide discourant de fer qui faire de faire estraitement par l'acide de l'acide, que pour culever un pou de clirement de fir qui ne sépare en pousière brant, pas les proprès de l'exaporation. Un redisont dans l'aux, on fiftre, et on précipir la literant le moins gossible d'acide ce verès.

En supposant meine que le chronate de potasse ni cée partifice, comme l'anter la indiqué, évelà-dier qu'il ne contiene ni substance terreuse, ni murinte, le chromate de mercure se précipite àven accouleur plus ou moins intense, auivant l'état de coitecnipation des dissolutions, leur molécules de cest en re rapprorbant plus afraçagations, cristallisent meme et acquièrent partient par ment plus d'agregations, cristallisent meme et acquièrent partient partient

Il suffit, pour obtenir l'oxide de chrome bien pur et d'une trèsbelle couleur, de chauffer fortement dans une corme de grès bien lutée, le chromate de mercure pur, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'oxigène, et de soutenir le feu d'autant plus long-temps qu'on desiroCHR

118

néralogiques, une grande confusion; on donnoit à tous les fossiles d'un vert jaunâtre la dénomination de chrysolithes.

Werner est le premier qui ait donné plus de précision

obtenir and nuance moins soncée; il semble qu'il existe réellement deux espèces d'oxide de chrôme, car en chaussant très-long-temps, le vert s'alsoiblit tellement, qu'il passe au jaunc seuille morte.

### Combinaison de l'Acide chromique avec la Barite.

Pour préparer le chromate de barite, on emploie avec succés du chromate de pousse bien purifie et bien neutre; on y mile du nitrate de barite; jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de précipité; un laisse rassembler celui-ci, on décante la liqueur et on lave à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit entièrement dégagé de toutes parties salines etrangères.

On ne court aucun risque d'employer de grandes quantités d'eau, même tiède, ponr laver ce sel, car il n'est pas sensiblement soluble.

## Procédé pour obtenir l'Acide chromique pur.

Parmi les différentes méthodes qu'on peut employer pour préparer cet acide, celle qui a paru préférable à M. Vauquelin, consiste à décomposer le rhromate de barite par l'acide sulfurique; les autres lui ont présenté des difficultés plus on moins graudes et nombreuses.

On dissout donc le chromate de barite dans l'acide nitrique a finibilità ne le précipite causite arce bacuoup de précaution par l'acide illurique, de manière que tont le sel soit décomposé sans qu'il 3 ait d'aride militarque en excés. Si par lassard on depassioi le treme, on sépare-roit la suraboudance d'acide par l'esu de barite. On reconnoit qu'on a sais le point, quand le precipité, que forme l'acide charique dans l'esu de barite, se redissout entièrement dans l'acide nitrique, et quand l'acide altirique, et quand l'acide altirique ne trouble point cet acide chromique.

Alors on filtre la liqueur, ou la fait évaporer avec précaution, surtout vers la fin, pour ne pas décomposer l'acide chromique; on répète plusieurs fois cette évaporation jusqu'à siccité pour vaporiser tout l'acide nitrique.

Quand l'acide chromique est trèt-concentré, il s'y forme des massea mamelonnées ou l'on voit des cristaux ronges, greux, se grouper, mais ils ne sont pas permanents à l'air; ils en altirent l'humidité.

L'acide chromque ainsi purifié a une couleur rouge foncée, une saveur tré-acide, mais austère et métallique; il ets oluble dans l'alcoolqui le décompose promptement, car sa dissolution devient verte.

En genéral l'oulée de chrôme obtenu par la calcination du chromate de mercure, nest attaqué que tre-diffichement par les arides. Cependant on parcient à la longue à le dissoudre; mas pour en former de combinaisons. M. Yauquelin s'ext servi de l'oulée obteno de la roupposition du chromate de potasse, au moyen de l'hydre-miliure, suivant le procédé indique é-ideassa. Il a va que cre toutle réreunuent pré-ripite se dissout avec la plus grande facilité, même drans les arides les plus foibles.

Le sulfate de chrime ne lui a rien présenté de remarquable, scule-

- Chal

à ce terme. A préseul ou doune ce nom au fossile que les Français appellent péridot. Les anciens appeloient la chrysolithe des modernes topaze, et les modernes appeloient la topaze des anciens chrysolithe; au moins Pline décrit la topaze comme un fossile verdâtre.

ment, il a observé qu'il se décompose facilement par la chalcur; car lorsqu'on le calcine legérement, il ne se redissont plus dans l'eau.

Le muriate a cela de particulier, qu'empore, decide, il donne une poudre rose qui attire l'humidité de l'air; a dissolution est d'un beau vert. Si on le salcine un peu fortement, il répand une odeur d'acide muriatique oxigéné, aequiert un grand volune, et se transforme en petites paillettes micacees, jaunes, brillantes; enfin, si on le chauffe davantage, on le converit totalement en ovide vert.

advaltage, dit le souvert consequent en ouwerer.

M. Vanguella a fait houlilit e plusieurs reprires, et en grande quantité, de l'acide nitrique sur l'oxide de chrône récemment précipié, au de l'acide nitrique sur l'oxide de chrône represent l'oxide au moren de la potase consigue, la lique un un proposité de la potase consigue, la lique un un proposité de l'acide de potase consigue, la lique un un proposité de la potase consigue, la lique un un proposité de la potase consigue, la lique de la potase consigue, la lique de l'acide le gérement en redissolvant dans l'ens, celle-ci prendune concertage d'un beau jaune doré.

On a également dissous de l'oxide de chrôme dans l'acide phosphorique et dans l'acide oralique; la première combinaison avoit une couleur verte d'émeraude; l'autre, vue en masse, présente une couleur améthiste. L'acide sulfureur dissout aussi très-bien l'oxide de chrôme.

### Action des Alcalis caustiques sur l'Oxide de Chrome.

Si, dans une dissolution, de chrime un pru étendue, on verse de la potasse caustique en quantité aurabondante, à salvaration de Pacid e, Pocide se dissolut dans cet steali. On obtient également une dissolution aleaine d'oxide de chrime en la permant récenument préripire, le delayant avec un peu d'eau, et fisionit dissondre dans cette cai quelquer de l'eau, et distant des condre dans cette cai quelquer de l'eau, et d'attant, en la mie l'inqueur d'un besur vert qui lisse deposer, par l'ebullition, l'oxide qu'elle contient, et la liqueur reste inco-lore.

#### Chromate de Potasse.

Il ruiste deux espèces de chromates de poissee, l'une neutre, qui cet d'un janue citron, qui cristallise en petits prismes. Ce sel prend, par la cladeur, une belle couleur rouge, qui revient à la teintr naturelle en refroidissant. La deutième est avec excès d'acide, sa conleur est le rouge orangé, il cristallise en heaux prismes de la même couleur.

# Chromate d'Ammoniaque.

Quand on sature l'ammoniaque par l'acide chromique, el qu'on abandonne la liqueur à l'écaporation spontanée, il « forme, hors du liquide, un sel grimpant, composé de houppes d'un beau jaune;

On trouve la chrysolithe en grains anguleux ét en galets arrondis et cristallisés. Sa forme primitive est, selon Hairy, un parallélipipède rectangle, dont la longueur, la largeur et Fépaisseur sont comme 5, 1/8, 1/5. Les bords du prisme sont ordinairement tronqués.

quelquefois il se présente sons forme de plaques nacrées. Du reste, ce sel se dirempose la cilement par la chaleur: même lorsqu'il est dissons, il s'en sépare des flucous bruns qui sont de l'oxide de chrôme et qui devienneut verts par la calcination.

### Chromate de Chaux.

L'acide chromique forme, avec la chaux, un sel assez soluble; sa dissolution fournit par l'evaporation des plaques soyenses d'un brun, journater, qui se dissolvent lacilement dans l'ean; ce sel est décomposé par les aleais fixes.

# Chromate de Magnésie.

La magnésie se combine ausi tré-sbien avec l'acide chromique; le sel qui en resulte est trés-soluble dans l'eau; sa dissolution cristalise en prismes à six pars parfaitement transparents et d'un beau jaune de topace; quand ils sont voluminenx, l'enr rouleur est le jaune orange.

 La magnésie en est séparée par les alcalis fixes caustiques et les terres alcalines.

#### Chromates mitalliques.

Sl. dans une dissolution de sulfate de fer au minimum, on verse du rémunde de polasses, on obtient un précipite faure qui, traité par Life là resultque, ne doune aueune trave d'acide chromique; ce prépare tout entire de su dissolution, et assa qu'il y reste la plus petite trace de chromate alezila. L'acide nitrique dissout une partie du prégrifé, et prendu me helie contieur verte. Ains e, perceptule n'est point un chromate de fer, mais un melange ou une rombinision d'ordied de nous offre la partie de prénous offre la nature.

Il est écident, par le résultat de cette expérience, que l'oxide chromique a été décomposé par l'oxide de fer qui, en passant au maximum, a reduit l'autre au minimum, ou à l'état d'oxide vert; si donc on vouloit romposer du chromate, de fer, il faudroit employer ce dernier métal saturé d'oxigène, soin qu'il ne poi pas agir sur celoiul entrême.

# Chromate de Plamb.

Crite combinaison prend différentes nuances, suivant la manière dont elle est préparée.

Si le chromate de potasse est neutre, un obtient un jaune orangé; s'il ed avre un escés il'acide, la couleur est le jaune citron foncé; si l'alcali auroutraire y domine, la mance est un jaune rouge et quelquelois un beau rouge foncé, les mances varient encore suivant qu'on epère à chaud ou à froid.

Sa cassure est parfaitement conchoide.

A l'extérieur, ce fossile est peu éclatant; quelquefois il a l'éclat du verre.

Il est translucide, demi-transparent et très-transparent; moins dur que le quartz.

Sa réfraction est double. Il est souvent facile à concasser. Sa pesanteur specifique est de 3,455 à 3,45. Sa couleur est verte. A une température de 150 degrés, il est infusible; mais il perd sa transparence et devient gris noirâtre. Avec le borax, il fond saus effervescense en un verre transparent d'un vert clair. Il est infusible avec les alcalis fixes et avec le sel microcosmique. On en distingue deux espèces:

1º Chrysolithe commune. On la tronve à Zeylan, dans l'Amérique méridionale et en Bohême, entre du sable et de la prite. Elle est trés-éclatante quand elle n'est pas trop frottée, presque toujours parfaitement transparente; d'un

Le dromate de plomb, fait avec une dissolution légicement acide, est cheil qui formeral la nunce la plus recherchée par les peinterée par les peinterée par les peinterée par les peinterée qui est en effet la plus solide. On peut en rehauser la trênte, soit apriècipitant atrhand ser l'arcite de plomb. Dans re dernier ess. il paroit qu'une partie de l'acide acidique est esperée, et l'ordie de plombge vill abandonne s'unit an elemente estimater est encière la configure.

On conocit que les chémantes qui confirment un excés d'exide de

On conceit que les chémales qui confirment un excés d'oxide de plomb, doivent étre plus altérables par les vapeurs bullureuses, que cenx ou cet oxide est saturé par l'acide chromique.

# Chromate de Cuiere.

La manière la plus simple de le former est de mètre une dissolution de chromate de polasse neutre avec une dissolution de sulfate de eniver; il se forme un précipité brun-janne qui, bien lavé, prend une couleur brune bistee par la dessiration.

### Chromate d'Argent.

On prépare le chromate d'organt en décompount le nitrat d'argran par le rhomate de potase centre; il se finne un précipite rougebrun, quand l'Impération et l'ait à chant; il est d'un rouge-pourpre, de chromate de potase consistir un lière exèc d'arbite i dans ce de chromate de potase consistir un lière exèc d'arbite i dans ce dernier cas, le prévipité es fait moiss promptement, est moins abondant, mais il est erisbille en petite grain d'anti-trapparent.

mais il est cristallisé en petits graius démi-transparents. Ce sel bruuit à la lumière, il est soluble dans l'acide nitrique, d'où l'acide muriatique en sépare l'oside d'argent. (Note des Traducteurs.) vert jaunâtre, tirant quelquefois sur le vert d'olive, ou d'un jaune pâle.

L'analyse de cette substance a donné, selon

|              |   |   |   |      |   |   |   | AUQUELIS |
|--------------|---|---|---|------|---|---|---|----------|
| Magnésie     |   |   |   | 41,5 |   |   |   | 51,5     |
| Silice       |   |   |   | 38,5 |   |   |   | 38,0     |
| Oxide de fer | ٠ | ٠ | • | 19,0 | ٠ | ٠ |   | 9,0      |
|              |   |   | _ | 99   |   |   | _ | 95       |

2º Chrysolithe d'un vert d'olive. Olivin. On la trouve ordinairement en petits fragments et grains arrondis, ou en gros morceaux, dans le basalt. On ne l'a pas encore rencontrée cristallisée.

Dans l'intérieur, elle est plus ou moins éclatante, demitransparente ou très-transparente.

Sa couleur est d'un vert olivâtre.

Elle est composée, d'après Klaproth, de

| Magne  | sie |  |  |   |   | 37,58 |
|--------|-----|--|--|---|---|-------|
| Silice |     |  |  | : |   | 50,00 |
|        |     |  |  |   |   | 11,75 |
| Chaux  |     |  |  |   |   | 0,31  |
|        |     |  |  |   | _ | 99,54 |

CHRYSOPRASE. Silex chrysoprasius Wern. Chrysopras.

On trouve ce fossile à Kosemutz en Silésic, dans des couches d'asbetet, de tale endurci, et de lithomarge. It est en masses compactes et en fragments auguleux. Sa cassure est unie, s'approchant cependant de l'esquilleux; l'intérieur est mat, quelquefois foblement brillant. Il est très-translucide, quelquefois demi-transparent. Il est dur, rarement demi-dur. Sa pesanteur spécifique est, selon Klaproth, de 3,350. Sa couleur est celle d'un vert de pomme, d'un blanc verdatre, quelquefois d'un vert de prés, de poirean et de verdet, ou bien d'un vert d'olive, de pistache, d'asperge, jusqu'an prin yerdatre, et méone jusqu'an brun jaundatre clair. Au fu, ji perd as couleur sugu'an brun jaundatre clair. Au fu, ji perd as couleur

verte, devient blanc et opaque, quelquefois gris. Ses parties constituantes sont, d'après Klaproth,

| Silice |     |  |  |   | 96.16 |
|--------|-----|--|--|---|-------|
| Chaux  |     |  |  | ٠ | 0,83  |
| Alumin |     |  |  |   | 2,08  |
| Nickel |     |  |  |   |       |
| Fer ox | idé |  |  |   | 0.08  |

### CHYLE. Chylus. Nahrungssaft.

Les aliments de la plupart des animaux sont broyés et mélés avoc la salive. C'est aiusi qu'elle est préparée à des attérations ultéricures qui ont lieu dans l'estomac par les forces de la digestion.

Le premier changement de la nourriture est qu'elle se transforme en chyme (chymus). C'est une pâte molle, provenant des substances nutritives pendant leur séjour dans l'estomac et le duodenum, qui a subi l'effet de la première digestion opérée par la salive, le suc pancréatique, le suc gastrique et la bile.

Par la digestion continue, le chyme se divise en deux parties: l'une de ces substances est le chyle, qui est absorbé par les vaisseaux lactés, ouverts de toutes parts dans le canal intestinal; l'autre est la matière solide qui constitue les excréments.

Pendant long-temps on a cru le chyle analogue au lait, en raisou de son aspect laiteux. Aucun chimiste n'en a cependaut retiré ni fromage ni beurre. Il paroft même qu'il n'est blanc que lorsque les animaux se nourrissent de lait; sans cela, il est souvent transparent comme de l'eau, vert, ou de toute autre couleur.

Il nous manque une analyse exacte du chyle. Il est probable qu'il diffère selon la nature des aliments qu'on prend. Reuss et Emmert ont examiné le chyle des chevaux. Le chyle pris dans un vaisseau laiteux, près de sou origine, étoit d'un blanc de lait, visqueux au toucher, et d'une saveur salée. A l'air, il devint un peu rougcâtre; il ne coagnloit pas; au bout de quelque temps, il se formoit une pellicule à la surface. Le chyle retiré du ductus thoracicus et de la cisterne, étoit tout différent.

Il étoit d'un gris jannâtre, d'une odeur de sperme. Son odeur animale se perdit d'abord, et se manifesta de nouveau quand il entra en putrefaction.

Sa saveur étoit saline, sa consistance très-liquide.

A l'air, il devint rougeltre, et enfin rose. Cette couleur ronge commença d'abord à la surface du liquide; au bont de quelques minutes, il se forma une gélatine trenblante, nageante dans un liquide. Lorsqu'on a décanté tout le liquide, la masse coagulée prend une couleur d'un beau ronge de cinabre.

Lorsqu'on laisse le *chyle* long-temps à l'air, la partie congulée rouge devient brune, et se redissout; par une évaporation spontanée, il reste une croûte brunâtre, dans laquelle on remarque des cristaux étoilés et cruciformes.

Le liquide séparé du coagalum contient beaucoup d'eau, peu d'albumine, de la gélatine, de la sonde, du muriate d'ammoniaque, du muriate de soude et du phosphate de chaux.

La partie liquide du *chyle* est composée, d'après cela, des memes substances que la lymphe, mais dans des proportions moindres.

La substance coagulée est semblable au coagulum du sang. Après l'avoir suffisamment lavée, il reste une fibrino blanche, soluble dans les acides. La partie rouge perd sa

conleur par les acides foibles.

M.M. Reuss et Emmert out fait la comparaison entre le

chyle, la lymphe et le sang, provenant du cheval; ils ont été conduits au résultat suivant ;

|         |   | Sang. | Chyle.        | Lymphe. |
|---------|---|-------|---------------|---------|
| Serum.  | ٠ | 0,717 | 0,980         | 0,989   |
| Fibre . |   | 0.075 | 0,010         | 0,000   |
| Cruor.  |   | 0,206 | impondérable. | 0,000   |

Hallé a fait aussi quelques expériences sur le chyle de chien. Il se le procura de chiens qu'on avoit nourris six beures auparavant avec une pâte de viande, de pain et de lait, colorée par des substances ronges, noires et Bueus. Gu lia la cavité de la poitrine, et on fit une ouverture au dessous. Il obtint de cette manière trois onces de chyle non coloré. An bent de quelque feups, le liquide prit une consistance gélatineuse, et forma une espèce de caillot qui s'attacha aux parois du vase. Le chyle é sest tivisé en deux parties, eu un liquide d'un blanc de lait, vise en deux parties, eu un liquide d'un blanc de lait, vise en deux parties, eu un liquide d'un blanc de lait, vise en deux parties, eu maladies catarrhales non inflammatoires. La masse coagniée citot demi-transparente, d'une couleur rosée; on pouvoit la conper avec des ciseans; elle n'avoit aucune ressemblance avec la partie caséeuse du lait. Voyce Fourcroy, Syst., t. 10, p. 65; et Journ. de Pharm., p. 86

# CIMENT. Comentum. Martel.

Le ciment est un mélange de chiqux et de sablo, amené à l'état de pâte avec de l'eau, et dont ou se sert dans la construction. En raison de l'affinité réciproque de ces trois matières, le mélange devient dur comme une pierre.

La bonté du ciment dépend des circonstances suivantes.

Il faut employer de la chaux pure, exempte d'acide carbonique. La chaux argideuse est impropre; mais une petite quantité de fer ne unit pas. Le manganées y est trèsavantageux; quoique plusieurs pierres calcaires en contiennent, on en ajoute encore. La chaux qui vient d'ètre éteinte, et qui est encore chaude, est la meilleure pour le ciment. La chaux éteinte à l'air donne un manvais ciment, ayant absorbé avec l'homidité de l'acide carbonique.

Le sable doit être très-siliceux autant que possible. On emploie tautôt du sable fiu, tautôt du sable grossier. Une chose essentielle est la proportion entre la chaux, le sable et l'eau. Selou Werner, notre ciment ordinaire est manvais, parce qu'ou y met trop d'eau. Il conseille de faire une pâte épaisse avec la chaux et l'eau, et d'y ajouter cusnile le sable sans eau. Selou Higgens, les meilleures proportions sont 4 partes de sable gno, 3 parties de sable iin, 1 partie

Cook

de chaux nouvellement éteinte, et de l'eau le moins pos-

La consistance pierreuse que preud le ciment, provient en partie de l'absorptiou de l'acide carbonique, mais surtout de la combinaison de l'eau avec la silice et la chaux.

On a cherché à favoriser la solidification de l'eau, en y ajoutant une partie de chaux non éteinte; ce qui a été fait par Loriot et Guyton.

Selon Higgens, si l'on emploie des os calciués dans la proportion d'un quart en poids de la chaux, on obtient un ciment très-tenace.

Pour que le ciment acquière de la solidité, même étant exposé à l'eau, on y ajoute de l'oxide de manganése. D'autres, pour atteindre ce but, y metteut de la ceudre de charbons de terre. Guyton a donné les proportions suivantes.

Ou fait calciner ensemble 4 parties d'argile bleue, 6 parlies d'oxide de manganèse, et 90 parties de pierre calcaire; on ajoute ensuite 60 parties de sable, et la quantité nècessaire d'eau.

Une addition de pouzzolane à la chaux, peut aussi améliorer le ciment. D'après Guyton, on peut remplacer la pouzzolane par du basalt calcaire éteint et tamisé.

Voyez les Mémoires de Loriot sur le Mortier, Paris, 1775; Guyton, Anual. de Chim., t. 37; Recherches sur le Mortier des Romains, par de la Faye.

# CIMOLITE. Terra cimolia. Cimolit.

Hawkins a trouvé ce fossile à Cimolo, dans l'île d'Argentiera en Archipel, où il sert à nettoyer les habits. Pline

en fait aussi mentiou pour le même usage.

La couleur de la cimoltic est d'un blanc grisàtre, clair, passant au gris de perle; à l'air, elle preud une nuauce rougeatre. Ce fossile est en misse. La cassure est terreuse, inégale, et le tissu plus ou moins schisteux. Il est parfaitement opaque, et ne se détache pas. Grafé avec un ocuteau, il se comporte comme la pierre de lard, et la surface grafée est lisse, a un éclat gras; il happe fortement à la langue. Il est si mon qu'il se laisse rogner par l'ongle;

on ne peut le casser qu'avec peine; on le broie difficilement. Sa pesauteur spécifique est de 2,000.

Ses parties constituantes sont, d'après Klaproth,

| Silice | ٠.  |    |  |  |  | 63,00 |
|--------|-----|----|--|--|--|-------|
| Alun   | nin | e. |  |  |  | 23,00 |
| Fer    |     |    |  |  |  | 1,25  |
|        |     |    |  |  |  | 12,00 |

CINABRE. Cinnabarum. Zinnaber.

La combinaison du mercure avec le soufre, à l'état de cinabre, se trouve fréquemment dans la nature. Voyez

l'article Mercure pour le cinabre naturel.

CINABRE ARTIFICEL. Pour préparer le cinabre, on fait fondre dans un creuset une partie de soufre, on y ajout 6 à 7 parties de mercure échauffé, et on renue bien. Le-mélange s'enflamme bientôt après avec une sorte d'explosion, et brûle avec une flamme bleue. On arrête la combustion en mettaut le couvercle sur le creuset, èt le mélange se fige eu une masse nôgre.

On remplit de cette masse le tiers d'un matras à long cou, qu'on bouche avec un morceau d'argile. On chauffe fortement au bain de sable, dans lequel le matras plonge

iusqu'au cou.

Des que la sublimation commence, on enlève les couches supérieures de sable, et on entretient une douce chaleur jusqu'à cè que tout soit sublimé.

Le cinabre se sublime en masse rouge, cristalline; la partie qui touche aux parois du vase est souvent d'un

brun rougeatre.

Le sulfure noir de mercure se prépare en faisant fondre dans une chaudière plate, polie, 150 livres de sontre, auquel on ajoute succiuctement 1080 livres de mercure; on remue le mélange avec une spatule de fèr, et on jette la masse sur des plaques de fer.

Les vaisseaux sublimatoires sont de terre de pipe blanche et de sable. Ils out 4 pieds de hauteur, munis d'une large ouverture, dont le bord est plat et horizontal. La surface est couverte d'une conche de terre de pipe, mêtée de laine, et saupondrée de limaille de fer; l'intérienr contient un vernis de poterie.

On chauffe le vase sublimatoire jusqu'à ce que le fond soit rouge; on y introduit le sulfure noir; lorsque la masi a brille pendant quelque temps, ou couvre le vase avec une plaque de fer. Quand la masse est sublimée, on y introduit une nouvelle quantité de sulfure, et en continuo l'opération.

Chaque vaisseau sublimatoire peut contenir 50 livres de sonfre, et 360 de mercure. Ce mélange doit être introduit dans l'espace de 36 heures. On reconuoît le degré de feu convenable, lorsqu'après avoir levé le couvercle, la flamme sort à 4 pouces environ au-dessus de l'embouchure.

Payssé a trouvé exacte la description de la fabrication du cinabre à Amsterdam, par Ruckert. Il a ajouté cependant que la flamme qui sort de l'embouchurc, varie eu conleur, et qu'un mélange de 400 livres ne produisoit que 369 à 3-73 livres de cinabre, ce qui paroît provenir de différents degrés d'oxidation.

Les meilleurs vaisseaux sublimatoires sout, d'après Paysse, des espèces de creusets couverts d'un dôme construit en fer.

Le cinabre devient bien plus beau par la trituration; on le broic sous l'ean, et on enlève les parties fixes qui nagent. Il paroit cependant que cette trituration seule ne suffit pas pour avoir un cinabre beau comme celui de Hollande ou de Chine. Chaptal préténd que le broyement sous l'urine lni donne cette beauté.

Payssé, qui soupconnoit que la beanté du cinabre de Hollande dépendoit de l'état d'oxidation du mercure, le fit séjourner pendant un mois sons l'eau; au bout de 25 jours il avoit acquis bien plus d'éclat.

Il exposa 100 parties de cinabre préparé dans un vase d'ean aux rayons solaires; le beau rouge devint briqueté,

et passa au brun.

Le cinabre pulvérisé est appelé daus le commerce vermillon, du mot frauçais vernieil, et du mot vermiculus qui indiquoit autrefois la couleur rouge du kormès. On peut faire du cinabre par la voie humide. D'après Hoffmann, on l'obtient en agitantou en faisant digérer du sulfure d'ammoniaque liquide avec du mercure.

D'après Baumé, le mercure provenant du nitrate se change en cinabre, après l'avoir laissé en contact pendant

un an avec du foie de soufre ordinaire.

Toutes les fois qu'ou agite du mercure avec du sulfure hydrogéué d'ammoniaque, ou avec l'hydro-sulfure d'ammoniaque, ou bier en versant ces liquides dans du nitrate de mercure, on obient d'abord tu sulfure noir de mercure, qui devient rouge au bout de quelque temps.

Kirchhoff a obtenu un cinabre en triturant un mélange de 360 grains de mercure, et de 60 grains de soufre, avec 160 grains de potasse en solution. En chauffant légèrement le mortier, la masse noire commenca bientôt à

rongir.

La préparation du cinabre par la voie humide, se fait plus rapidement avec le sulfure de potasse. Il ne faut pourtant pas que le liquide coutienne trop de soufre, car on formeroit le sulfure noir de mercure.

Bucholz a fait un beau cinabre, en agitant pendant 4 heures, et en faisant digérer 12 heures un mélange de 2 gros de soufre, d'une once de mercure, et de 6 gros de potasse, dissoute dans une once et demie d'eau.

Si le cinabre ainsi préparé, contient du sulfure noir, il

faut le faire bouillir avec une lessive de polasse. Voyez Annal. de Chim. de Crell, t. 1 et 2; Journ. de Trommsdorff, t. 6 et 8.

La pesanteur spécifique du cinabre est de 10; il n'a pas de saveur; il est insoluble dans l'eau, et inaltérable à l'air.

Le cinabre sublimé a une contexture fibreuse. Celui par la voie humide, peut cristalliser, selon Bucholz, en octaédres transparents entassés.

Daus des vaisseaux clos, le cinabre peut se sublimer sans être décomposé. Lorsqu'on le fait rougir au contact de l'air, sa décomposition est totale; on obtient de l'acide sulfureux et du mercure coulaut.

Klaproth, en distillant un mélange de cinabre et de noir de fumée, obtint de l'ethiops humide, et quelques globules métalliques. D'après Vogel, pharmacien à Bayreuth, il se dégage du gaz hydrogène sulfuré daus cette

opération.

Les alcalis et les terres alcalines décomposent le cinabre, se combinent avec le soufre et le mercure, se dégagent eu vapeurs.

Parmi les métaux, le cinabre est décomposé par le cobalt, le bismuth, l'autimoiue, l'étain, le fer, le cuivre et

le plomb.

Le plomb, et surtout l'arsenic, ne décomposent qu'en partie le cinabre; le zinc n'agit pas sur lui.

Lorsqu'on chauffe un mélange de cinabre et d'oxide d'é-

tain, au maximum, on a pour produit du mercure, de l'acide sulfureux, et du sulfure d'étaiq.

Les acides sulfurique et nitrique ne séparent pas le

soufre du cinabre. On opère cette décomposition quand on fait bouillir le cinabre avec 8 à 9 parties d'acide nitrique, et en y ajoutant ensuite de l'acide muriatique, jus-

qu'à ce que le métal soit dissous.

L'acide oxi-muriatique dissont le cinabre. Lorsqu'on emploie un mélauge de 3 parties d'acide nitrique, et une d'acide muriatique, on obtient du nuriate et du sulfate de mercure. Le soufre se convertit en partie en acide sulfurique et en gaz hydrogène sulfuré. (Voyez les Mém. de Chim. de Klaproth, t. 4.)

Le mercure se trouve dans le cinabre en état métallique, selon Proust; car l'étain, qui a beaucoup d'affinité pour l'óxigène, enlève au cinabre seulement du soufre.

Il est composé de

| Mercure  |  |  |  | 85 |
|----------|--|--|--|----|
| Soufre . |  |  |  | 15 |
|          |  |  |  |    |

Les expériences de Bucholz sont d'accord avec celles de Proust.

100

Quelques chimistes pensent cepeudant que le mercure n'est pas entièrement à l'état métallique dans le cinabre, parce que le passage du sulfure noir au cinabre, est toujours accompagné d'une inflammation. D'après Payssé, CIR

131

l'éclat du cinabre de Chine et de celui de Hollande, dépend d'un degré d'oxidation du mercure. Ce qu'il y a de certain, c'est que le mercure, combiné avec l'oxigène, ne doit

en contenir qu'une très-petite quautité.

Le cinabre destiné à la peinture est souvent falsifié avec la brique, le colcothar, le minium, le sang-dragon, le réalgar, etc. On découvre facilement les trois premières substauces par la sublimation; elles restent au fond di matras. (Le niuium décompose même une partie du cinabre, et laisse du sulfure de plomb.) Ou reconnoît le saug-dragon par l'odeur résineuse, et en traitant le cinabre par l'alcool.

Pour le réalgar, il faut distiller le cinabre avec la potasse; précipiter, du sulfure de potasse restaut, le soufre par uu acide, et l'essayer sur l'arseuic. Pour cela, on le convertit par l'acide nitrique eu acide arsenique; on sature par la potasse, et ou y verse du nitrate d'argent suffisamment éteudu d'eau, pour qu'il ne se précipite pas de sulfate. Si le précipité est rouge, il indique la préseuce de l'arsenic.

de l'arseme.

Le cinabre d'antimoine ne diffère du cinabre que par sa préparation. On l'obtient en distillant un mélange de sublimé corrosif avec du sulfure d'antimoine.

L'acide muriatique abandoune le mercure, se combine avec l'autinoine, qui absorbe en même temps l'oxigène de mercure, et forme le soi-disaut beurre d'antimoine, qui passe dans le récipient.

D'autre part, le soufre de l'autimoine se combine avec

le mercure, et se sublime en cinabre.

# CIRE. Cera. Wachs.

La nature nous offre plusieurs modifications de la cire; celle des abeilles est la plus anciennement connue.

Cette substance sert aux abeilles pour former leurs cellules oit elles déposent le miel , les ouls , etc. La cire , telle qu'elle sort de la ruche , est plus ou moins jaune , d'une odeur aromatique ; ce qui dépend des substances étrangéres. L'odeur et la couleur disparofisseut entièrement par l'exposition à l'airet au soleil, etc. Voyez art. BLANGHMENT. La pesanteur spécifique de la cire jaune est , d'après

Constant Constant

Bostock, de 0,9600. Au contact de l'air, elle perd sa couleur et son odeur.

Elle est insoluble dans l'eau, et ne s'altère pas dans ce

liquide par un laps de temps considérable.

La cire jaune se fond, selon Bostock, à une temperature de 61 degrés centig.; la cire blanche, à 68 degrés. La cire fondue est transparente, et reprend l'opacité par

le refroidissement. A une température plus élevée, la cire commence à bouillir et à se volatiliser; avec un charbon ardent on enslamme la cire bouillante.

Elle se dissout dans 20 parties d'alcool bouiliant, dont la plus grande partie se précipite par le refroidissement; le liquide surnageant en contient encore assez pour être troublé par l'eau.

L'éther bouillant en dissout 10, qui se précipite par le refroidissement.

Les alcalis caustiques se combinent avec la cire, et formeut avec elle une espèce de savon. Par l'addition d'un acide, on peut décomposer ce savon, et la cire qu'on en sépare n'est pas altérée.

La cire punique, dont les anciens se servoient pour la peinture, est un composé de 20 parties de cire et de 1 de soude. Voyez Lorgna, Journ. de Phys., 1781.

L'ammoniaque caustique bouillante forme avec la cire une émulsion. Dans ce composé de cire et d'ammoniaque, la cire s'élève à la surface après le refroidissement à l'élat floconneux.

Les acides ont peu d'action sur la cère; l'acide oxi-muriatique lui enlève seulement sa couleur jaune. On a prétendu que beaucoup d'acide nitrique étoit capable de la convertir en acide oxalique.

La cire se combine, à l'aide de la chaleur, avec les huiles grasses, et forme les cérats.

Cinq onces de cire sondue peuvent se dissoudre dans 11 onces d'huile de térébenthiné; ce qui constitue un vernis pour la peinture à fresque; une plus grande quantité s'en précipite par le refroidissement.

Lorsqu'on distille la cire dans une cornue, à une température de 100 degrés centig, il passe de l'eau, une petite quantité d'acide, une buile fluide d'une odeur trèsforte. La consistance de cette buile augmente à mesure que la distillation avance jusqu'à consistance de beurre ; on lui a donné le nom de beurre de cire. Il reste dans la cornue une petite quantité de charbon difficile ? incinérer. Le beurre de cire distillé à plusieurs reprises acquiert les propriétés d'une huile volatile.

Pour déterminer les parties constituantes de la cire, Lavoisier en a brûlé dans du gaz oxigène; il a obtenu

pour résultat 82 de carbone et 17 d'hydrogène.

Si l'on adopte que le charbon ordinaire contient 0,37 d'oxigène, la cire seroit composée de

La cire a beaucoup de propriétés analogues aux huiles grasses, et diffère peu du beurre végétal. Sa consistance provient vraisemblablement de l'oxigêne, et on pourroit regarder la cire comme une huile grasse combinée avec l'oxigêne.

D'après les observations de John Hunter, la cire vient sous les anneaux écailleux qui couvrent la partie poste-

rieure de l'abeille.

Le principe d'où les abeilles préparent la ciré, est, selon Huber, la partie sucrée du miel (Bibliothèque britanuiq, t. 26). Le pollen n'y contribue pas, car les abeilles reufermées et nourries uniquement de pollen ne font pas de cire. On remarque la même chose lorsque les abeilles voltigent pour chercher leur nourriture à l'époque où il y a de la poussière de fleurs, mais pas de mel dans les fleurs. Le pollen recueilli soigneusement par les abeilles, sert, après avoir subi un changement, de nourriture aux petits.

Les abeilles nourries de sucre donnent beaucoup de cire; la cassonade surpasse le miel et le sucre raffiné.

Voyez Bostock, dans le Journal de Nicholson, t. 4.
Les abeilles préparent encore une substance appelée
propolis. Le propolis est d'un brun plus ou moins fonce,
fragile, devient mou à une température un peu plus élevée;

son odeur est aromatique, semblable à celle du baume du Pérou.

Projeté sur des charbons ardeuts, il exhale des vapeurs blauches d'une odeur agréable, est soluble en partie daus l'alcool; le propolis épuisé par l'alcool laisse pour résidu une matière fragile composée de débris de végétaux, de monches, de ére, etc.

La liqueur alcoolique contient une résine et un acide dont on n'a pas déterminé la nature. La résiue distillée donne une huile volatile d'une odeur agréable.

Les abeilles emploient le propolis pour couvrir le fond de la ruche, ainsi que les iuscetes trop lourds qu'elles ne peuvent traîner hors de la ruche. Cette couche garantit les animaux de la putrefaction. Voyez Vauquelin, Ann. de Chim., 1. 42, p. 205.

Plusieurs végétaux nous offrent une substance aualogue à la circ. La surface de quelques femilles d'arbres est couverte d'un vernis qui est, selon Tingry, une véritable circ.

Pronst obtint de la fécule de la petite joubarbe une quantité considérable de circ blanche friable, sans odenr,

La fécule du choux vert lui en a également donné. Les figues, les pruneaux, les oranges, les raisins sont couverts d'une couche circues. La couche farineuse du papier dans lequel sont enveloppées les oranges de Portugal, est de la cire, selon Proust. Poyez Journ. de Physiq., t. 56.

Plusieurs espèces de myrica donnent de la cire, telles que le myrica cerifera, angustifolia, latifolia et cordifolia.

Ces invrica portent des baies grosses comme un grain de poivre; lorsqu'on les presse entre les mains, il s'en sépare une pondre blanche qui est la substance circuse.

Pour en retirer la cire, on fait bouillir les baies avec de l'eau; ou écume la cire qui vient nager à la surface, et on la fait passer à travers une toile. Lorsque la cire est desséchée, on la fait fondre, ou la passe une seconde fois et on lui donue la forme de gâteaux. Quatre livres de baies donneut à peu près 1 livre de cire.

La cire de myrica est d'un vert pâle, ou plus ou moins gris; cette cire est naturellement jaunâtre, mais la matière colorante des baies la reud verte. CIT 135

Sa pesanteur spécifique est de 1,0150; elle fond à une température de 42 degrés centig.; elle brûle avec une flamme blanche, sans beaucoup de fumée, en répandant une odeur agréable.

L'eau et l'alcool froid n'agissent pas sur la cire de myrica; mais 100 parties d'alcool bouillant dissolvent à peu près 0,5 de cire, dont les § se précipitent par le refroidissement.

L'éther bouillant en dissout environ 1; la cire qui s'en précipite par le refroidissement est blanche, tandis que l'éther surnageant est coloré en vert. Lorsqu'on fait évaporer lentement l'éther, la cire cristallise en lames commo le spermacelt.

L'huile de térébenthine dissout 0,6 de cire; le liquide a une couleur verdâtre.

Les alcalis et les acides y agissent à peu près comme sur la cire d'abeilles.

Voyez Cadet, Annales de Chimie, t. 44.

Les Chinois retirent aussi une cire pour en faire des

bougies et d'autres ornements qu'ils envoient en Europe. La substance appelée pela est une espèce de cire semblable au spermaceti que les Chinois retirent par la décoction d'un insecte de galle.

Humboldt et Bonpland ont décrit un arbre inconnu, le ceroxylon andicola, dont on retire une espèce de circ.

Le tronc droit de ce palmier est de 180 pieds de hant, et son diamètre à peu près de 15 pouces.

La surface de l'arbre est couverto d'une couche de cire et de résine, dont les habitants font des bougies en y ajoutant ! de suif.

Vauquelin, qui a fait l'analyse de cette substance, l'a trouvée composée de 3 de résine et de 1 de cire qui est un peu plus cassante que celle des abeilles.

On prétend qu'il croît un autre palmier au Brésil, nommé cornuba, dont les feuilles fournissent de la cire.

CITRATES. L'acide citrique se combine avec les bases, et forme des sels appelés citrates, qui out été examinés par Schéele, Richter et Vauquelin.

Les propriétés générales des citrates sont d'être décom-

posés par les acides minéraux énergiques. La barite forme, dans leur solution, un précipité insoluble de citrate de barite. Les acides oxalique et tartarique décomposent les citrates.

A la distillation, ils donnent des traces d'acide acétique.

Leurs solutions dans l'eau se décomposent à la longue, et il se précipite des flocons mucilagineux.

#### CITRATES ALCALINS.

CITRATE D'AMMONIAQUE. On le prépare en saturant lo carbonale d'ammoniaque par l'acide citrique. La liqueur évaporée jusqu'à consistance de sirop, cristallise en prismes longs.

Le sel a une saveur fraîche, saline. Il est très-soluble dans l'eau. La chaleur le décompose, l'ammoniaque so dégage et l'acide est détruit. Il est décomposé par les alcalis et les terres alcalines.

D'après Vauquelin il contient :

CITRATE DE POTASSE. On l'oblient en sjoutant de l'acide citrique au carbonate de potasse. Ce sel cristallise difficiement, est trés-soluble dans l'eau et déliquescent à l'air. Au feu, il se boursouffle et se décompose. La barite et la chaux le décomposent.

Cent parties de ce sel contiennent :

CITRATE DE SOUDE. Sa préparation est analogue à celle du citrate de potasse. Il cristallise en prismes à 6 faces, transparents; il est efficurissant à l'air. Sa saveur est frai-



che, foiblement saline. Il se dissout dans 1 \( \frac{2}{3} \) partie d'ean. En le chauffant, il gouffe et se noircit. La barite, la chaux et la potasse lui enlèvent l'acide.

Ce sel renferme, selon Vauquelin,

#### CITRATES TERREUX.

CITRATE D'ALUMINE. Ce composé est peu soluble dans l'eau. Il a peu de saveur, est détruit par le feu. Les alcalis et les terres alcalines le décomposent.

CITRATE DE BARITE. Lorsqu'on met de la barite dans une solution d'acide citrique, on a d'abord un précipité floconneux qui se redissout d'abord par l'agitation.

Le citrate de barite est sous forme de poudre blanche, en flocons soyeux, formant une belle végétation. Il est peu soluble dans l'eau, est décomposé par le feu.

Il contient, d'après Vauquelin,

CITEATE DE CHAUX. Ce composé, insoluble dans l'eau, se forme en versant de l'acide citrique sur du carbonate de chaux. C'est une poudre blanche cristalline, soluble dans un excés, d'acide citrique, d'où on peut l'obtenir cristallisé. La barite décompose ce sel.

Il est composé, selon

| Acide citrique. | . 62,66 | 70  |  |
|-----------------|---------|-----|--|
| Chaux           | . 37,54 | 30  |  |
|                 | 100     | 100 |  |

CITRATE DE GLUCINE. Ce sel ne cristallise pas; il donne, par l'évaporation, une masse semblable à la gomme, d'une saveur sucrée, astringente; est peu soluble dans l'eau.

Les alcalis et les terres, excepté l'alumine, lui enlèvent son acide.

CITRATE DE MAGNÉSIE. Lorsqu'on décompose le carbonate de maguésie par l'acide citrique, on obtient, par l'évaporation, une masse épaisse, semblable à la gomme, qui est trés-soluble dans l'eau.

Vauquelin a remarqué que le citrate de magnésic liquide se convertit tout d'un coup eu une masse blanche, opaque, qui reste molle pendant quelques jours. La liqueur se fige sur cette masse et forme une espèce d'éponge très-élevée.

Ce sel est composé, d'après Vauquelin, de

CITANTE DE STRONTIANE. Vauquellu l'a obtenu par le nitrate de strontiane et le citrate d'ammoniaque. On obtieut, par l'évaporation de la liqueur, le citrate de strontiane, qui se dépose en petits cristaux. Ce sel est soluble dans l'eau et a à peu près les mêmes propriétés que l'oxalate et le tartrate de strouliane.

#### CITRATES MÉTALLIQUES.

Стгалт в Раболл. L'acide citrique dissout l'argent oxidé et forme avec lui un sel insoluble dans l'eau, d'une saveur acre métallique. Il devient noir au contact de la lumière, et donne de l'acide acétique par la distillation, tandis que l'argent se réduit. L'acide intirque le décompose.

Il contient, selon Vauquelin,

Acide citrique. . . . 36 Oxide d'argent . . . 64

100

CITRATE DE CUIVRE. L'acide cilrique n'agit presque pas sur le cuivre métallique, mais son oxide s'y dissout facilement. La solution donne des cristaux d'un vert clair.

CITRATE DE FER. L'acide citrique dissont lentement le fer ; la solution est brune , le citrate s'en dépose en petits cristaux.

La liqueur évaporée devient noire comme de l'encre. La masse est flexible étant chaude, et devient fragile par le refroidissement.

Ce sel est astringent et soluble dans l'eau.

CITRATE DE MANGANÈSE. L'acide citrique dissout à froid l'oxide noir de manganèse; la dissolution est noirâtre. Lorsqu'on chauffe la liquienr, il y a une effervescence, et le liquide se décolore. (Bergmann.)

CITRATE DE MERCURE. L'acide citrique n'attaque pas le mercure métalique; nais il se combine avec l'oxide rouge; il y a effervescence, l'oxide devient blanc et forme une masse avec l'acide citrique. Le citrate de mercure est à peine soluble dans l'eau. L'orsqu'ou le distille, il passe de l'acide acétique et carbonique, et le métal se réduit.

CITRATE DE PLOMB. L'acide citrique attaque difficilement le plomb métallique; avec l'oxide, il forme un sel peu soluble, qu'on peut former aussi en versant de l'acide citrique dans l'acétate de plomb. (Schéele.)

CITRATE DE ZINC. Le zinc se dissout avec effervescence dans l'acide citrique, et le citrate se sépare en petits cristaux brillants. Ce sel-est soluble dans l'eau, et a une saveur astringente.

Il est composé, selou Vauquelin, de

Acide citrique. . . . 50
Oxide de zinc . . . 50

100

Les autres citrates métalliques ne sont pas encore décrits.

CIVETTE. Zibethum. Zibeth.

L'animal (hyæna odorifera) qui fournit cette substance, se trouve dans l'Asie méridionale, et dans l'Afrique septentrionale.

La civette se forme chez les deux sexes, dans une cavité particulière entre l'anus et les parties génitales. Dans l'été, l'animal fournit chaque jour une quantité de civette, et dans l'hiver, tous les quatre jours environ. La quantité qu'on obtient à la fois, est de 48 grains jusqu'à un gros. La civette ainsi recueillie, est bien plus pure que celle que l'animal exprime par frottement contre les pierres et les arbrisseaux.

La couleur de la civette est blanchâtre; plus elle s'approche du brun, moins elle est bonne. Elle a la consistance du beurre, son odeur est forte; mélées avec d'autres corps, l'odeur est agréable. Elle se combine facilement avec les huiles grasses et volatiles, mais ne se dissout pas, ni dans l'eau, ni dans l'alcool; ces liquides en acquièrent un peu d'odeur selon Neumann.

Cette substance très-chère, n'est pas encore analysée; on la falsifie fréquemment, et nous n'avons pas beaucoup de moyens de démontrer sa sophistication.

CLOCHES. Voyer GAZ.

CLOPORTES. Le cloporte, aselli ou mille-pèdes, se trouve dans les caves et sous les pierres.

Ces insectes ont une odeur désagréable et un goût un peu piquant, douceâtre. On a beaucoup vanté le suc de ces insectes dans la jaunisse, les congestions séreuses, laiteuses, etc.; on croit qu'ils contiennent du nitrate de potasse; analyse inconnue.

COAGULATION. Voyez Congeler.

COBALT (Mines de). On trouve le cobalt dans la mature : 1º Allié avec l'arsenic , dans le cobalt gris , et dans le speiss cobalt ;

2º Combiné avec l'oxigène, dans le cobalt terreux noir, brun et iaune;

3º Combiné avec l'acide, dans le colalt arséniaté et sulfaté.

Les mines de cobalt se trouvent en Saxe, en Suède, en Norvège et en Hongrie; elles sont pen répandues en Angleterre et en France.

On les emploie surtout pour la fabrication du smalt. Depuis le milieu du 16° siècle, on connoît le procédé. Un fabricant de verre nommé Schuerre, couçut l'idée de mèler les mines de cobalt avec la masse à vitrifier. Son verre en acquit une belle couleur bleue; cette nouvelle parvint bieutôt à Nuremberg et en Hollande.

Les Hollandais en tirérent bientôt parti ; ils construisirent des moulins pour moudre le verre bleu.

Pour fabriquer le smalt en grand, on procéde d'après Lehmann comme il suit : on trie le minérai de cobatt, de manière à en séparer les substances êtrangères. On le pulvérise et on le chauffe ensuite sur la sole du fourneau à réverbère. Le fourneau est terminé par une longue cheminée horizontale, destinée à recevoir l'oxide d'arsenic qui se volatilise.

Le minérai de cobalt ainsi privé du soufre et de l'arsenica r le grillage est criblé; on le broie ensuite et on le mêle avec plus ou moins de sable siliceux. On l'humecte, et on l'envoie en masse dans le commerce, sous le nom de safre.

Pour en relirer l'azur, ou le mêle exactement avec 2 parties de sable fin, et avec à peu près autant de potasse et même plus, et on fait fondre le mélange dans des creusets placés dans un fourneau. On eulève le verre fondu avec des cuillers de fer, et ou le coule dans des vaisseaux remplis d'eau froide. Lorsque les creusets sont vides, on les remplit de nouveau avec le mélange, et on coultinue l'opération autant que le fourneau le supporte.

Ce verre blen est broyé dans des moulins, et divisé par les lavages successifs; on le met dans des tonneaux, et à l'aide des lavages, on obtient le smalt ou l'azur en

poudre plus on moins bleue.

Le bleu le plus pâle est appelé, à Schneberg en Saxe, eschel, et le plus beau bleu, bleu royal. Voyez l'histoire du cobalt par Lehmann; supplément par Kupff (en allemand).

La réduction du coball pur, est une des opérations la plus difficile.

Bucholz indique le procédé suivant.

Ou fait digérer une livre de safre fin en pain de sable pendant quelques jours, avec 4 onces d'acide sulfurique, mêlé à 4 ou 5 parties d'eau. On décante et on fait évaporce et cristalliser la liqueur; on fait rougir les cristaux dans un matras, et ou verse de l'eau sur le résidu. Par une seconde évaporation, il s'en sépare une poudre grise composée de fer et d'arsenic.

Pour en séparer le fer, on ajoute à la dissolution étendue, de la potasse, jusqu'à ce qu'une partie du liquide filtré donne un précipité vert de pomme, par le prussiate de potasse, un précipité bleu par la potasse, un précipité de fleurs de pêcher par le carbonate de potasse, et qu'il no soit pas troublé par la noix de galle. On filtre alors la solution, et on précipite l'oxide de cobatt par la potasse,

Pour enlever à cet oxide l'alumine, s'il en contieut, on le fait digérer avec une lessive de potasse.

D'après Richter, ce procédé n'enlève pas tout le ser au

cobali; il propose le procédé suivant.

On fait griller le minérai pulvérisé du cobalt avec du charbon, jusqu'à ce qu'il ne se volatilise plus d'arsenic; alors on verse dessus à d'acide nitrique concentre, qu'on melle auparavant avec le double de son poids d'eau. Lors-

qu'on a chauffé le mélange à peu près jusqu'à l'ébullition, on y ajoute peu à peu autant d'acide nitrique jusqu'à ce que les vapeurs rouges et l'effervescence viennent à cesser. On fait dessécher le mélange, et on le chauffe de nou-

veau jusqu'à ce que les vapeurs rouges disparoissent?
On verse de l'eau sur la masse échauffée, et on ajoute

On verse de l'eau sur la masse échautice, et on ajoule à la lessive décautée du carbonate de potasse jusqu'à ce qu'il ne se forme plus d'effervescence, ce qui en sépare le bismuth et le fer. Quelquefois il se précipite même du cuivre et du nickel à l'état d'arséniate.

Pour enlever le cuivre, on décompose la lessive par du carbouate de potasse; on mêle le précipité bien lavé avec du muriate d'ammoniaque, et ou fait sublimer dans des vaisseaux de terre; ce qui entraîne le cuivre si ce métal ne s'y trouve pas en trop graude quantité.

On verse dans la dissolution de cobalt, privée de cuivre, de la potasse ordinaire; on fait digérer avec un excès de potasse pour détruire les arséniates insolubles, s'il y en a; on lave alors le précipité.

Lorsque ce précipité contient du nickel, ce que l'on reconnoît si les cristaux rouges du sulfate de cobait devienneut verts, on le mêle avec une dissolution de sulfate acide d'ammoniaque jusqu'à ce que le tout soit dissons.

On fait évaporer et cristalliser la liqueur, et le sulfate de nickel cristallise. L'eau-nière qui est rouge ne contient plus de nickel, et ses cristaux peuvent être regardès comme du sulfate de cobalt pur.

L'oxide obtenu du sulfate pur doit être mêlé avec ½ partie de poix, 3 de spath fluor et 1 de borax, qu'on expose à une chaleur violente dans une cornue à essais garnie de charbon en poudre et de gomme. Laupadius recommande pour la fusion du cobalt 2 parties de verre, ½ de chaux, autant d'alumine et un peu d'huile de line.

Tassaert et Klaproth out fait l'analyse de la mine de cobalt de Tunaberg.

Tassaert l'a traitée par l'acide nitrique éteudn; tout s'est dissons, et il s'est formé des cristaux blancs d'oxide d'arsenic. Voyez Annal. de Chim., t. 27, p. 92.

Klaproth a traité le cobalt éclatant par l'acide uitrique; tout s'est dissous, excepté un peu d'oxide d'arsenic. La liqueur fut évaporée; et lorsqu'elle ne déposa plus d'oxide d'arsenic, Klaproth en précipita le cobalt par le carbonate de potasse; il en retira o,52 d'oxide de cobalt uoir.

Il a chauffé cet oxide à la forge, après l'avoir préalablement mélé avec 1,13 de carbonate de potasse et de lartre crn; le creuset étoit couvert de muriate de soude; il obtint 0,38 de cobalt métallique. Ce cobalt pulvérisé a, par le grillage, augmenté de 0,18 en poids, et est repassé à l'état d'oxide noir.

COBALT. Cobaltum. Kobolt.

Ce métal est gris, tirant sur le rougeatre.

Selon Richter, le cobatt pur est d'un gris de plomb; il n'a pas beaucoup d'éclat; son tissu différe d'après la température à laquelle on l'a fondu; quelquefois il est en lames, en grains ou en fibres; sa cassure est d'un gros grain. Plus il contient d'arseuic et de fer, plus sa cassure est blanche et d'un grain fin.

Il n'a ni odeur ni saveur; il est dur et difficile à entamer par le couteau. Sa pesanteur spécifique, d'après Bergmann, de l'Ecole des Mines de Paris, en 1800, est

de 7,7, et selon Tassaert de 8,5384.

Il est aigre, et se laisse pulvériser aisément. Leouhardi l'a trouvé un peu ductile quand il est rouge; lorsqu'il est pur, il est difficile à fondre; il exige 130 degrés du pyromètre de Wedgwood; il ne se volatilise pas. Selon Fourcroy et Richter, il cristallise en prismes irréguliers par le refroidissement.

Ce métal est non seulement attiré par l'aimant, comme Kohl l'a découvert, mais ou peut aussi en faire, selon Wenzel, des aimauts et des aiguilles aimantées qui ne

différent pas de celles de fer.

Le cobalt très-pur se combine difficilement avec l'oxigène ; à l'air et sous l'ècua il ne s'oxide pas. Lorsqu'il est réduit en poudre, il prend l'oxigène de l'air quand ou le fait rougir en le remuant. A une très-haute température, il brûle avec une flamme rouge.

Thenard distingue 4 oxides de cobalt.

On obtient le premier degré au minimum en précipitant la dissolution nitrique du cobatt par la potasse. Le précipité est d'abord bleu, mais il devient noir par la dessication à l'air. Thenard attribue ce changement de couleur à une absorption de l'oxigène. Lorsqu'on expose cet oxide noir à une clasleur d'un rouge certies, une partie d'oxigène se digage, et l'oxide repasse à sa couleur bleue primitive. Cet oxide se dissout dans les acides, sans effervescence; la dissolution concentrée dans l'acide muriatique est vorte;

étant étendue, elle est rouge. Ses dissolutions dans l'acide sulfurique et uitrique sout toujours rouges.

Thenard obtint l'oxide de cobalt au deuxième degré, en exposent le précipité des dissolutions acides par un alcali au contact de l'air. Il absorbe alors une nouvelle quantité d'oxigène, et devient d'un vert d'olive.

Pour le conserver dans cet état, il faut le dessécher ans chaleur. Lorsqu'on le traite par l'acide muriatiquo étendu d'eau, il se dégage du gaz acide muriatique oxigéné, et la dissolution est rouge; l'oxide perd, d'après cela, une quantité de son oxigéne.

Lorsqu'on lave l'oxide d'un vert d'olive avec l'acide muriatique oxigéné, il devieut d'abord couleur de puce, et ensuite d'un noir foncé. L'oxide noir se dissout avec effervescence dans l'acide muriatique, et laisse dégager du gaz acide muriatique oxigéné. Cette dissolution concentrée est verte; abandonnée à elle-même, au bout de active de devient pourpre et ensuite rose par une quautité d'eau.

Les précipités rougeatres de cobalt qu'on obtient quelquefois sont, à ce que présume Thenard, un compose d'oxide de cobalt et d'acide arsenique. (Annal. de Chim., t. 42, p. 210).

Proust ne reconnoît que 2 degrés d'oxidation.

Il obtient l'oxide au minimum en précipitant le sulfate, nitrate ou muriale de cobalt, ou bien en faisant rougir le carbouate de cobalt. Cent parties de cet oxide contiennent 16 parties d'oxigène.

Il se dissout à l'aide de la chaleur dans l'acide muriatique, sans qu'il se dégage un atome d'acide muriatique oxigéné. Il se dissout dans l'acide nitrique sans dégager du gaz nitreux. L'acide muriatique oxigéné le fait passer au mazimum d'oxidation.

On obtient l'oxide au mazimum en faissat chauffer la carbonate de cobalt à une douce chaleur dans un creuset convert. Lorsqu'on enlève le couvercle, l'oxide s'eullamme at passe de l'état gris à l'état noir. Le poids est plus considérable que si l'on faisoit chauffer la même quantité de carbonate de cobalt dans une cornue.

II.

Lorsqu'on fait évaporer une dissolution de nitrate de coball, une partie de l'oxide noir se dépose sur les parois. L'acide nitrique se décompose et le résidu sec est parfaitement noir. Cent parties de cet oxide contiennent, d'après Proust, 2 ou d'oxigène.

Cet oxide broyé devient plus clair. Les acides sulfurique et nitrique le dissolvent avec effervescence; l'excès

d'oxigène se dégage.

Par l'acide muriatique, il s'en dégage du gaz muriatique oxigéné. L'oxide passe au minimum avant de pou-

voir être dissous par les acides.

Lorsqu'ou conserve cet oxide peudant quelque temps dans l'acide muriatique oxigéné, il ne lui enlève rien de son odeur. La lessive bouillaute de potasse ne dissout rien de cet oxide, ni l'ammoniaque; mais, par l'addition de l'étain, la dissolution s'opère; elle est rouge.

Lorsqu'on fait rougir l'oxide au maximum, dans un creuset couvert, pendant une demi-heure, il passe à l'état de minimum. Fondu avec le borax, il le colore en blen, aussi bien qu'avec l'oxidule.

Proust et Thalacker ont rencoutré cet oxide noir dans la mine vitreuse, à Pavias, à une journée de Valencia.

L'oxide de cobalt a, selon Richter, une couleur bleue. Par une forte chaleur, il paroît noir; mais il tire toujonrs sur le bleu fonce. Le fer le reud plus uoir.

La lumière et l'air n'altérent pas la couleur bleue du cobalt.

Le cobalt est susceptible de former, selon Proust, un hydrate. Lorsqu'on verse goutte à gontte du nitrate de cobalt dans l'eau bouillaute, aiguisée de potasse, il se produit sur-le-champ un beau précipité heu, qui, par une foulition coutinue, passe au violet et au rose. Dans cet état, Proust regarde le précipité pulvéruleut comme un bydrate. Avec l'ean froide, le précipité bleu devieut vert, couleur qu'il conserve par la dessication; il est aussi demi-transparent. Ce précipité, traité par l'eau bouillante signisée de potasse, passe au rose et au gris rougeâtre.

Le précipité se dissout dans tout acide foible, sans résidu. Le précipité vert ne se dissout qu'en partie; le résidu

est de l'oxide noir.



Proust conclut de-là que l'oxide bleu absorbe l'oxigène de l'air; que l'oxide vert est un mélange d'oxide bleu et noir, ou plutôt une dissolution de l'oxide noir dans le bleu.

L'hydrate de cobatt est d'un jaune brundtre, de la couleur des fœuilles mortes. Les acides le dissolvent sans effervescence. Il n'est pas décomposé par l'eau bouillante pure ou aiguisée de potasse. Il perd, par la chaleur, 0,20 do,21 d'eau, et laisse un oxide gris. Il se conserve, sous l'eau, quand le flacon en est totalement rempli. Le contact de l'air le brunit. L'hydrate sec se conserve mieux; il attire l'acide carbonique de l'air et se convertit en carbonate de cobatt.

Le cobalt qu'on fait chausser avec du sousre en prend, selon Proust, o,40 à peu près. On opère cette combinaison en projetant des morceaux de sousre sur du cobalt rouge dans une cornue. Avec les oxides et le sousre on

peut former aussi ce sulfure.

L'oxide gris, le carbonate et l'hydrate de cobalt se convertissent en oxides sulfurés hydrogénés par l'eau chargée d'hydrogène sulfuré; ils décomposent de même les sulfures alcalins hydrogénés. Lorsqu'on fait chauffer le sulfure de cobalt hydrogégé, on a pour produit beaucoup d'eau et d'acide sulfureux; il est probable, d'après cela, que le métal y est oxidé. Le résidu est du sulfure de cobalt.

Le phosphore se combine, selou Pelletier, au cobalt; à cet effet, on projette de petits morceaux de phosphore sur le métal rougi.

Ce phosphure est blanc, aigre, perd son éclat métallique à l'air. Il est plus fusible que le cobalt pur.

La potasse et la soude n'agissent pas sur le cobalt métallique; leur action sur l'oxide est peu de chose. Les carbonates alcalins sidsolvent, en partie, l'oxide de co-

balt précipité des acides.

Quand on renferme dans un flacon l'oxidule de cobatt avec l'ammoniaque liquide, l'oxide ac dissout en petite quantité et la liqueur devient rose. Si l'on expose le flacon au contact de l'air, la dissolution s'opère davantage et le liquide acquiert une belle couleur rouge. Dans ce cas, l'oxide se dissout dans l'ammoniaque, et attire ensuite

l'acide carbonique de l'air.

L'oxide de cobalt au minimum et l'hydrate se dissolvent facilement dans l'ammoniaque. Si l'on verse de l'ammoniaque pure sur du carbonate de cobalt, les choses se passent autrement. Le dermier se divise en deux parties : l'une cècle son acide à l'ammoniaque et se précipite à l'état d'hydrate; l'autre se dissout dans le carbonate d'ammoniaque, d'où il résulte un carbonate de cobalt et d'ammoniaque, et un hydrate de cobalt.

Lorsqu'on lave l'hydrate, fraîchement précipité, avec l'eau chande, et en le conservant dans un flacon bien houché, rempli d'ammoniaque, on obtient une dissolution qui est d'abord d'une couleur de bois d'acajou, et

qui finit par être d'un beau rouge.

Les aeldes sulfurique et muriatique dissolvent le cobalt métallique; l'eau se décompose et il se dégage du gaz hydrogène. L'acide nitrique agit avec violence, mais il ne se forme.

selon Proust, qu'un oxide au minimum. Le principal dissolvant du cobalt est l'acide nitro-muriatique. Les sels à base de cobalt seront traités à l'article de

chaque genre de sels.

Le muriate d'ammoniaque n'est pas décomposé par le cobalt; mais le cobalt oxidé le décompose, selon Sage. L'ammoniaque se dégage, et il reste un muriate de corbalt qui forme une encre de sympathie.

Le nitre, mêlé avec un tiers de cobalt, détonne à une chaleur rouge. Après le lavage, il reste un oxide de cobalt.

Le cobalt se fond avec le cuivre; l'alliage est peu connu, et mérite d'être examiné. Les sels à base de cuivre sont précipités par le cobalt.

Le cobalt se combine avec le nickel par la fusion; une petite quantité de cobalt donne au nickel la propriété de communiquer une couleur blanche. L'alliage de cobalt et de nickel est très-difficile à séparer. Quand la dissolution du cobalt estverte, cette couleur est due aunickel et au fer.

On prétend avoir combiné le cobalt avec le platine, par la fusion. Les sels à base de platine sont précipités par le

cobalt en pondre jaune.



Le mercure ne paroît pas s'amalgamer avec le cobalt. Le mercure est précipité du nitrate à l'état métallique par le cobalt.

L'argent et le cobalt ne s'allient pas par la fission; l'argent occupe la couche inférieure; le cobalt est cependant devenu un peu plus blanc, et l'argent paroît plus foncé et cassant.ale nitrate d'argent est précipité par le cobalt. Si, dans une dissolution chaude de nitrate d'argent, on suspend un morceau de cobalt, l'argent métallique cristallise à la surface du cobalt.

Le cobalt pur ou alité au nickel colore le vêrre et les émaux en bleu. Quelques grains de cobalt peuvent colorer plusieurs onces de verre. Selon Pronst, l'oxide au minimum colore seulement en bleu; l'oxide noir doit perdre de l'oxigène avant qu'il puisse agir; le cobalt métallique doit absorber de l'oxigène pour passer à l'état d'oxidale.

Brugnatelli croyoit avoir converti le coball em acide de coball par j'acide nitrique; mais Darracq et surtout Bucholz et Schleu ont prouvé que l'acide cobaltique de Brugnatelli n'étoit que de l'acide arsenique, chargé d'oxide d'arsenic et de coball.

Le cobalt a été reconnu métal, en 1733, par Brandf, chimiste suédois. Jusque-là ou employoit les miues de cobalt pour faire le snalt. Liuk, Gessner et Bergmann ont confirmé la métallicité de cette substauce. Les travaux de Tassaert (Aun. de Chim., t. 28), Fourcroy, Syst., discours prélim.; de Richter, de Bucholz, de Thenard (Ann. de Chim., t. 42), et de Proust (Journ. de Phys., t. 63), ont contribue à la connoissance de ce métal.

Les usages du cobalt sont pour la fabrication du smalt. Thenard eu a fait uue couleur bleue, qui a presque la beauté de l'outre-mer.

On la prépare avec un arséniate ou un phosphate de cobalt. On convertit le colat de Tunabare par l'acide uitrique, en sulfate et arsénfate de cobalt et en oxide de fer. On filtre la liqueur, et à l'aide d'une dissolution étendue potasse, on précipite l'arséniate de fer qui se dépose en llocons blancs. Au moment ou le précipité commeuce de desceir rougeâtre, on ne verse plus de potasse. Os

filtre et on précipite l'arséniate de cobalt par la potasse qui est d'un beau rose.

Pour faire le phosphate de cobalt, on fait griller longtemps la miue pour volatiliser l'arsenic; on traite le residu par l'acide nitrique; le fer s'oxide et reste sur le filtre. Après avoir volatilisé l'excès d'acide par l'évaporation, ou y verse du phosphate de soude, qui précipite le phosphate de cobalt en flocons violets.

On mêle le phosphate de cobalt avec 2 à 3 parties d'alumine, et l'arséniale de cobalt avec 1 à 2 parties d'alumiue.

On expose ces mélanges dans un creuset, à une chaleur d'un rouge cerise. Quand il y a plus de parties égales d'alumine, il faut chauffer davantage. Une chaleur trop violente seroit nuisible à la nuance; il faut ôter de temps en temps un peu de matière du creuset pour l'examiner. ( Voyez Journal des Mines, t. 15, p. 128.)

On peut, avec du cobalt, faire uue couleur verte, selon Rimmann. Pour cela, on fait dissoudre 1 livre de mine de cobalt pulvérisé dans 8 ½ livres d'acide nitrique; on ajoute une dissolution concentitée de sel marin dans i livre d'acu froide; on chauffe le mélange, et on y projette de l'oxide de zinc, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus d'effervescence. On filtre la liqueur; on l'étend d'eau, et ou pajoute une lessive de polasse pure, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité rouge. On le lave, et on le fait rougir dans un vaisseau de terre non vernissé; à une chaleur rouge il devient d'un vert foncé.

Si, au lieu d'oxide de zinc, on emploie le nitrate de zinc, la couleur verte est bien plus belle, et ou peut mieux maîtriser les nuances. (Voyez Crell, Annal. de Chimie, t. 2.)

# COCHENILLE. Coccus cacti. Coccionelle.

Leuweuhoek est le premier qui ait démontré que cette matière colorante, qu'on supposoit uue semence végétale, est un insecte. Il appartient au genre hémiptère, et est appel par Linné coccus cacti. Il vit sur différentes es-

pèces de cactus, plus particulièrement sur le cactus opuntia L.

La femelle a un ventre plat et un dos voêté, couvert de rides qui se croisent; sa peau est d'un brun foncé; la bouche en forme de poinçon, et près de la poitrine; elle a six pieds bruns, très-courts, et pas d'ailes. Le mâle est oblong, d'un rouge foncé, a deux ailes horizontales qui se croisent un peu sur le dos; deux petites antennes à la tête, et six pieds, qui sont plus longs que ceux de la femelle. Son vol n'est pas continu, mais il voltige et saute arraement. Il ne vit qu'un mois, et meurt après l'accouplement. La femelle fécondée vit un mois de plue, et meurt après avoir déposé asse xués. Quelquefois élle pond des œufs, d'autres fois elle donne des petits vivants. Les femelles se trouvent alors sur toutes les parties de l'opuntia, où elles s'attacheut et meurent.

Au Mexique, on rencontre deux espèces de cochenille, grana sylvestra et grana fina, ou mestèque ( d'après una province en Amérique). La première est bien plus petite, a un enduit cotonné qui ne donne pas de couleur, et qui augmeute le poids. Elle est plus facile à enlever que l'autre espèce.

La cochenille des forêts, élevée sur le nopal, perd en partie son euduit de laine, acquiert une grosseur double de celle élevée sur l'opuntia.

Thiery de Menonville a transporté l'iusecte, ainsi que le vegical sur lequel il vil, avec la plus graude difficulté à Saint-Domingo. La mort l'enleva avant qu'il ne recueillit le fruit de sa peiue. Après sa mort la cochenille degenéra; il avoit cependant eucore découvert la cochenille de fore; sur une opuntia de Saint-Domingo, qu'on y appela pereschia. Bruley profita de la circonstance, et coutinua de cultiver la cochenille. Voyes Anual. de Chim., 1. 5.

Spallanzano prétend que l'insecte peut être cultivé avec avantage dans les lles Lipariennes et en Sicile, parce que le végétal qui leur sert de nourriture y croît mieux que dans l'Amérique ceutrale.

On récolte la cochenille comme il suit. Au bont de deux mois, les femelles exposées sur le nopal, font des petits; on les recueille, et on les fait périr avec l'eau bouillante;

Orngh

on les retire de l'eau, et on les fait sécher au soleil ; parlà elles perdent les ? de leur poids.

Après la dessication, on fait passer la cochenille fine à travers un tamis; les enveloppes des mâles restent dessus; on les sépare, ou bien on les mêle avec la cochenille ordinaire.

Une cochenille bien conservée est grise, tirant sur le pourpre; le gris provient de la poussière qui les recouvre; la nuance de pourpre a été enlevée par l'eau qui a servi à les tuer.

Conservée dans un endroit sec, la cochenille est inaltérable. Hellot l'a trouvée après 130 ans, aussi bonne que celle qui est fraîche.

On crut autrefois que la couleur de cochenille étoit due, au nopal, qui a des fruits rouges; mais Thiery de Menonville a remarqué que le suc dont elle se nourrit est vert; aussi l'insecte peut-il vivre sur l'opuntia, dont les fruits ne sont pas rouges.

La décoction de cochenille est d'un rouge cramoisi, tirant sur le violet.

L'acide sulfurique rougit davantage la liqueur, et il se forme une petite quantité d'un beau précipité rouge.

Par la solution du tarte, la décoction de ecchenille devient rouge jaunaltre; il se forme lentement un précipité d'un rouge pâle; la liqueur surnageante reste jaune; par l'addition des alcalis elle devient pourpre, parce que l'alcali dissout promptement le précipité. La dissolution d'extain opère dans le liquide jaune un précipité rose.

La dissolution d'alun rend le precipité plus rouge. Un mélange d'alun et de tartre produit une couleur plus vive, tirant sur le rouge jaune; le précipité est moins

considérable et plus pâle.

La dissolution d'étain occasionue un précipité abondant, d'un beau rouge; le liquide surnageant est diaphane comme de l'eau, et ne change pas par l'addition d'un alcali. Le muriate de soude rend la couleur un peu plus foncée,

sans troubler la liqueur.

Le muriate d'ammoniaque donne une nuance pourpre sans précipité.

La cochenille qu'on fait bouillir avec la moilie de son

poids de tartre, donne une liqueur bien plus ronge que la décoction sans tartre.

Le sulfate de fer y forme un précipité d'un brun violet; la liqueur surnageante est d'un brun jaune.

Le sulfate de zinc y forme un précipité d'un violet foncé ;

la liqueur surnageante est incolore.

L'acétate de plomb donne un précipité d'un violet pourpre, moins foncé; le liquide surnageant reste clair. Le sulfate de cuivre y forme un précipité violet; la li-

Le sulfate de cuivre y forme un précipité violet; la liqueur surnageante est violette.

Si l'on fait digérer l'extrait de cochenille dans l'alcool.

les matières colorautes se dissolvent, il reste un résidu d'une couleur lie de vin, qu'une nouvelle quantité d'alcool ne peut pas enlever. Ce résidu se comporte commé une substance animale.

Pour déterminer la quautité de la matière colorante dans inne décoction de différentes cochenilles, on a employé l'acide muriatique oxigéné. On fait bouillir pendant une heure les différentes espéces de cochenille, avec des circonstances absolument semblables. On verse chaque décoction dans un cylindre gradué, et on y ajoute autant d'ácide muriatique oxigéné, jusqu'à ce que les différentes liqueurs aient acquis une couleur jaune semblable. La quantité de l'acide employé est de 8 parties, pour la cochenille de Saint-Domingo, 11 parties pour la cochenille de Mexique du commerce, et 18 parties pour la cochenille mestéque.

Quant à la quantité de ces matières colorantes, elle ces à peu près la même dans toutes les trois espèces. Si la couche laineuse de la cochenille de Saint-Domingo, dans les travaux en grand, diminue la beauté, on peut l'employer avec avantage pour le demi-écarlate, et pour d'autres conleurs moins délicates.

La cochenille de Forêta été aussi trouvée par le docteur Jarden dans la Caroline méridionale, en Géorgie et en Jamaique. Bancroft a examiné une cochenille du Brésil, d'où il a retiré une aussi belle matière colorante que de la cochenille de Mestèque; mais elle n'en donnoit que la moitié.

Il est encore douteux si l'insecte qu'a trouvé Anderson

à Madras, est une cochenille, ou s'il appartient au kermés, comme Bancrost le présume.

Voyez les Elémens de teinture de Berthollet.

On appelle cochenille polonaise (coccus polenicus), un insecte qui fait des nids semblables au kermès avec des racines de seleranthus perennis, et d'autres plantes.

Elle est abondante en Pologne, où elle est recueillie pour la teinture. La matière colorante est cependant inférieure à celle de la vraie cochenille.

COHESION. Vis coliesionis. Cohesions Kraft.

On appelle ainsi la force par laquelle les parties d'un corps homogène s'attirent et adhèrent ensemble. Muschenbroeck et Sickingen ont fait des recherches sur la cohésion des corps solides; elle réside non seulement dans les solides, mais aussi dans les liquides.

Lorsqu'on fait adhérer une plaque métallique polie à la surface de l'eau, et en la retirant, la séparation des parties aqueuses ne s'opère pas, elles se déchirent et le métal reste mouillé. Si '10 pose soigneusement sur l'eau une épingle ou un autre corps d'une pesanteur spécifique supérieure à l'eau, elle y mage et presse sa surface comme une peau.

Il est important au chimiste de connoître la force de cohésion, parce qu'elle s'oppose aux attractions. Il faut

donc la vaincre avant de produire celles-ci.

La cohésion est doublement contraire à l'action chimique, d'abord en s'opposant à la force dissolvante, et puis en ce qu'elle tend toujours à opérer une séparation. L'action d'un dissolvant est limitée, non seulement par la non solubilité du corps à dissoudre, mais aussi par la cohésion qui réunit ses parties. La force qui opére la cristallisation des sels est encore la cohésion, car les cristaux se déterminent par l'attraction réciproque des molécules.

Il faut cousidérer la limite pour le degré de saturation d'un dissolvant comme une suite de cohésion. Si la dissolution est arrivée au point que l'attraction du dissolvant pour le corps à dissoudre est balancée par la cohésion,

l'action doit cesser.

Les précipitations sont déterminées dans beaucoup de

cas par la cohésion. Si, par une circonstance quelconque, l'action du dissolvant diminue, comme par l'évaporation ou par le refroidissement, la cohésion devient supérieure, il se sépare alors autant de corps dissous, jusqu'à ce que le niveau des forces soit rétabli.

La cohésion est nullement une force constante; elle varie dans les corps, et peut être augmentée ou affoiblie par plusieurs moyens.

Les moyens qu'on emploie pour diminuer la cohésion sont ou mécaniques ou chimiques. Toute division suspend la cohésion des corps en partie. Le calorique diminue chimiquement la cohésion en écartant les molécules des corps.

La cohésion ne peut être augmentée que dans les médaux; c'est en les frappant par le marteun, ou en les tirant à la filière. La cohésion de l'or, de l'argent et du laiton est triplée par la filière; celle du cuivre et du fer est doublée. La cohésion des molécules peut être augmentée aussi en alliant un métal à un antre. Lorsqu'on allie le cuivre avec ‡ d'étain, la cohésion est doublée, quoique la cohésion des molécules de l'étain soit à peine ‡ de celle qui a lieu entre les molécules de cuivre.

### COHOBATION, Cohobation, Cohobation,

On entend par cohober, répêter plusieurs fois une distillation en remettant le produit distillé aux le résidu daus la cornue ou dans l'alambie; cette opération s'exécutoit surtout par les alchimistes. Plusieurs, parmi eux, distillèrent a même liqueur plus do ceut fois. Ils avoieut imaginé pour cela un instrument particulier qu'ils appeloient pélican. Le chapiteau avoit deux tuyaux recourbés qui ramenoient le liquide distillé dans la cornue; dans le dernier cas, on appeloit l'opération circulation.

## COLCOTHAR. Colcothar. Colcothar.

On appelle ainsi la matière brune qui reste après avoir exposé au feu le sulfate de fer. Une grande partie d'acide sulfurique est volatilisée par la chaleur, et ce qui reste est un mélange d'oxide rouge de fer et de sulfate au maximum. On l'emploie pour la peinture et pour polir les verres et autres substances.

#### COLLE FORTE. Colla. Leim.

La colle partage la plupart des propriétés de la gélatine; elle n'en diffère que par sa consistance plus considérable. Toutes les substances qui contiennent beaucoup de gé-

latine, comme le os, les cartilages, les peaux, etc., peuvent servir pour la préparation de la colle.

Les peaux doivent être crues et non tannées, car le tannin se combine avec la gélatine. Il faut qu'elles soient bien nettoyées; à cet effet, ou les laisse tremper dans l'eau; les peaux fraches n'ont besoin d'y rester que 24 heures; les peaux desséchées doivent y séjourner plus long-temps. Après les avoir retirées de l'eau, on les étend sur des claies pour les laisser dégoutler; ou les renferme dans une cage de bois qu'on plonge dans une eau couraute; oi les agite avec un râteau jusqu'à ce que l'eau en découle parfaitement claire.

Les peaux ainsi nettoyées, on les trempe dans un bain foible de chaux; on les tourne de temps en temps, et tous les 15 jours on y ajoute quelques seaux d'eau de chaux.

L'eau de chaux dissout les parties grasses, enlève les autres impuretés, et fait passer les peaux à l'état de parchemin.

Lorsque les peaux out des poils, on les met dans une eau de chaux encore plus forte. On traite de la même manière les peaux qui ont été aluminées et graissées; l'épiderme qui ne seroit pas attaquée par l'eau seule, se dissoul par ce moyen.

On transporte alors les peaux dans l'eau chaude, et on les laisse jusqu'à ce qu'elles soient bien pénétrées; alors on les lave encore dans une eau courante. Dans quelques fabriques, on met les peaux lavées à la presse pour leur eulever le reste de l'eau.

Après avoir fisi ces manipulations, on fait bouillir les peaux dans une bassine de coivre. Dans quelques fabriques, on met au fond de la chaudière des pierres ou un grillage de bois pour éviter que les peaux ne brûlent et me étatecheur. On remplit la chaudière jusqu'au-delà des bords, et on y vorse de l'eau; on augmente le feu peu à peu jusqu'à faire bouillir l'eau. A Southwark, où l'on prépare une excellente colle, on écume les impuretes qui arrivent à la surface, et on y ajoute un peu d'alun ou de la chaux en poudre fine.

Pour juger si la colle a acquis de la consistance, on en met sur une assiette plate; on verse alors le liquide dans une cage carrée à fond de paille, qui repose sur une cave de bois dans laquelle arrive la liqueur filtrée. Il faut que la filtration se fasse dans un lieu chaud, et avec rapidité, pour que la colle ne puisse pas se coaguler. Dans quelques fabriques on enveloppe la cage avec des toiles pour empêcher que la colle ne se refroidisse.

On laisse la colle pendant 3 à 4 heures dans la cuve pour laisser déposer quelques impuretés; on la met encore liquide dans des moules humectés d'eau, où elle se solidifie.

Lorsqu'on veut avoir de la colle de différentes qualités, on pratique des robinets dans la cuve à plus ou moins de hauteur; la colle rendue par le robinet le plus élevé est la plus oure.

Après 24 heures on enlève la colle des moules, et on la coupe en tablettes qu'on fait sécher dans un endroit chaud aeré.

Lorsque la colle est à moitié desséchée, on perce un trou à l'extrémité pour l'enfiler. Pour lui donner un bel éclat et de la transparence, on frotte les tablettes avec un linge fin.

Outre les tendons, les oreilles, les rognures de peaux, on peut se servir aussi d'os pour la 'fabrication de la colle. Duhamel les a employés à l'aide de la marmite de Papin. Grenet a aussi indiqué leur emploi; il retiroit d'abord la graisse, et dissolvoit ensuite, à l'aide de l'eau bouillante, la gélatine.

Parmentier et Pelletier obtinrent de six livres d'os rapés, provenant de l'attelier d'un tourneur de bouton, une livre de colle. L'ivoire leur en a donné à peu près aulant.

Une bonne colle qu'on laisse séjourner trois à quatre jours dans l'eau froide, doit se gonfler sans se dissoudre; par la dessication, elle doit reprendre sa forme primitive et sa dureté.

Pour enlever à la colle sa solubilité dans l'eau, on la fait fondre dans la plus petite quautité d'eau possible; on ajoute ensuite du vernis à l'huile de lin; on agite le mélauge pour combiner ensemble les deux substances.

La colle de Flandre est tirée des peaux de moutons, et en général des peaux des jeunes animaux et des rogunres de parchemiu; on y fait entrer aussi quelquefois des pieds de veaux; elle est recherchée par les peintres de bâtiments et par les fabricauts de papiers, etc., tandis que la premièro est employée de préférence par les menuisiers.

On prépare avec des pieds de veaux, uue colle blanche transparente, qui sert dans quelques arts.

Les rognures de gants et de parchemin, servent également à faire une colle. Elle est employée avec succès par les doreurs sur bois.

Les fabricants de papiers préparent une colle de la maire suivante: ils reuferment dans un filet de fer les roguures de peau qu'ils plongent dans une chaudière d'eau bouillante. Ils recomoissent le degré de la décoction, quand le papier qui en est collé ne boit pas l'humidité de la salive.

La colle à bouche se prépare avec la meilleure colle de menuisier, en y ajoutant la moitié de son poids de sucre.

Voyez Chaptal, Chimie appliquée aux arts, t. 2, p. 520; Johnson.

COLLE DE POISSON. Ichthyocolla. Hausenblase.

On prepare cette substance avec la vessie natatoire de l'acipenser sturio, ruthenus, stellatus, huso, et du silurus glanis.

Ou prend les esturgeons en grande quantité sur la côte espleutriouale de la nuer Caspienne, surtout aux embouchures de la Wolga. Dans ces contrées, on prépare aussi la colle de poisson, on lave les vessies nataloires pour leur enlever le sang, on les coupe en long et on en détache la pellicule extérieure qui a une couleur brune; on les écarte sur des feuilles d'arbre larges; on les fait sécher.

à l'air, on les roule de diverses formes, et on les dessèche de nouveau.

La boune colle de poisson est blanche, demi-transparente et sèche. Elle se dissont plus difficilement dans l'eau que la colle; cela provient vraisemblablement de ce qu'elle n'est pas formée par solution. Elle diffère encore de la colle ordinaire, en ce qu'elle est soluble dans l'alcool.

Hatchett obtint de 500 grains de colle de poisson, 56 grains de charbon qui donna, par l'iucinération, 1,5 de résidu; il consistoit en phosphate de sonde, mêle d'une

petite quantité de phosphate de chaux.

La meilleure espèce de colle vient de l'esturgeon. Les espèces inférieures sont formées par le grand esturgeon. Ces dernières sont moins transparentes, james ou

brunes, et répandent une odenr désagréable.

On retire encore une manvaise espèce de colle de plusieurs baleines et de la plupart des poissons sans écailles. On fait bouillir dans l'ean', la tête', la queue et les nageoires de ces animaux ; on filtre la liqueur , par l'évaporatiou et le refroidissement elle se prend en gelée. Ainsi épaissie, on la verse dans des vases plats, et on la coupe en lames.

On l'emploie pour la clarification des vins, pour savonner les soies, et pour la confection du taffetas d'Angleterre.

# COLOPHANE. Colophonium. Colophonium.

C'est une résine qui reste après avoir séparé de la térébenthine, par une distillation soignée, tonte l'hnile volatile; elle a toutes les propriétés des résines. Selon Fourcroy, la colophane est la résine du pinus picea, qu'on fait fondre et dessécher.

On nomme aussi quelquefois le résidu de la distillation du succin, colophane de succin.

# COLOPHONITE, Colophonites. Colophonit.

On trouve ce fossile en masse et cristallise, en Norvège. Ce sent en partie des primes larges hexaédres, terminés par quatre faces, en partie des pyramides doubles, planes, à 4 faces, dont les faces laterales sont tronquées. La couleur est d'un brun jaunâtre, tirant sur le vert d'olive. A l'extérieur, il est foiblement éclatant; l'indérieur a l'éclat de verre. Les gros morceaux ont une cassure inégale d'un gros grain. En le cassant, il doune des fragments indéterminés, anguleux, à bords trauchés; il est translucide, moyennement dur, aigre et facile à concasser; sa pesaneur spécifique est de 2,55. Au chalumeau, il fond trèsfacilement et se boursouffle; il reste un globule vitreux noir. Sa fusibilité est si grande, qu'en le faisant rougir, les fragments grossiers se fondent contre les parois du creuset de platine. Il est parfaitement soluble dans la borax, et fond avec lui en un verre jaune brun.

Il est composé, d'après Simon, de

| Silice |    |     |  |  |   | 37,0  |
|--------|----|-----|--|--|---|-------|
| Chau   |    |     |  |  |   | 29,0  |
| Alum   | in | е.  |  |  |   | 13,5  |
| Magn   | és | e   |  |  |   | 6,5   |
| Fer    |    |     |  |  |   | 7,5   |
| Mang   | an | èse |  |  |   | 4.7   |
| Titan  | e  |     |  |  |   | 0,5   |
| Eau    |    |     |  |  |   | 1,0   |
|        |    |     |  |  | - | 99,75 |

# COLUMBIUM. Columbium. Columbium.

Hatchett, occupé à arranger quelques minéraux dans le Muséum britannique, trouvau nossile qui avoit quelques caractères extérieurs avec le fer chromate. Ce fossile a été envoyé avec une notice, à Sloane, par Winthorp de Massachusets. Il est compacte; sa couleur est d'un noir brunatre foncé; dans l'intérieur, d'un gris de fer. Il a l'éclat du verre, tirant-aur l'éclat métallique. La cassure en long est lamelleuse; la cassure transversale a un grain il. Il n'est pas très-dur, excepté dans quelques endroits; il est très-aigre et facile à concasser; il est opaque. La racture est d'une couleur de chocolat. A une température de 18° centig., sa pessateur spécifique est de 5,918. Il n'agit pas sur l'aiguille aimantée.

D'après une analyse ingénieuse de Hatchett, ce fossile

est composé de 21 parties d'oxide de fer et de 78 d'acide de columbium, qui a une conleur blanche.

Pour opérer sa séparation, Hatchett a suivi le procédé suivant. Il fit fondre ce fossile avec la potasse. Cet alcali se combine avec une partie d'acide ; l'eau dissout ce composé. L'acide muriatique s'empare du fer privé d'acide columbique, et le fossile donne, fondu de nouveau avec la potasse, une nouvelle quantité d'acide. Par des fusions reitérées, tout l'acide est combiné avec la potasse. Lorsqu'ou verse, dans la dissolution aqueuse de ce sel. de l'acide uitrique, l'acide columbique se précipite en flocons blancs.

On n'a pu parvenir à réduire cet acide; calciné avec le charbon en poudre, à une chaleur violente, l'oxide est sous forme de poudre uoire.

Hatchett trouva de plus que le columbium étoit susceptible de se combiner, dans plusieurs proportions, avec l'oxigène, et que ces composés se distinguoient, ou par la couleur, ou par leur mauière de se comporter avec les acides.

Il ue se combiue pas avec le soufre, en chauffant ces deux substauces eusemble.

Pour unir le columbium au phosphore, on verse de l'acide phosphorique sur une partie d'oxide blauc, et on évapore jusqu'à siccité; on chauffe eusuite la masse avec du charbon, pendant 1 heure à la forge. La masse restante dans le creuset est spongieuse, d'un brun fonce, et semblable en quelque sorte au phosphure de titane.

L'acide du columbium est d'un blanc pur et peu pesant. Sa saveur est à peine sensible. Il est iusoluble dans l'eau, mais il rougit le papier de tournesol. Exposé à une haute température, il ne fond pas, mais il perd son éclat.

L'acide nitrique ne le dissout pas ; le liquide peut être mêlé à l'eau saus être troublé. Evaporé jusqu'à siccité, il reste une substance d'un jaune pâle, insoluble dans l'eau et difficilement soluble dans l'acide muriatique.

L'acide sulfurique bouillant dissout l'acide de columbium : la dissolution est transparente , sans couleur. Etenduc d'une quantité considérable d'eau, elle devient laiteuse et dépose un précipité blauc. II.

11



Le précipité étant desséché, il décrépite, devient d'abord d'un bleu de lavande, et eusuite d'un gris brunâtre. Il est demi-transparent et d'une cassure vitreuse; C'est du sulfate de columbium avec excès d'oxide. Il est foiblement soluble dans l'acide nurriatique bouillant, et dans une lessive canstique. La dissolution éteudue retient toujours un peu de sulfate de columbium, avec excès d'acide.

Lorsqu'on verse, dans une dissolution concentrée de nitre de columbium, de l'acide phosphorique, il se forme inne masse blanche gélatineuse, soluble dans l'eau. Le muriate de columbium est précipité en flocons blaucs par

l'acide phosphorique.

Les carbonates alcalins forment un précipité blanc floconneux, dans les dissolutions de columbium dans les acides.

Le prussiate de potasse y produit un précipité d'un vert d'olive.

Le sulfure d'ammoniaque hydrogéné y forme un précipité d'un brun rougeâtre de chocolat.

La teinture de noix de galle les précipite en orangé. Une lame de zinc, qu'ou y plonge, en sépare des flocons blancs.

Parmi les bases salifiables, on ne connoît que la potasse et la soude qui s'unissent l'acide columbique. Lorsqu'on fait bouillir une dissolution de ces alcalis avec l'acide columbique, celui-ci s'y dissout. Avec la potasse, la dissolution évapore laisse un set blanc brillant en écailles, qui a beaucoup de ressemblance avec l'acide boracique. Il est inaltérable a l'air, à un léger excés d'aciali. Sa saveur est âcre et désagréable. Il est peu soluble dans l'ean froide; la dissolution est sans couleur et ne s'altère pas. L'acide nitrique en sépare l'acide du columbium en flocous blancs; l'acide columbique décompose les carbonates. Voyer Hatchtt. Philos. Trans., 1802.

Meyer a récemment découvert, en Suisse, le columbate de fer, qui a tous les caractères décrits par Hatchett. (Nouv. Journ. de Chim., t. 5, p. 350.)

Il reste encore à décider si, d'après l'opinion d'Ekeberg, le columbium n'est que du wolfram. COMBINAISON. Compositum. Gemisch.

Lorsque des corps hetérogènes se combinent intimement, de manière qu'il en résulte une masse homogène qui acquiert d'autres propriétés que n'avoient les composants, ou appelle la reunion de ces substances combinaison. Si l'on broic eusemble a parties de sable avec 3 parties de soude, il en résulte un mélange; mais aussitôt qu'on fait foudre ce mélange an feu, l'union a lieu, et par la combinaison les parties constituantes acquièrent des propriétés toutes nouvelles.

COMBUSTIBLE. Voyez Feu, Lumière, Calorique, Combustion.

COMBUSTION. Combustio. Verbrennen.

On enteud par combustion un changement des corps avec dégagement de chaleur et de lumière.

Les phénomènes de cette opération sont si remarquables, qu'ils ont excité l'atteution des physiciens. Ou imagina des hypothèses qui sont plus ou moins heureuses, d'après le génie de l'iuventeur.

On peul réduire ces hypothèses à trois: on chercha le motif de la combustion dans un principe particulier renfermé dans les corps; ou on supposa, dans l'air atmospherique, une substauce qui operat la combustion; ou bien on considéra la combustion comme produite par l'action réunie des deux agents, l'un coutenu dans les corps, et l'autre dans l'air.

Lorsqu'on jette uu regard sur l'histoire de la physique, ou voit facilement que, dans la plupart des cas, les explications mécaniques précédoient celles de la chimie, On s'imagina le feu divisé dans les corps; on supposa ses particules enveloppees et retenues. L'approche d'une bougie allumée déchire quelques-unes des euv.loppes; le fen en sort par le moyen de sa force expansive, communique un choc aux cellules voismes, qui les fait roupre; quand tonics les particules du feu sont echappées, la combustion est terminée.

La deuxième hypothèse étoit la supposition d'un priucipe inflammable, d'où dépendoit la combustibilité des corps (voyez art. Palosiston). En adoptant co principe; on pouvoit expliquer les différents degrés de combustibilité. A certaius corps, lu phlogiston manquoit tout à fait, comme aux pierres, au verre, à la cendre, etc.

Lavoisier, seconde par Berthollet, Fourcroy, Guyton, Monge, etc., chercha a prouver, par des expériences

ingénieuses, la non existence du phlogistique.

On sait que les corps ne brûlent pas dans tontes les circonstances; le contact de l'air ou du gaz oxigène leur

est nécessaire.

Dans une quantité d'air donnée, on ne peut brûler qu'une vertaine quantité de corps; l'air diminue de volume, et le résidu, après la combustion, a acquis autant

de poids, pourvu qu'il ne se dégage pas d'autre gaz, que l'air a perdu de poids.

L'air qui a servi à la combustion a perdu son oxigène;

mais le gaz azote qui reste est rarement pur. L'oxigène de l'air s'est fixé daus le corps brûlé, dont le

L'oxigène de l'air s'est fixé dans le corps brûlé, dont le résultat est un acide, de l'eau, ou un oxide, etc.

La combustion consiste, d'après cela, dans une décomposition de l'air, ou plutôt du gaz oxigêne, par un corps qui a plus d'affinité pour l'oxigêne que ce gaz n'en a pour le calorique. Les corps doués de cette affinité pour l'oxigêne sont appelés corps combustibles.

Par cette combinaison, le calorique et la lumière du gaz oxigène sont mis en liberté; le dégagement simultané de ces deux êtres constitue le phénomène que nous appelons feu.

Dans la plupart des cas, il faut élever la température pour que les corps combustibles puissent décomposer le gaz oxigène.

La chimie moderne a douné plus d'étendue à la combastion ; elle nomme ainsi chaque union des corps avec l'oxigène. Lorsque les corps se combinent avec l'oxigène, anns qu'il se dégage de la lumière, on la nomme combustion obscur», telle que la respiration et l'oxidation lente-

Nous ne prenons pas le mot combustion dans ce sens étendu.

Parmi les chimistes qui ont adopté, outre l'oxigène de l'air, encore un principe particulier dans les corps qui favorisent la combustion, il faut citer les idées ingénieuses de Hooke.

D'après sa théorie de la combustion, l'auteur pense 1º que l'air dans lequel nous respirons, qui enveloppe, tous les êtres, est le dissolvant universel de tous les corps combustibles;

2º Que, pour que l'action ait lieu, il faut que le corps soit conveuablement chaussé, comme on remarque cela dans quelques solutions;

3º Que l'action de la solution produit la grande cha-

leur que nous appelons feu;

4º Qu'elle agit avec une vivacité telle qu'elle met en mouvement les parties du corps transparent de l'air, et qu'elle produit la vibration élastique ou le choc qu'on appelle lumière;

5º Que la dissolution des corps combustibles est formée par une substauce inhérente ou combinée avec l'air. Cette substance est semblable à celle qui se fige dans le nitre, si elle n'est pas la même;

6º Que dans cette dissolution des corps par l'air une partie du corps se dissout, se convertit en air, et se vo-

latilise;

7º Enfin que, tandis qu'une partie du corps combustible se convertit en air, une autre s'y mêle et forme un précipité si léger, qu'une partie est entraînée par l'air. (Hooke Micrographia, London, 1635, p. 103.)

Mayow a donné, quelque temps après, une théorie qui se rapproche de celle de Hooke, sans en faire mention.

Mayow part du principe de Boyle, qu'une lumière s'éteint plus rapidement dans le vide que dans l'air.

Il a couclu de là que l'air devoit contenir un principe capable d'entretenir la flanme. Il appuya son opinion de ce qu'ancune substance combustible (materia sulphurea) n'étoit inflammable ni par le charbon ardent, ni par le fer rouge ou à l'aide d'une lentille.

Mayow supposa donc l'entretien du feu dans l'air. Ce principe nutritif (pabulum igneo-aereum) n'est qu'une

partie de l'air.

La combustion exige, selon Mayow, cet agent qui existe ou dans l'air, ou dans le corps lui-même (il a appelé ce dernier, qu'il crut exister dans le nitre, pars nitro-acrea).

L'air en contact avec la flamme abandonne ce principe, devieut impropre à la combustion, et perd une partie de son élasticité.

On aperçoit que l'élasticité d'minue en ce que l'eau monte dans le matras renversé qui contient la bougie allumée.

La partie sulfureuse contenue dans chaque corps conbustible paroit être nécessaire, parce qu'elle est capable de mettre en mouvement ignéle principe nitreux de l'air. Les deux corps doivent se réunir pour que la combustion ait lieu.

Voyez Mayow, Opera omnia medico-physica; Hagae Comitum, 1681, chap. 2, p. 13.

Richter et Gren ont donné des théories qui ressemblent beaucoup à celles de Hooke et Mayow.

Selon Richter, le principe inflanunable fait partie de tous les corps combustibles : la combustion s'opère par l'affinité double.

La base (substrat) du corps combustible se dissout dans l'oxigène, taudis que le principe inflammable se combine avec une partie de calorique, et forme de la lumière. La théorie de Gren est analogue à celle de Richter.

La difficulté d'expliquer la formation de la lumière dans la combustion, a déterminé Bichter d'adopte, outre l'oxigène, un principe inflammable dans les corps. Selon Lavoisier, crite lumières et dégagée du gaz oxigène décomposé. L'huile de girofte s'enflamme cependant par l'acide ultrique dans le vide, et dans un milieu de gas acide carbonique; l'oxigène, dans l'acide nitrique, u'est pourtant pas à l'état gazeux. La poudre à canon peut être aussi enflammée dans le vide.

D'après Deluc, la lumière se comporte avec l'être fluide, cause de la chaleur, comme cet être se comporte avec les vapeurs aqueuses. Ou bien, comme cet être expansible, combiné avec l'eau, produit la vapeur, la lumière combinée avec un autre fluide expansible constitue la chaleur. Dans les vapeurs aqueunes comprimées, la partie pondérable (l'eau) se précipite, et le fluide impondérable, le fluidum déferas de Deluc (la chaleur), se dégage.

Selon Brugnatelli, l'oxigéne peut se combiner avec les corps de deux mauières : d'abord uni à la plus graude partie du calorique et de lumière, ou à l'état de gaz oxigéné; dans ce cas, Bruguatelli l'appelle thermaxigéne; priyé de lumière et de calorique, il l'appelle oxigène.

L'oxigène constitue comme thermoxigène non seulement le gaz, mais aussi plusieurs substances liquides et

solides. Annal. de Chim., t. 29, p. 182.

Toutes ces théories ne paroissent être que des hypohéses. Les produits de la combustion du soufre, du phosphore, de l'hydrogène, des métaux, etc., peuvent être appréciés avec la plus grande exactitude; le changement chimique qu'éprouve l'air peut être déterminé. Dans l'éta actuel de nos comoissances, on ne peut pas encore décider par l'expérience, si la lumière et la chaleur proviennent du gaz oxigène, du corps combustible, ou de l'un et l'autre en même temps.

Si l'on considère qu'un corps n'est combustible que lorsqu'il a de l'affinité pour l'oxigène, il fant qu'il contienne quelque chose qui détermine cette affinité; si l'on veut adopter un principe inflammable, il ne faut pas le supposer le même dans tous les corps; beaucoup de modifications peuvent varier cette attraction pour l'oxigène.

CONCRETION PINEALE. Calculus pinealis. Gehirnsand.

Dans une glande du cerveau, on trouve, chez les hommes et les quadrupédes, des concrétions sablonueuses. Selon Wollaston, le sable du cerveau est du phosphate de chaux.

CONCRÉTIONS ARTHRITIQUES. Calculus arthriticus. Gichtknoten.

Il se forme quelquefois, dans les maladies arthritiques des tuments dans les articulations, reunplies d'une substance semblable à la craie. Ces concretions sont quelquefois d'un volume considérable; Severin eu a vu une de la grosseur d'un œuf de poule.

Sydenham, Cheyne, Murray et autres, ont pensé que cette matière étoit analogue aux calculs de la vessie. Van

Swieten remarqua cependant qu'elle ne devient jamais si dure, même au bout de 20 ans.

Schenk mèla la matière pulvérisée avec de l'eau, et trouva qu'il en résultoit un corps dur comme le plâtre. Pinelli en distilla 3 onces dans une cornue; il passa de l'ammoniaque et quelques gouttes d'huile. Le résidu pesa 2 gros; il éloit soluble dans les acides sulfurique, muriatique et acétique.

Walson et Morveau se sont déclarés coutre l'aualogie avec les calculs de la vessie. Fourcroy a émis une opiniou contraire à celle de Sydenham. Wollaston, par uue analyse exacte, a prouvé que c'étoit de l'urate de soude.

Il versa sur cette substance de l'acide sulfurique étendu, qui en a dissons une partie; et par l'évaporation, il obtint du sulfate de soude; l'acide muriatique lui donna du sel marin.

La partie insoluble dans l'acide sulfurique ou muriatiqua, a présenté toutes les propriétés reconnues à l'acide urique.

Lorsqu'on distille la matière des concretions arthritiques, l'acide urique se décompose; il passe un liquide alcalin fétide, et une huile pesante. Il reste un charbon qui, brale à l'air libre, fond en un sel blanc alcalin, non déliquesceun, soluble dans l'eau, et qui, saturé par l'acide nitrique, cristallise en rhombe; ce qui prouve que la substance alcaliue est la soude.

Si l'on sature de la soude par l'acide urique, on obtient un composé semblable. Voyez Wollaston, Philosoph. Trans., t. 2, p. 386.

# CONE. Giespuckel.

On a douné ce uom à un vaisseau de fonte ou de laitom d'une concavité conique, poli dans l'intérieur, et dout l'extrémité du cône est en bas. Il est pourvn d'un pied large et d'un manche. On s'en sert pour v couler des métaux fondes; ils occupent la couche inférieure du cône, et les scories resteut à la surface. En frappaut légérement, on sépare facilement ées substances.

Le lingo est destiné à un autre usage. C'est nu vase de

named Co

fer creux, à moitié cylindrique dans l'intérieur, très-poli. Il y en a de différentes grandenrs; on y coule les melaux purifiés pour en faire des lingots ou des barres. Le cône, ainsi que le lingo, doivent être chauffés avant d'en faire l'usage; l'intérieur doit être enduit d'une couche de graisse, de suie, de craie ou d'argile fine.

### CONGELER. Congelare. Gefrieren.

Lorsqu'un corps qui est liquide à la température moyenne de l'atmosphère, preud l'état de solidité à une température basse, on dit qu'il se congèle.

Un corps solido à la lempérature moveune, devieut liquide en augmentant la température, et il reprend son état primilif, à nesure que la chaleur diminue; si le corps se solidifie peu à peu, on dit qu'il se coagule, et s'il se solidifie tout à coup, on dit qu'il se fige.

L'eau et le mercure congélent. la cire et le suif fandus se congélent, et le plomb fondu se fige.

L'expression coagulé, est aussi employée dans un autre sens : elle signifie la solidification des liquides, qui ue provient pas de la diminution de température, mais d'un changement dans la combinaison. C'est ainsi qu'on dit, le lait, le blanc-d'ouf congulent. Le soi-disant miracle chimique, reuire dans la coagulation. Pour éviler toute erreur, il faudroit employer le mot coaguler seulement pour le deruier exemple, el se servir pour les autres solidifications du mot figer.

### COPAL. Copal. Copal.

On obtient cette substance du rhus copalinum, arbre qui croît dans l'Amérique septentrionale. La Chite, l'Afrique et les Antilles, la fournissent également; on dit que la meilleure qualité vient de l'Amérique Espagnole. Il att pas décidé si le rhus copalinum est le seul arbre qui fournisse le copal. On l'a appelé à tort gomme, il s'approche davantage des résines.

La couleur du copal est plus ou moins jaune. Sa pesanteur spécifique est, selon Brisson, de 1,045 à 1,139, Il est transparent, fragile, sans saveur et saus odeur; mais lorsqu'on le frotte, il repand une odeur foible, agréable, et il devieut cloctrique négativement. Exposé à une chaleur moyenne, il se fond en exhalant des vapeurs agréables; il ne se refroidit pas si lentement que heaucoup d'autres résines; il repreud son état de fragilité très-brusquement. A une forte chaleur, il brûle avec flamme et beaucoup de fumée, il laisse un charbon difficile à incinèrer. A la distillation, il fournit de l'eau, du gaz hydrogène carboné, du gaz acide carbonique, une huile odoranteverdate, qui devent jaume et blanche par la rectification. Le résidu dans la cornue, est un charbon spongieux.

L'eau qu'on fait bouillir avec le copal devient amère. La meilleure qualité en est ramollie, d'après Klaproth.

L'alcool dissont le copal en partie. Selon Klaproth, une once et demie d'alcool peuvent eu dissoudre 2 gros 19 grains. L'alcool bouillant va au-delà.

On favorise singulièrement la solubilité de cette substance dans l'alcool, en faisant bien sécher auparavant sa

poudre.

Le copal brut est insoluble dans l'huile de térébenthine, mais lorsqu'il est fondu, la dissolution s'opère avec facilité. Les huiles de lavande et de romarin, le dissolvent facilement.

D'après Klaproth, les alcalis dissolvent le copal. L'éther le dissout; selon Klaproth, il en faut 4 parties

contre une de copal.

L'acide sulfurique le dissout totalement avec une vive effervescence. En versant de l'alcool ou de l'eau dans la liqueur, le copal se précipite en flocons bruns, dont l'al-

cool redissout une partie et se colore en jauue.

L'acide nitrique dissout le copal, les acalis en précipitent le copal, et un excés redissout le précipité. Lorsque Hatchett verse dans la dissolution de la résine commune dans l'acide nitrique, de l'alcali, il remarqua l'odeur de copal. L'emploi du copal est pour la préparation des vernis. Voyez Kloproth dans les Beschæflig der Berliner Gesell, naturi, Freunde, 1. 2, p. 108.

CORINDON, Corundum. Demant Spath. Ce fossile a été apporté de la Chiue en Angleterre, Black est le premier qui l'ait reconun comme un fossile particulier, quoique Woodward en elt déjà fait meution. En 1763, Berry, bijoutier d'Edenbourg, reçut des morceaux du docteur Anderson de Madras. En 1784, Greville en reçut plusieurs échantillons de la Chine qu'il distribua aux principaux minéralogistes de l'Europe. On le trouve dans l'Inde prés du fléuve Cavery, qui passe du côté méridional de Madras, daus une roche très-dure, et dans le Northern Circars.

On l'a trouvé aussi à Ceylan, à Ava, dans différents granits de la France et de l'Espague; il faudroit un exameu plus exact rour savoir si le fossile de France et d'Espague, est le véritable corindon, ou si cela n'est pas plutôt un Audalasite.

On lui a donné le nom de Demant spath, en raison de sa dureté considérable, et de son tissu spathique; mais Greville lui a conservé le nom indien corundon.

La couleur du fossile de la Chine est grise, a plusieurs nuances de brun de cheveux; la couleur du fossile de Bengale est d'un vert de ponnae pale; celle du Northern Circars est brune et bleue; il est peu translucide, son tissu est spathique ou lamelleux, il a un éclat de diamant. La variété venaut de la Chine est fréquemmeut en prismes à 6 faces, d'anne grosseur considérable; quelquefois ils terminent en cône. La variété de Bengale est fréquemment en grains et en morceaux, d'une forme indéterminée. La pesanteur spécifique est, selon Klaproth, de 3,710, selon Greville de 4,180, et selon Lichtenberg de 3,911. Il est si dur, qu'il coupe le verre comme le diamant, et qu'il raie le quartz et d'autres pierres. On l'emploiemême dans l'Inde pour couper émolir les pierres précieuses.

# L'analyse de Klaproth donne

|          |   |   |   | de l'Inde, | de la Chine, |  |  |
|----------|---|---|---|------------|--------------|--|--|
| Alumine  |   |   |   | 89,50      | 84,0         |  |  |
| Silice . |   |   |   | 5,50       | 6,5          |  |  |
| Fer      | • | • | ٠ | 1,25       | 7,5          |  |  |
|          |   |   | _ | 96,25      | 98,0         |  |  |

## L'analyse de Chenevix :

|          |   | arnatic, | Malabar, | Chine, | Ava, |  |
|----------|---|----------|----------|--------|------|--|
| Alumine. | • | 91,0     | 86,5     | 86,5   | 87,0 |  |
| Silice   |   | 5,0      | 7,0      | 5,25   | 6,5  |  |
| Fer      |   | 1,5      | 4,0      | 6,5    | 4,5  |  |
|          |   | 97,5     | 97,5     | 98,25  | 98,0 |  |

Bournon, dans un mémoire qui lui est commun avec ferville, a cherché à reudre probable que le corindon est une variété du saphir, et que sa différence un dépendoit que de l'impureté des échantillons qu'on envoieen Europe. Il fait d'après ceta deux subdivisions du corindon, savoir, corindon parfait et corindon imparfait. Dans la première, il range le saphir et le rubis oriental; dans la seconde, le fossile de cet article. Voyez Journal de Nicholson, t. 2, p. 540.

CORNE DE CERF. Voyez Os.

#### CORNE. Cornu. Horn.

Les cornes sont des excroissances placées sur la tête antérieure des bosufs, des moutons et de quelques autres animaux; il faut encore y comprendre les griffes et les ongles.

La corne est sèche, pas très-dure, et se laisse facilement couper ou râper. Elle est assez tenace pour résister

au brovement dans un mortier.

Lorsqu'elle est coupée en lames minces, elle a un certain degré de transparence, et on l'emploie eu place de verre pour les lanternes; à une douce chaleur elle devient flexible, et on peut lui donner différentes formes. Les Chinois counoissent l'art de souder la pre-ramollie, et en font des tables d'une étendue considérable. J'ans la marmite de l'apin ou peut la couvertir en une pâte molte. Elle donne, suivant Neumann, à la distillation, les mêmes produits que les autres substances animales.

Hatchett a retiré de la combustiou de 500 grains de corne de bœnf, i livre 5 grains, dont la moitié étoit du phosphate de chaux. Soixante-dix-huit graius de corne de chamois out laissé 0,5 grains de résidu qui contenoit également la moitié de phosphate de chaux. La substance principale de la corne est une substance cutanée qui a la

propriété de l'albumine coagulée.

La come reuterme, d'après les expériences de Hatchett, une petite quantité de gélatine; elleen contient plus quand elle est très-flexible. Lorsqu'on lui enlève la gélatine par une longue ébullition, elle devient cassante à l'air.

Les cornes de cerfs et de boucs doivent cependant faire exception. D'après les expériences de Scheele, Rouelle et Hatchett, elles sout plus aualogues aux os; elles contiennent principalement du phosphate de chaux et de la

gélatine.

Les ongles qui convrent les parties extérieures des doigts, renferment aussi une substance semblable à l'albumine coagulée, et une petite quantité de phosphate de chaux. Elles se ramollissent dans l'eau saus s'y dissondre. Les alcalis les dissolvent et les décomposent avec facilité.

Dans l'acide nitrique, il se ramollit à la lougue et paroît alors contenir une multitude de petites pellicules rangées couches par couches, et qui ont la propriété de l'albumine endurcie. Cinq ceuts grains laissent, par la combustion, 3 grains d'une substance terreuse, composée do

phosphate de chaux, de soude et de fer.

Les écailles des serpents cousistent en une pelicule cornée, semblable à l'albumine, et ne contieunent pas de phosphate de chaux. Lorsqu'on les fait bouillir, l'eau contient quelques traces de gelatine. Les enveloppes de plusieurs animaux, comme du manis tetradacyta, d'un grand scorpiou d'Afrique et d'autres, ne différent pas de la corne d'après les expériences de Hatchett. (Philos. Transact., 1799, p. 333.)

Les écailles de poissons différent beaucoup de la corne; elles sout composées de gélatine animale et de phosphate

de chaux.

CORNUE. Voyez ALAMBIC.

CORRODER. Corrodere. Beisen.

Il est difficile de donner une définition propre relative-

ment à tous les sens dans lesquels on emploie ce mot. L'idée génerale est qu'on opère, à la surface d'un corps, un changement chimique par une liqueur acide ou saline. C'est ainsi qu ou corrode, par la potasse et par le nitrate d'argeut, les mauvaises chairs d'une plaie, etc. On corrode certaines viandes avec le vinaigre pour les rendre plus tendres. On corrode le bois pour lui donner de la couleur; des métaux pour nettoyer leur surface, comme dans l'étamage, ou pour enlever des parties solubles pour que d'autres paroissent davantage, et blanchir l'argeut; à arroser d'acide nitrique l'acier de Damas, pour enlever le fer mon. Ce sont toutes des opérations qu'on peut désigner par le mot corroder.

On entend, en teinture, par mordant, les substances qui servent d'intermédiairse entre les étoffes et les matières colorantes, soit pour faciliter leur combinaison, soit pour modifier l'action des matières colorantes. Il faut qu'ils donnent une base qui se combine avec l'étoffe et la couleur, et qui s'oppose à leur dissolution ou destruction. Parmi les terres, c'est principalement l'alumiue qui possède la propriété de se combiner avec les étoffes et les matières colorantes.

Parmi les oxides métalliques, c'est le fer qui occupe le premier rang, en raison de sa propriété de modifier les couleurs.

On divise les mordants pour la teinture, en acides, alcalins, terreux, métalliques et mélangés.

# COUPELLATION. Coupellatio. Abtreiben.

Le but de cette opération est de déterminer la quantité des métaux étrangers qui se trouvent unis à l'or, à l'argent, ou à un alliage de ces deux métanx.

On met une quantité exactement pesée, ordinairement un demi-gros, ou na soi-disant demi-quintal d'essai, du métal à essayer, avec la dose de plomb conveuable, dans une coupelle, sous la moufle d'un fourneau d'essai. Le plomb est un corps facilement fusible, et s'oxide très-promptement. L'oxide de plomb favorise, à cause de sa propriété de servir de flux, de se vitrifier, et de pénetrer tous les

corps, la vitrification du cuivre, métal qui est ordinairement combiné avec l'or et l'argent.

Dans ce travail, il est important de déterminer la quantité de plomb qu'il faut ajouter dans chaque opération. Plus la quantité de cuivre contenue dans l'argent ou l'or est grande, plus on doit augmeuter celle du plomb pour la coupellation. On estime ordinairement la quantité de cuivre d'après des caractères extérieurs, la conleur, la pesanteur, l'élasticité, le son; mais on s'attache plus particulièrement au changemeut de couleur que subit le métal à uue chaleur rouge ; la résistance qu'il oppose à la lime, l'aspect de l'endroit limé, sont encore des signes qui guideut l'artiste dans ses évaluations. Plus la quantité de cuivre est graude, combinée avec l'or et l'argent. plus la couleur de l'alliage tire sur le rouge ; la pesanteur spécifique est alors beaucoup moindre, tandis que le son et l'élasticité sont plus pronoucés. La couleur que prend la surface du metal poli à la chaleur rouge, est d'un brun rougeatre, semblable au marron; il est plus dur, résiste davautage à la lime; aussi la limaille est-elle d'une couleur plus rouge.

Comme il faut éviter avec soin dans ces essais, tout ce qui pourroit chauger le résultat ( car une petite erreur ameneroit des différences considérables, en concluant des essais sur la quantité des grandes masses métalliques), on doit employer un plomb entièrement exempt d'argent. Les essaveurs se servent volontiers, par cette raisou, du plomb de Willach, qui ne contient pas d'argeut. Cependant, quand on n'a pas de plomb complètement privé d'argent, il faut affiuer séparément une quantité égale de plomb, que l'on ajoute à l'essai d'argent ou d'or; et le bouton d'argent qu'on obtient doit être mis au poids avec lequel on pese les boutons d'essai achevés.

## Départ de l'argent,

Si le métal à essayer contient 1, ou 0,05 de cuivre. on prend 4 1 parties de plomb contre une d'argent, S'il contient, au contraire, 0,20 de cuivre, il faut prendre au moius 11 parties contre uue d'argent allié.

Si la quantité d'argent est très-petite, il faut prendre

15 à 16 parties de plomb coutre une d'argeut; on ne pourroit soumettre de ce dernier à l'essai qu'au plus 10 grains; ou bien il faut prendre des compelles une fois plus grandes que celles qu'on emploie dans les essais oû le cuivre ne fait que la vingtième partie du métal à essayer. Comme les coupelles ne peuvent absorber d'oxide de plomb une quantité égale à leur poids, le surplus resteroit à la surface du vase, dout il pourroit résulter de grands désavantages.

Le bouton d'argent est-il plan, ses bords sont-ils aigus, et a-t-il des taches grises à la surface, ce sont des signes qui indiquent qu'on n'a pas pris la quantité convenable de

plomb.

Après avoir déterminé la quantité de plomb nécessaire, ou porte la conpelle sons la moulle du fourneau d'essai. Quand on croît avoir atteint le degré de chaleur convenable, ce qui arrive ordinairement au bout d'une heure, et qu'on aperçoit à la chaleur rouge, tirant au blauc, de la coupelle, on y met le plomb. On lui fait chand, c'est-àdire, on augmente la chaleur, jusqu'à ce que le plomb fondu finne et soit en mouvement, ce qu'on appelle emboutifs. Quand il est bien couvert, et que sa surface est bien lisse et éclatante, on le met avec soin dans du papier, ou, pour éviter tout bouillonnement et des jets (occasionnés quelquefois par du papier), l'argent est enveloppé dans une plaque de plomb extrèmement mince dans la coupelle. Lorsque le pl mb est convenablement chauffé, l'argent

Lorsque ie per no est convenancement chautie; jurgeint se fond promptément, la masse fondante s'éclaircit; on aperçoit à la surface des points qui se distinguent de la masse par leur éclat, qui passent par-dessus la surface et se perdeut à la partie inférieure; il s'élève aussi une finée qui, quand l'essai va bien, sort de l'ouverture de la

moufle en forme d'un fil mince.

En gruéral, il est nécessaire de donner au commencement de l'opération un degré de chaleur plus grand, et qui, s'il y a moins d'argent, doit être d'autant plus fort. A mesure que le travail approche de sa fin, il faut diminuer la chaleur, pour éviter qu'une parite de l'argent ne sante ou av volatilise. A cet effet, vers les deux tiers du temps de l'essai, on avance la coupelle près de l'ouverture de la

Const

moufle. Si on mêle à de l'argent fin, à peu près uno partie et demie de plomb, cet alliage exige vers la fin du travail un degré de fen bien inférieur. Comme la température a une influence essentielle sur la réussite de l'opération, on dôtt porter la plus grande attention à la direction du feu.

La chaleur est trop forte quand la coupelle, après avoir rougi, prend nne conlenr blanche, et quand la fumée voltige dans l'intérienr de la monfle ou s'élève trop rapidement jusqu'à la voûte de la moufle. La chaleur est trop foible lorsque la famée paroît lourde et obscure, que son mouvement est lent, et lorsqu'elle reste presque parallèle au fond de la moufle. On reconnoît encore que le feu n'est pas assez fort, quand il reste anx bords de la conpelle nu globule de litharge on de petits feuillets jannatres de la même matière. On augmente la chalenr en mettant devant la moufle un ou deux charbons allumés, et en mettant la porte qui ferme l'ouverture. On diminue la chalenr en mettant, près des coupelles d'essai, d'antres coupelles plus froides; on peut encore les remplacer par d'antres en cas de besoiu. On saisit mienx la température nécessaire en avançant et reculant les conpelles sous la moufle : dans ce cas, il ne fant pas mettre une trop grande quantità d'essais dans le fonrnean.

Lorsque l'opération s'approche de sa fin, on aperçoit à la surface de l'essai des stries colorées, qui ont tontes les nuances de l'arc-en-ciel. Les mouvements diminnent, le bouton devient mat pour quelques moments, et reparoit alors avec un éclat plus vil, comme si on levoit un rideau, c'est ce qu'on appelle éclair.

Quand l'opération à réussi, il faut que le bouton soit bien arrondi, qu'il ait une surface éclatante blanche, et de petits trous du côté inférieur de la coupelle. Quelquefois les côtés supérieur et inférieur es not cristallisés. Lorsqu'il est froid, il faut qu'il se détache facilement du fond de la coupelle.

Pour s'assurer de l'exactitude de l'opération, on doit faire un second essai; il n'est pas probable que les mêmes circonslancés arrivent et occasionnent une perfecomme dans le prémière essai. L'argent, ainsi traité, roste

· \*\*\*

in / Gong

allié à l'or, lorsque l'argent en contient; il faut séparer ce dernier de l'argent, soyez Départ par la voir numbr.

Départ de l'Or.

Si l'on vouloit traiter l'or immédiatement par le plomb, comme on l'a fait pour l'argent, on ne parviendroit qu'avec peine à en séparer les métaux alliés. Ce procédé pourroit être plus particulièrement suivi pour le cuivre, qui adhère si iutimement à l'or; car il ne s'oxide et ne so vitrifie que très-difficilement avec le plomb.

On ajoute à l'or encore de l'argent, dont la proportion est réglée d'après la quantité d'or soupçonnée.

On estime ce dernier, soit d'après les règles indiquées ci-dessus, soit d'après l'épreuve sur la pierre de touche.

Quand Tor est fin, c'est-à-dire, s'il se trouve 997, 998 jusqu'à 999 parties d'or pur dans 1000 parties, on prend 3 parties d'argent contre 1 d'or, ce qu'on appelle quartation; mais si dans 1000 parties il ne se trouve que 200, 250 jusqu'à 300 parties d'or fin, 2 parties d'argent fin suffisent pour 1 d'or allié. La quantité de plomb ajoutée est la quantité d'argent ajoutée dans une proportion inverse. Si l'or est fin ou à peu près fin, le plomb sert pultôt à favoirser la fision de l'or et de l'argent, qu'à produire sa purification; le contraire a lieu si l'or contieut beaucoup de cuivre. Sil se reuve, par evemple, dans 1000 parties d'un mélange, 750 d'or fin et 250 de cuivre, il faut prendre contre 1 partie de métal à essayer, 24 parties de plomb, et ainsi proportionnellement pour oblemir l'or fin.

Comme l'or à une finesse considérable, il n'exige pas une grande quantité de plomb pour son départ ; on peut faire l'épreuve avec un quart de gros. Mais si l'or est inferieur, il faut, comme on a besoin d'une quantité de plomb beaucoup plus grande, prendre la moitié d'or, à moins qu'on ne se serve de coupelles deux fois plus grandes.

Dans le départ de l'or, on peut employer un degré de feu beaucoup plus fort que celui pour l'épreuve d'argent, parce que l'or ne se volatilise pas aussi facilement. Lorsque l'or a été pesé avec les précautious nécessaires, on le met, arec une quantité conveuable d'argent, dans un cornet de papier qu'on place dans la coupelle, où le plomb doit fondre et être bien chaud. Les phénoméues qui se manifesteut dans la coupellation de l'argent, sont les mês que pour celle de l'or. Daus cette opération, on n'a pas besoin d'observer toutes les précautions qui sont nécasiares pour le départ de l'argent; car il est inutile et même nuisible d'ameuer la coupelle, vers la fin de l'opération, près de l'ouverture de la moufle; aussi n'a-t-on pas à craindre, eu retirant du fourneau le bouton encore rouge, qu'il ne jaillisse, ce qui arrive avec le bouton d'argent. Il vaut cependant toujours mieux laisser refroidir un peu le bouton, pour éviter qu'il ne saute; alors l'épereuve est manquée.

Quaut au procédé ultérieur, voyez Départ par la voir aumide.

Si l'or contenoit du platine, l'essayeur reconnoîtroit sa présence par les caractères suivauts: 1º il faut un degré bien plus considérable pour que la fusion se fasse; 2º l'essai ne donne pas d'éclair; 3º la surface du bouton est cristallisée et d'une couleur blanche mate. Voyez Vauquelin, Manuel de l'Essayeur, p. 20.

COUPELLE. Voyez Coupellation.

COUPEROSE. Voyez Sulfate de cuivre.

CRAIE. Voyez Chaux carbonatée.

CRAYON ROUGE. Voyez Fer.

CRAYON. Voyez GRAPHITE.

CREUSETS. Crucibula. Schmelztiegel.

Les creusets sont des vaisseaux de terre ou de métal, dont on se sert dans toutes les opératious chimiques qui ont pour but de fondre ou de faire rougir un corps. Leur diamètre dépend de la quantite de la masse que l'on veut fondre, et leur composition est réglée sur la fusibilité plus ou moins grande du corps employé.

Un creuset de bonne qualité doit avoir les propriétés suivantes : de n'avoir point de gerçures après être

rougi et refroidi promptement; de résister à la plus grande chaleur; de supporter l'action des corps qui favorisent la fusion, sans être attaqué ou percé.

On prépare les creusets ordinairement avec l'argile. Il use faut pas que l'argile soit colorée; car le métal colorant favorise la fusion. Les creusers faits avec l'argile très-pure, et fortement cuits, sout les meilleurs; ils sont cependant toujours plus ou moins poreux, se laissent pénétrer par l'antimoine et la litharge, sout attaqués par les alcalis et fondent à une chaleur violeute.

En Allemagne, les oreusets fabriques en Hesse, à Grossmerode, sont les plus estimés. Vienuent ensuite les creusets de Bilin en Bohème, et de Bunzlau en Silésie. On les compose d'argile mélée de sable grossier. Les meilleurs sont sonores et n'ont pas de taches noire.

Une addition d'argile calcinée ou de tuiles pulvérisées, seroit préférable au sable. Pour la fabrication des creusets,

voyez Chaptal, Ann. de Chim., t. 1, p. 77.

On fabrique aussi, en Allemagne, des cerusets de graphite, à Yps, près de Ratisbome; à Haffnezzell, dans la Haute-Autriche, et à Procop, en Bohème. La proportion entre l'argile et le graphite, est à ce qu'on prétend de 1 à 2. Ils supportent le degré de la fusion du cuivre; ils ramollissent cependant à une température plus élevée. On emploie ces creusets pour la fusion des métaux, surtout dans les monnoies. Ils sont moins propres pour la fusion des suffates et nitrates.

Les creusets de platine réunissent tous les avantages. Le métal supporte la plus grande chalcur de nos fourneaux, et n'est attaqué ni par les acides, ni par les alcalis et les sels.

Les creusets d'argent ne présentent pas le même avantage. Les alcalis et les sels neutres ne les attaquent pas, mais l'argent fond beaucoup plus facilement que le platine.

Les creusets de fer résistent bien à la chaleur, mais l'action réunie de l'air et du feu les oxide promptement; quelques oxides métalliques les attaquent, etc., de manière que leur usage est très-limité.

D'après la proposition de Gehlen, on a essayé d'em-



ployer la pierre de lard pour la fabrication des creusets. Ordinairement on donne aux creusets la forme d'un

cône tronqué, on d'une pyramide triangulaire tronquée. L'ouverture est large et le fond plus étroit, afiu que la matière fondue puisse se rassembler au fond.

Les cornets d'essai que l'on fabrique avec la même matière que les creusets, ont la forme d'un petit flacon rond; au bas du fond est un espace daus lequel le métal fondu se réunit.

Les soi-disants cornets en forme de coupe, munis d'un pied plus large, sout préférés, dans quelques travaux, aux creusets.

CRISTAL. Voyez CRISTALLISATION.

CRISTAL DE MONTAGNE. Voyez QUARTZ.

CRISTALLISATION. Cristallisatio. Kristallisation.

Nous appelous un corps cristallisé quand son extérieur consiste en un nombre déterminé de faces et d'angles qui sont composés d'après des règles fixes ; les corps euxmêmes sont appelés cristaux.

Nous trouvons la cristallisation seulement dans les corps inorganiques ; la forme cristalline est la plus grande perfection que nous apercevions dans leur extérieur.

Haiiy remarque que dans les corps inorganiques le caractère de la perfectiou est lié à la ligne droite, et que si nous y rencontrons des formes rondes, elles dépendent de certains dérangements qu'ont éprouvés les forces qui tendoient à réunir les molécules. Dans les êtres organiques, la nature suit la marche des courbes; la beauté dans les végétaux et dans les animaux est enchaînée à une construction formée d'après des lignes ondulées. Le diamant feroit cependant une exception de cette loi; ses cristaux ont des faces latérales voûtées.

Lorsqu'on met les corps dans une position telle que les molécules peuvent suivre sans difficulté les lois de la cohésion, elles se réunissent en formes régulières. C'est ainsi que le chimiste produit les différents cristaux, et que la nature donne naissance à des formes cristallines du règne minéral.

L'observation qu'une forme déterminée étoil propre à une substauce, a conduit les naturalistes à étudier ces formes. Le coup d'œil exercé du chimiste et du minéralogiste sera souvent en état de déterminer le corps selon sa forme extérieure.

Les premières recherches sur la forme cristalline ont été très-imparfaites. On a été séduit, comme Liuné, par la forme extérieure, et on croyoit, d'après une similitude, pouvoir adopter aussi l'identité dans la composition, id la les dénominations singulières de boraz topazius, alumen gemma pretiosa, etc.; ou bien en oubliant de comparer les cristaux avec des formes qui sont susceptibles d'un plus grand nombre de modifications, qui ue pouvoient par conséquent pas présenter une inage déterminée, comme les divisions de cristaux en forme de poignard, de croix, etc.

Romé de Lisle a soum's les différents cristaux à un examen rigoureux; dans les variétés des cristaux d'un même genre, il croyoit avoir reconnu une forme primitive, dont les autres n'étoient que des modifications.

Bergmann trouva que cette forme primitive étoit dans le spath caleaire un cube rhomboidal, et il démontra, d'une manière ingénieuse, comment, par des superpositions de faces semblables aux faces du noyau, d'après différentes lois et des modifications diverses, les variétés dans la cristallisation du spath calcaire pouvoient avoir lieu.

Haüy a suivi ce travail; il a fait voir que, par une division mécanique, on pourroit trouver daus chaque cristal une forme primitive qui présente le noyau. Ce uoyau est d'une forme déterminée, invariable, les modificatious sont formées par des lames superposées, d'après différentes lois.

On trouve le noyau ou la forme prinitive au moyen d'un instrument tranchant avec lequel on détache les lames après avoir reconnu leur direction. On continue dans tous les sens jusqu'à ce que les faces ne se laissent plus détache; il reste un corps régulier. Ce noyau est le mêune

dans tous les cristaux d'un corps du même genre, n'importe le peu de ressemblance de la forme extérieure.

Haiy appelle le cristal entier forme secondaire, et celui du noyau, forme primitive. Haiy a aussi démontre que le noyau qui se laisse diviser ultérieurement en particules d'une même forme, doit être appelé molécule intégrante. De ces mêmes molécules sont aussi composées les lames séparées, et par conséquent le cristal entier.

Les molécules ne se rencontreut, d'après Haüy, que sous 3 formes différentes: la pyramide à 3 faces, le prisme à 3 et celui à 4 pans. Quant au noyau, il a trouvé 6 formes différentes: le parallélipipéde, l'octaédre, le tétraédre, le prisme à 6 paus, le dodécaédre rhomboidal et le dodécaédre triangulaire (1).

#### (1) Explication des Termes Géométriques.

PARALLÉLIPIPÉDE. Solide terminé par six parallélogrammes, dont les opposés sont parallèles.

OCTAEDRE, Solide à 8 faces.

TETRAEDRE. Corps régulier, formé de 4 triangles équilatéranx et

PRISME. Solide alongé, formé par plusieurs plans rectangles et dont les extrémités sont égales. DODÉCAEDRE. Solide régulier dont la surface est formée de 12 penta-

2 faces.

gones réguliers. DIÈDRE, qui a TRIÈDRE,

PENTAEDRE. 5 HEXAEDRE, 6 HEPTAEDRE, ENNÉAEDRE, 9 DECARDRE, ΙÓ ENDÉCAEDRE, TETRADECAEDRE, PENTADÉCAÉDRE, HEXADÉCAEDRE. 16 OCTODÉCAEDRE, 18 ICOSAEDRE, ICOSTTESSARAEDRE, 24 POLYEDRE, qui a plusieurs faces. POLYGONE, qui a plusieurs angles. TRIGONE, qui a 3 angles. TETRAGONE OR QUADRANGULAIRE, qui a 4 angles PENTAGONE, HEXAGONE. HEPTAGONE,

Chacune de ces 6 formes peut être reucoutrée comme noyan dans un grand uombre de corps; mais seulement celles qui ont un degré particulier de régularité; comme le cube et l'octaèdre, ont été trouvées jusqu'à présent comme noyanx daus une plus grande quautité de cristaux.

Quaut à la variété de la forme secondaire, par la décroissance des lames et des couches qui enveloppent le noyan, royez le Traité d'Haiiy, t. 5.

Il est remarquable que les cristaux d'une même nature ont un noyau semblable et des molècules formées de la même manière, tandis que la forme secondaire peut être très-différente.

La cristallisation s'opère d'après les circonstances suivantes.

Pour faire cristalliser un corps, il faut le mettre dans un ciato dis ses particules penvent se mouvoir librement; ce qui n'a lieu que dans l'état de liquidité. Il y a deux moyens pour obleuir les corps à l'état de liquidité, par la dissolution dans un liquide, ou par la fusion à l'aide de la chaleur.

Lorsque le corps est dissous dans un fluide, on fait évaporer lenlement. Les particules du corps dissous s'approchent; il se forme de petits cristaux à la surface ou sur les parois, qui , étant parvenns à nue certaine grosseur, arrivent au fond du vase.

Parmi ses sels, il existe une disserence par rapport à

\_

OCTOGONE, qui a 8 angles. Ennéagone, 9

DECAGONE, 10 ENDECAGONE, 11

DODÉCAGONE, 12 PYRAMIDE, solide à plusieurs côtés, qui se termine en pointe.

TESSERE, solide court, terminé par plusieurs faces.

TESSULAIRE, figure qui approche plus ou moins de la forme cubique.

CUBE, solide régulier à 6 faces carrées.

HHOMBE, losange.

RHOMBODE, parallélogrammes dont les côtés contigus et les angles sont inégaux.

TRIANGLE, figure qui a 3 côtés et 3 angles. ( Note des Traducteurs. )

Const

leur solubilité, qui a une influence sur la cristallisation. Les uns sont peu solubles dans l'eus froide, et se discisonvent au contraire dans très-peu d'eau chaude. Si l'on fait dissoudre un set de cette nature dans l'eau chaude, la solution ramence à la température ordinaire de l'atmosphère, le sel ne peut pas y rester dissous; la partie dissoule, on raison d'une température plus élevée, s'en sépare à l'état cristallin; pour le faire cristalliser, il ne faut donc que le refroidissement de la liqueur. Si l'on vouloit le faire cristalliser par l'évaporation, on ne réussiroit pas; le sel se précipiteroit en masse informe.

Une autre classe de sels, sont ceux qui sont presque aussi solubles dans l'eau froide que dans l'eau chande : on ne peut pas faire cristalliser un sel de cette classe par le refroidissement; il faut faire évaporer la solution. Le sel

marin nous en donne un exemple.

Plus l'évaporation est lente, plus les cristaux sont réguliers. Par une évaporation spontanée, on obtient le sucre candi, et, par une évaporation rapide, le sucre en cristaux confus.

Le repos favorise aussi la cristallisation régulière; l'agitation de la liqueur empêche entièrement l'arrangement symétrique de ses parties. On emploie ce moyen quelquefois dans les arts pour le safet d'Epsom, le sel de Seditiz, et quelquefois pour le safette.

On a remarqué que les sels qui cristallisent par refroissement, ue contractent pas la forme cristalline daus des vaisseaux clos. Si l'on verse, par exemple, une dissolution de sulfate de soude dans un flacon qu'on bouche bien, et que l'on conserve dans un repos parfait, il ne se forme pas de cristaux; mais si l'on ouvre le flacon, le sel cristallise avec rapidité, et la liqueur se prend eu masse. Un lèger mouvement détermine aussi quelquefois rapidement la cristallisation. Fahrenheit a remarqué le premier que, dans l'instant où les cristalux se forment, il se dégage du calorique.

On a essayé d'expliquer ces phénomènes en supposant une affinité entre le calorique et le sel, et que, sans la séparation du calorique, la *cristallisation* ne pouvoit avoir lieu; enfin que le calorique ne se dégage pas si rapidement saus le contact de l'air. Un mouvement vibratoire détermine aussi son dégagement.

Lowitz a trouvé les circonstauces suivantes favorables à la cristalisation. Il chaufic la solutiou, et au moment où les molécules sont disposées à se réunir, il y propiete uu cristal déjà formé. La cristalisation commeuce, et continue jusqu'à ce que la dissolution devienne plus froide.

En réfléchissant sur ce que Baumé avoit obtenu des cristaux purs d'une dissolution trouble, Lowitz ue regarde pas invraisemblable qu'un sel en cristallisant u'entraine les substances hétérogènes, et qu'un cristal de asplêtre ne puisse pas agir sur une solution de sulfate de soude. Il en couclint que dans un mélange liquide de pluseurs sels un cristal qu'on y projette ne peut favoriser la cristallisation, à moins que ce ne soit un cristal de sel. Il fit dissoudre 2 onces de uitre et 3 onces de sulfate de soude dans 5 onces d'eau presque bouillante; il divisa la dissolution dans 3 verres. Dans le premier, les cristaux ictionent que du sulfate de soude dans le deuxième, du nitrate de potasse; et dans le troisième, un mélauge de deux sels.

Par la cristallisation, on parvient souvent à séparer les sels, les uns des autres; les moins solubles cristallisent les

premiers.

Leblanc (Journ. de Phys., t. 55) a obtenu des cristaux de la manière suivante. Il dissout le sel daus l'eau et il fait évaporer la solution jusqu'au point où elle cristallise par le refroidissement. Ou la laisse en repos, on décante le liquide surrageant sur les cristaux, et on le verse daus un vase plat. On choisitles cristaux les plus réguliers, on les rauge dans un vase plat à une certaine distance les uus des autres, et on verse dessus une solution de sel ramenée au point ou le sel cristallise par le refroidissement. Chaque jour on tourue le cristal pour que ses faces soient exposées à l'action du liquide; car la face qui est contre la paroi ne peut pas preudre d'accroissement.

Par ce moyen, les cristaux deviennent plus gros. Lorsqu'ils ont acquis un certain diamètre, on met chacun

d'eux dans une solutiou, et on change tous les jours la face du cristal. Au bout de quelque temps, le liquide surnageaut contient bien moins de sel, et il commence à agir sur le cristal. Les augles commencent alors à disparoltre. A cette époque, il faut décauter la liqueur et la remplacer par une solution saturée. Leblanc a remarqué que cette diminution de sel commençoit à la surface du liquide, et alloit peu à peu jusqu'au fond, de manière que des cristaux d'une grosseur considérable acquièrent souvent une grande augmentation à la base inférieure, tandis que la partie supérieure diminue. La solution des sels croît par conséquent en densité, à mesure que les couches s'éloigneut de la surface.

D'après Black, quelques chimistes, fabricants à Londres, ont le secret de faire de très-beaux cristaux. Il croit qu'ils font la solution dans l'eau de chaux, dans des vaisseaux clos, et qu'ils y ajoutent quelque matière grasse.

La lumière n'est pas sans influence sur la cristallisation, compa Lemery le fils et Petit l'ont remarqué. Châpțial croît que les végétalions salines qui se forment contre les parois des vases sont dues à l'action de la lumière et de l'air. Selou lui , on peut les produire à volonté dans une partie quelconque du vase , ce qui a été confirme par Dorthes. Dans une bouteille noircie d'un seul trait blanc , il avoit mis une dissolution de camphre ; le camphre s'étoit seulement déposé à l'endroit où la lumière penêtra. Une bougie allumée, qu'on plaça à 7 – 8 pouces de distance du flacon , a opère le même phéuomène.

Robinson a examiné l'influence de la lumière sur la cristallisation des vapeurs d'ammoniaque et du camphre. Le fluide électrique influe également sur la cristallisation des sels.

Il y a des substances susceptibles de cristalliser saus qu'elles soient solubles dans l'eau , comme par exemple les métaux, le verre, etc. Dans ce cas, il faut employer la fusion, qui est une solution par le calorique. Par ce moyen, les molécules so séparent, et, par le refroidissement, rien ne les empêche de se réunir sous forme régulière.

Pour faire cristalliser les métaux, il faut les laisser re-

froidir lentement. Lorsque la surface est figée, il faut la rompre, et on laisse couler le métal fluide qui se trouve encore dans l'intérieur. On trouve alors les parois couvertes de cristaux qui sont ordinanement des cubes ou des octaderes; il suit de là que le métal en masse est un agrègé de cristaux.

Quoique la cohésion soit une force qui détermine les corps à cristalliser, nous ignorons entièrement la cause par laquelle les cristaux prennent une forme régulière.

Que la cohésion chimique diffère de l'attraction générale, cela paroli prouvé par les phénomènes qu'offie la cristallisation. Dans une solution de plusieurs sels se trouvent ensemble les parties constituantes de l'un et de l'autre sel; ce n'est pas la quantité, mais bien la qualité de la matière qui détermine l'une ou l'autre des attractions et la formation des cristaux qui en dépend.

### CROCUS. Voyez Fer.

ĈRUCHES RAFRAÎCHISSANTES, ALCARAZAS. Vojez Poteries.

## CRYOLITHE. Kryolith.

On trouve ce fossile dans le Groenland; sa couleur est d'un blanc grisâtre; il est plus ou mois éclátaut, a l'éclat du verre; sa cassure est lamelleuse, inégale en deux directions rectangulaires. Les pièces separces sont textacées; il casse en fragments cibiques; il est translucide, teudre et facile à briser. Sa pesanteur spécifique est, d'après Audrada, de 2,9508; d'après Haüy, 2,949.

Au chalumeau, il se fond tranquillement en un globule laiteux; en continuant la chaleur, il reste une masse dure. Le nom de eryolithe ne peut pas lui avoir été donné de kruos et lidos, parce qu'il fond comme la glace; c'est probablement parce que cososile a quelque ressemblance avec la glace.

Le professeur Abilgaard a analysé le premier ce fossile; il y trouva de l'alumine et de l'acide fluorique. Klaproth en a retiré

| Acide nu  | 011 | que | e | ea | u. | <u>.</u> | 40 | _ |
|-----------|-----|-----|---|----|----|----------|----|---|
| Acide flu |     |     |   |    |    |          | 70 |   |
| Alumine   |     |     |   |    |    |          | 26 |   |
| Soude.    |     |     |   |    |    |          | 36 |   |
|           |     |     |   |    |    |          |    |   |

L'analyse de Klaproth a été confirmée par Vauquelin.

CUCURBITE. Voyez ALAMBIC.

CUINE. Voyez Acide Nitrique.

CUVRE (Mines de). La nature nous offre le cuivre natif et allié avec le fer, l'arsenic, le soufre, l'autimoiuo et l'argent avec beaucoup d'autres métaux; comme dans le cuivre pyriteux hépatique, le cuivre sulfuré, etc., avec l'oxigene; comme dans le cuivre oxide rouge; avec l'acide carbouique et de l'eau comme dans le malachite; avec les acides sulfurique, muriatique, phosphorique et arsenique.

Les minerais qui contiennent le cuivre combiné avec l'oxigène et l'acide carbonique, n'ont besoin que d'être fondus avec le charbon et les flux.

Le sulfure de cuivre exige un traitement plus peuible. On le fait griller pour en volatiliser une partie de soufre. Comme le sulfure contient fréquemment aussi du fer, celui-ci s'oxide en partie par le grillage. On le fait fondre, la masse fondue contient les mêmes subsaluces que le minérai, excepté que le soufre et le fer y sont en moindre quantité; la inatière fondue contient alors plus d'oxigéne; on l'appelle dans cet état robstein, matte crue.

Ou fait griller le rohstein de nouveau, ce qui diminuo conce la quantité de soufre. Dans la fusion qu'on lui fait aubir avec le charbon, i il perd beaucoup d'oxigène, et le cuivre se trouve pour la plus grande partie à l'état metallique; on l'appelle alors cuivre noir.

Le cuivre noir contient encore un peu de soufre et de fer; pour l'eu débarrasser, on le tient en fusion pendant quelque temps avec du charbon en poudre et de la terre franche. Le fer ayant une plus grando affinité pour le soufre que n'en a le cuivre, se combine avec lui, et vient en scorie à la surface du cuivre fondu. Un courant d'air obtenu par des soufllets à la surface de la masse fondue

favorise la formation des scories.

Lorsque le cuivre est pur, ou verse sur la surface de l'eau chaude, pour qu'elle se fige; ou enlève la plaque so-lidifiée avec des tenailles; ou arrose encore la secondo couche avec de l'eau, et ainsi de suite jusqu'à ce que toute la matière foudue soit convertie en plaques qu'on appelle rosette.

Pour reudre le cuivre de rosette plus ductile, on le fait fondre, et on le coule dans une lingotière en forme de cône, qu'on a préalablement chaussée et saupoudrée avec

la chaux; on le forge ensuite.

On peut retirer lecuivre du sulfure par la voie bumide. A cet effet, on le couvertit par le grillage en sulfate, qu'on dissont dans l'eau, et on en précipite le cuivre par de vieilles ferrailles. Dans quelques endroits, on trouve le sulfate dissons dans l'eau; on en profite pour y meltre du fer sur lequel le cuivre s'applique.

Le meilleur cuivre est celui obtenu des minérais exempts de plomb; il ne doit pas être raffiné par le plomb sur l'argent; dans ce cas, il contiendroit toujours plus ou moins

de plomb.

Le euivre très-pur est celui du Japon; il nous vient en petites barres très-ductiles, d'un grain fin. On prétend qu'au Japon ou coule le cuivre fondu sur un linge tendu sur un terme de fer, le tout placé sons l'eau, ce qui lui donne la forme connue. La compaguie des Indes fait fabriquer beaucoup de euivre Rovenhead en petites barres de couleur de cire d'Espagne rouge, que les Chinois vendent pour du cuivre de Japon. Les cuivres d'Angleterre, de Hongrie et du Tyrol sont les plus purs.

Lorsque les minérais de cuivre contiennent de l'argeut, ou en fait la séparation par le plomb. Une once d'argent dans un quintal de cuivre exige 32 livres de plomb; si la mine contieut déjà du plomb, il faut le déduire de la

quautité indiquée. Voyez Coupellation.

Pour separer ensuite le cuivre du plomb et de l'argent, on se sert du fouruean de fonderie de liquidation. On place les plaques perpendiculairement, en séparant chacune par un morceau de bois ; on met du charbon autour ; l'argent se fond, et coule en eutrainant le plomb dans un creuset placé dessous. Le cuivre poreux qui reste est appelé kienstacche; il contient encore un peu d'argent; on le fait fondre alors dans un fourneau de ressuage. Le cuivre purifié donne un déchet appelé darrirentec, qui est composé d'oxide de cuivre, de plomb, de fer et de soufre, qu'on emploie pour en retirer un cuivre inférieur en purelé.

Gren a proposé de faire passer la matte crue à travers du plomb fondu. Le plomb qui a plus d'affinité pour le soufre que n'eu a l'argent, lorsque la matte passe à travers le plomb, le soufre se combine avec le plomb, l'argent devient libre, et s'allie avec le reste du plomb.

Pour obtenir le cuivre chimiquement pur, il faut lè dissoudre dans l'acide nitrique, et le précipiter sur une plaque de fer.

L'oxide noir provenant du cuivre ammoniacal, donne, fondu avec partie égale de verre et de poix, du cuivre pur.

La voie sèche indique d'une manière très-incertaine la quautité de cuivre contenue dans un minérai; telle que la fusiou avec du verre, du borax et du charbon, ou avec de la colophane, du flux noir, le tout couvert de sel marin.

La voie humide est préférable. Pour cela, on fait bouillir le minérai avec de l'acide muriatique; ou y ajoute un peu d'acide mirique par petites parties. On décante la dissolution du soufre séparé; on verse dans la dissolution muriatique autant d'ammoniaque qu'il est nécessaire pour dissoudre tout l'oxide de cuivre précipité; il faut sursaturer la dissolution d'acide sulfurique, et on en précipite le cuivre par du fer.

Pour extraire le cuivre des mines pauvres, on mêle a quintaux d'essai avec autant de flux noir; ou y ajoute ½ de quintal d'essai de charbon, t de minium, et 3 de sel maria décrépité; on fait fondre le mélange dans un cornet d'essai. Après le refroidissement, on trouve au fond du vase un alliage de plomb et de cuivre. On aplatit le culot, et on le fait dissoudre dans l'acide nitrique foible; on précipite ensuite le plomb par l'acide sulfurique, et on retire le cuivre du sulfate par le moyeu d'uue lame de fer.

CUIVRE. Cuprum. Kupfer.

Le cuivre a une couleur rouge particulière, qu'on appelle vulgairement rouge de cuivre. Cette couleur est plus ou moins foncée, selou la pureté du métal.

Il a une saveur astringente, nauséabonde; en le frottant, il répand une odeur désagréable. Il est très sonore, et, de tous les métaux, excepté le platine et le fer, c'est celui qui a la plus graude élasticité.

Une lame d'acier l'attaque à peine; sa dureté augmente par les coups de marteau. La pesauteur spécifique du cuivre foudu est de 8,667; elle est de 8,9, après être frappé.

Il est extrêmement ductile; on peut le tirer en fils aussi fins qu'uu cheveu; on en fait des fenilles très -minces. Quant à sa ténacité, Sickingen a tronvé qu'un fil de 0,078 pouce de diamètre pouvoit supporter un poids de 302,26 livres. Sa cassure est d'un grain compacte, quelquefois en forme d'hameçon.

D'après Lambert, le cuivre sond à une température égale de 1450 degrés Fahr., ou à 27 degrés du pyromètre de Wedgwood; selou Mortimer, à un degré de chaleur plus élevé, le cuivre se volatilise. Le cuivre sond cristallise par un refroidissement leut; les cristaux sont, d'après Mongez, des pyramides à 4 faces.

Le cuivre exposé à l'air, perd peu à peu son éclat métallique; il devient brun, et finit par se couvrir d'uncouche verte, composée d'acide carbonique et d'oxide de cuivre. On trouve ce composé à la surface des anciennes statuse et des médailles; il est connu sous le nom de arugo nobilis, Patin.

A la température ordinaire de l'air, le cuivre s'oxide lentement; lorsqu'on le fait rougir, la surface s'oxide et se couvre de petites écailles. La raison de ce phénomène est que la plaque de cuivre se contracte cousidérablement par le refroidissement; tandis que la couche oxidée no change que peu son ôtendue; alors elle se détache du

cuivre en écailles. On pent se procurer cet oxide en faisant rougir une plaque de euivre, et en la plongeant alternativement dans l'eau. Ou appelle ces écailles æs ustum, on souama æris.

On connoît jusqu'à présent deux espèces d'oxide de cuivre, au minimum on oxidule, et au maximum.

Le cuivre oxidé au maximum, est connu depuis longtemps. Dans cet état se trouvent les écailles qui se détachent de la surface du cuivre exposé à la chaleur rouge. Ces écailles sont violettes, ce qui provieut d'une quantité de cuivre métallique. On obtient aussi l'oxide noir en décomposant le sulfate ou le nitrate de cuivre par la potasse; on on fait rougir le précipité lavé, pour en chasser l'eau qu'f y est combiuée. Il contient 0,20 d'oxigèue, et 0,80 de cuivre.

Pour préparer le cuivre oxidulé, on prend 57,5 d'oxide noir, et 50 de cuivre trés-divisé, obtenu du muriate de cuivre par une lame de fer. On triture les deux substances eusemble dans un mortier; on introduit le melange dans un llacon; on verse de l'acide muriatique dessus, et on bouche; presque tout le cuivre se dissout avec dégagement de chaleur. Lorsqu'on verse de la polasse dans la dissolution, l'oxidule de cuivre se précipite en jaune orangé.

On le prépare encore plus facilement, en faisant dissondre le cuivre dans l'acide muriatique, à l'aide de la chaleur. Ou renferme la dissolution dans un flacon, dans lequel on a mis quekques lames de cuivre.

Le liquide vert devient peu à peu d'un brun foncé, et ils edépose de petits cristaux blancs. Ces cristaux, ainsi que le liquide, sont décomposés par la potasse, et l'oxidule orangé se précipite. Il contieut 0,885, de caure, et 0,11,5 d'oxigéne. Il est si avide d'oxigéne, qu'il en absorbé étant humide, et passe au vert bleuâtre; uue fois desséché, il conserve sa couleur.

Proust a le premier fait counoître l'oxidule de cuivre; Chenevix l'adémoutré daus le cuivre rouge de Cornouaille. L'analyse du cuivre oxidulé lamelleux de Sibérie, par Klaproth, a confirmé son existence; mais il n'y a rencontré

que 0,9 d'oxigeue.

L'eau n'est pas décomposée par le cuivre, lors même qu'on la fait passer en vapeurs à travers le cuivre chauffé au rouge; mais si le contact de l'air a lieu, le cuivre s'oxide par l'action réunie de l'air et de l'eau.

Le cuivre se combine, d'après Proust, avec l'eau, et forme un hydrate. On l'obtient en versant dans une solution de sulfate de cuivre, de la potasse. Il se précipite une poudre bleue, qu'on a prise autrefois pour un oxide particulier. Proust a démontré que c'étoit une combinaison de l'oxide noir avec de l'eau; il est composé de 0.25 d'eau et de 0,75 d'oxide noir.

Cette poudre bleue devient verte à l'air; on attribuoit ce changement à l'absorption de l'oxigene de l'air, et on l'appeloit oxide vert. D'après les expériences de Proust, c'est la combinaison de l'acide carbonique avec l'oxide noir.

Les oxides de cuivre se réduisent, à l'aide de la chaleur. par le moyen du carbone et de l'hydrogèue. Le gaz hydrogene reduit même l'oxide de quelques sels de cuivre dissous dans l'eau par le simple contact.

Le phosphore se combine, d'après Pelletier, avec le cuipre, en faisant fondre partie égale d'acide phosphorique vitreux, et du cuivre, avec un peu de charbon. Le phosphure de cuivre est blanc , ductile , et plus dur que le fer. Il est plus fusible que le cuivre; à l'air, il perd son éclat, devient noir, et se convertit en phosphate de cuivre; il contiento, 20 de phosphore.

D'après Sage, le phosphure de cuivre est dur comme l'acier, susceptible d'être poli, se laisse tourner, et ne

change pas à l'air.

Lorsqu'ou plonge un cylindre de phosphore dans du nitrate de cuivre, dissous dans 4000 à 5000 parties d'eau.

le cuivre cristallise à la surface du phosphore.

Partie égale de soufre et de cuivre, rangés couche par couche, se fondeut, et se combineut à l'aide d'une chaleur rouge. Le sulfure de cuivre qu'on obtient par ce moyen, est en masse noire ou grisatre, très-friable.

Selon Proust, 28 parties de soufre se combinent avec 100 parties de cuivre, d'où il suit que le sulfure de cuivre est composé de 0,78 de cuivre, et de 0,22 de soufre. Par la distillation dans une cornue, on peut en retirer à peu près la moitié du soufre combiné. (Voyez Journal de Physiq., t. 53.)

Berthollet a clevé des doutes sur les proportions données par Proust; il y suppose le soufre daus des rapports variables. Il a cherché à ciablir son opinion d'après les analyses faites des miues de cuivre par Klaproth et Cheuevix, qui ont trouvé des proportions variées de soufre. Proust auroit pu cependant repondre à ces objectious, enc eque le sulfure de cuivre peut dissoudre, d'après lui, du soufre, et que le cuivre retteint du sulfure de cuivre en quantité plus ou moins considérable.

Lorsqu'on introduit dans une peitte cornue un melange de 3 parties de limaille de cuivre et r de sonfre, et qu'on chauffe successivement jusqu'à la chaleur rouge, le melange se boursouille, et devient phosphorescent à la surface; écloigné du feu, la phosphorescence dure encore quelque temps; l'air du vaisseau n'influe pas sur ce phénomène; le contact du gaz hydrogène, du gaz azole, de l'eau, du mercure, ne ralentit pas la lneur; le fer, le zinc et le plomb, produiseut la même phosphorescence. Voyez Expér. Physiq, de van Trootswyck et Deimann, etc.

Le cuivre se combine avec la plupart des métaux ; quelques-uns de ces alliages sont d'une grande utilité.

L'alliage du cuivre avec le manganése, est très-ductile, d'après Bergmanu. Il est d'un blanc rougeâtre, et devient quelquefois vert à la longue. On l'obtient en faisant une boule avec la limaille de cuivre, l'oxide de manganése, du charbon et de l'huile de lin, qu'on fait chaufler dans un creuset à la forçe. L'alliage est blanc, selou Rinmann; lorsqu'il est chaud, il casse sous le marteau, après le re-froidissement, il se laisse travailler. Le pesanteur spécifique est un peu moindre que celle du cuivre; par le laps de temps il devient plus foncé. Le cuivre un percipite pas les dissolutions de manganése.

Le cuivre se combine avec le molybdène, d'après Hielm; l'alliage est plus pàle que le cuivre; il conserve encore de la ductilité, Jors même que la quantité de molybdène surpasse celle du cuivre.

Le nickel foud difficilement avec le cuivre; l'alliage est

rougeatre, et encore un peu ductile. On prétend que le pack fong des Chinois est un alliage du cuivre avec le nickel.

Le platine se combine facilement avec le cuivre par la fusion. Un tiers, ou la moitié de platine, donne un alliage dur, cassant, pâle, d'un gros grain dans la cassure. Mais l'alliage fait avec ½ on ½ de platine, est rosé, d'un grain fin, se laisse polir, et s'oxide moins que le cuivre pur. On a employé cet alliage pour les miroirs de télescope.

Le mercure s'amalgame difficilement avec le cuivre. Selon Lewis, il fant triturer ensemble dn mercure, du vert-de-gris et dn sel marin; ou bien, il fant broyer du cuivre en feuilles minces avec le mercure chaud. On obtent l'amalgame de cuivre, selon Vogel, en broyant ensemble partie égale d'amalgame d'étain avec le sulfate de cuivre; le mélange s'échaifle, et il es sépare de l'humidité. L'étain, en s'nnissant à l'acide sulfurique, précipite le cuivre, et le cuivre séparé, se combine avec le mercure.

Les frères d'Elhuyar ont expose à une chaleur violente, dons un creuset, 100 grains de cuivre, et 50 grains d'oxide de schéelin, avec le charbon en poudre. Ils ont oblenu un alliage d'un brun foncé spongienx, ductile, qui pesoit

133 grains.

L'argent se combine avec le cuivre en toutes proportions. L'alliage est plus dur et plus sonore que l'argent; mais sa pesanteur spécifique est moindre.

Si l'on fait fondre ensemble 137 parties d'argent, avec 7 parties de cuivre. In pessanteur spécifique de l'alliage de-vroit être 10,3016; mais elle n'est que de 10, 1775; le volume du mètal a donc augmenté ; (Haiiy, Journ. des Mines, an 5, p. 471.)

L'argent devient un pen rongeatre par le cuivre; une petite quantité de cuivre ne change cependant pas le blanc

d'argent.

En raison de la dureté qu'acquiert l'argent par le cuire, on en ajoute à l'argent pour les monnois et pour les instruments. On a donué un nom à cet alliage, d'après la quautité d'argent qui se trouve dus un unarc. c'est ainsi qu'on appelle l'argent pur, un marc. fin. On l'appelle argent à 12 ou à 13 loths (1), si le marc contient 12 ou 13 loths d'argent, et le reste est du cuivre. La quantité d'argent fin est appelée le grain.

Des écus de Prusse sont à 12 loths; la monnoie de France à 15,23, ou 7 parties de cuivre et 137 parties d'argent. La monnoie d'Angleterre est à 15 loths.

L'argent qu'on travaille dans la plupart des contrées d'Allemagne, à Augsbourg, à Nuremberg, à Vienne, en Suisse, à Copenhague, est, d'après la loi, de 13 loths; l'argent de Hambourg, de Berlin et des Pays-Bas est ordinairement de 12 loths.

Dans chaque État bien organisé, la loi détermine la quantité de cuivre; le poinçon et l'essai obligent les ouvriers à se conformer à la loi. L'argent qui porte le poinçon est appelé argent d'Essai. Si le grain de l'argent est moindre que de 8 loths, on l'appelle aussi pagament ou billon.

Lorsqu'on fait fondre ensemble du cuivre et du bismuth, le cuivre devient pâle et cassant. Les fragments séparés de cet alliage sont en forme de cube.

Le cuivre et le zinc s'unissent par la fusion. Voyez article Lairon.

Parties égales de zinc et de cuivre dontent un alliago, jaune qu'on appelle similor ou or de Manteim. On ajouto le zinc quand le cuivre est en fusion, et on couvre la surface avec du charbon en poudre. Chaptal indique les proportions suivantes pour le similor : 4 parties de cuivre et 1 partie de zinc; d'autres prescrivent 5 parties de cuivre c'2 de zinc, ou blen 16 parties de cuivre et 7 de zinc. Comme une quantité de zinc brûle dans l'opération, l'artiste ne sait jamais combien il y a de zinc.

Voici quelques proportions pour les alliages :

Pour le tombac, 7 parties de cuivre, 5 parties de laiton et  $\frac{1}{4}$  d'étain d'Angleterre, ou bien 1 partie de laiton et  $1\frac{1}{4}$  à 2 parties de cuivre.

Pour le métal de prince, 2 parties de cuivre, 1 partie de zinc; pour le pinchbeck, d'après Lewis, 10 de cuivre, 8 de zinc et 1 de fer. L'addition du fer rend l'alliage sus-

<sup>(1)</sup> Quatre gros ou une demi-oner.

ceptible d'être travaillé sous le marteau aussi bieu que le fer. En Augleterre, on a fait des expériences avec cet alliage triple pour les gros clous servant à la construction des vaisseaux.

On donne la couleur jaune dorée aux galons de Lyon en exposant des barres de cuivre à la vapeur du zinc en

combustion.

Comme le zinc se combine facilement avec le cuivre, Malouin a appliqué ce métal sur les vaisseaux de cuivre de cuisine. L'emploi du zinc est préférable à l'étamage, en ce qu'il se divise d'une manière plus uniforme sur la surface du cuivre, qu'il s'y attache plus intimement, et qu'il ne foud pas si facilement.

On a opposé que des acides végétaux dissoudroient le zinc, ce qui seroit nuisible à la sauté. Laplanche a dissipé toutes les craintes, en prenant des sels à base de ziuc, en quantité plus considérable que les aliments n'en peuvent

dissoudre.

On a parlé à l'article Bronze de l'alliage de l'étain avec le cuivre, on ne parlera seulement ici que de l'étamage (1). Pour que l'étain se combine au cuivre, il faut que la

surface soit bien polie et très-brillante; à cet effet, on lo racle avec un instrument de fer, on bien on le frotte avec des acides qui dissolvent l'oxide dont il est couvert.

On fait fondre l'étain dans la bassine à étamer, et avec des chiffons ou de la filasse ou le divise sur la surface. Pour empêcher l'oxidation de l'étain, on ajoute une substance qui contienne du charbon; on emploie pour cela des résines, un corps gras, ou du nuriate d'ammoniaque noir; le dernier est preférable; il est caustique, et contient un peu de suie; par-là, il empêche l'oxidation.

Lorsqu'on fait bouillir des alcalis fixes avec du cuivre métallique très-divisé, le métal se dissout; mais comme l'opératiou se fait au coutact de l'air, il est probable que le cuivre s'oxide auparavant. L'oxide de cuivre se dissout facilement dans les alcalis et daus les carbonates alcalins. Par la voie sèche, les alcalis dissolvent l'oxide de cuivre, et donnent des scories veredâtres.

Le cuivre et son oxide, se dissolvent dans l'ammonia-

<sup>(1)</sup> Foyez aussi l'article ÉTAMAGE.

que, et présentent une liqueur bleue d'azur. Lorsqu'on introduit du cuirre dans un flacon entièrement rempli d'ammoniaque, et qu'on le bouche bien, la dissolution est sans couleur; mais elle devient bleue par le contact de fair. Si l'on ajoute une nouvelle quantité de limaille de cuivre, la liqueur bleue repasse à l'état blanc daus un flacon bien bouché.

Lorsque la dissolution est blanche, il paroît que le cuipre est oxidé au minimum, comme dans le muriate incolore; qu'il est au contraire au maximum, quand il a ac-

quis une couleur bleue.

La dissolution saturée de cuivre dans l'ammoniaque, donne des cristans d'un bleu fonce; l'air les décompose. Lorsqu'on chauffe la combinaison du cuivre avec l'ammoniaque y l'ammoniaque se décompose, il se dégage du gaz azote, il se forme de l'eau, l'oxide devient d'un brun foncé, et le cuivre passe eufin à l'état métallique. Les acides forment avec ce composé des sels triples.

Le carbonate d'animouiaque dissout aussi le cuivre et

ses oxides.

Comme l'ammoniaque acquiert une couleur bleue avec très-peu de cuivre, on emploie cet alcali pour découvrir le cuivre dans une liqueur; le bleu ne peut cependant pas paroître avaut que l'acide qui tient le cuivre en dissolution, ne soit saturé par l'ammoniaque.

L'oxide de cuivre se combine avec les terres dans la vitrification. La porcelaine, les émanx, le verre, etc., acquièrent une couleur plus ou moins verte.

Tous les acides attaquent le cuivre, et se combinent avec son oxide.

L'acide sulfurique bouillant le dissout; il se dégage de l'acide sulfureux, et il se forme du sulfate de cuivre.

L'acide sulfureux ne dissout que l'oxide de cuivre.

L'acide nitrique dissout le cuivre, et il se dégage du gaz nitreux.

L'acide muriatique, très-coucentré, le dissout à l'aide de la chaleur.

L'action des acides végétaux n'est pas considérable sur le cuivre. Les confiseurs ont remarqué qu'un strop fait avec des acides végétaux, peut être cuit dans une bassine de cuivre, sans en dissoudre; mais il faut que l'opération se fasse rapidement; il ne faut pas laisser refroidir le liquide dans la bassine; l'action de l'air favorise l'oxidation du cuirre, el cet oxide se dissout alors. Quant aux sels cuivreux, 2005c chaque Acids; ici on ne peut citer que les caractéres genéraux de ces sels.

Tous les sels à base de cuivre, se dissolvent dans l'eau,

ou par une addition d'acide.

La couleur de ces dissolutions est ou bleue ou verte. L'ammoniaque donne à ces dissolutions une couleur d'un bleu foncé.

Le prussiate triple de potasse donne un précipité brunâtre.

Le sulfure de potasse hydrogène y forme un précipité noir, l'acide gallique un précipité brun. Une lame de fer qu'on y plonge, se couvre de cuivre

métallique.

Presque tous les acides se combinent avec l'oxide de

cuivre au maximum.

Le muriate de soude dissout un pen de cuivre par la voie humide; par la fusion, ce sel atlaque aussi le cuivre. Si l'on chauffe dans un matras un mélange de cuivre ou

d'oxide de euivre avec du muriate d'ammoniaque, il se dégage d'abord un peu d'ammoniaque s'e reste du muriate d'ammoniaque se sublime, coloré en jaune verdaltre, par du muriate de œuivre. C'est ce qu'on appelle fleurs ammoniacades cuirveusse ou ens seneris. On prend ordinairement, pour leur préparation, 6, de muriate d'ammoniaque que coultre 1 d'oxide de œuivre.

Lorsqu'on distille parties égales de limaille de cuivre et de muriate d'ammoniaque, il se dégage du gaz ammoniac et un mélange de gaz hydrogène et de gaz azote; une

partie d'ammoniaque est donc décomposée.

Un mélange de muriate d'ammoniaque et d'eau de chaux qu'on laisse séjourner dans des vaisseaux de cuivre ou avec la limaille de cuivre, acquiert une couleur blene; ce qui forme l'eau celeste, aqua saphirina, ophtalmica. C'est une dissolution de cuivre dans de l'ammoniaque libre.

Le nitre détonne avec le cuivre; le métal se convertit en oxide d'un gris brun, qui se fond en un verre d'un brun clair.

prun ciair.



La potasse provenant du nitre décomposé, dissont une partie d'oxide de cuive. Lorsqu'on fait digérer la masse restante avec l'alcool, on obtient une fiqueur brune qu'on appelle tinctura veneris Democriti ou Dippelis. Elle ne différe propablement pas de la dissolution de la potasse dans l'alcool.

Les huiles et la graisse dissolvent le cuivre métallique, ainsi que son oxide, et se colorent en vert. Les huiles rances le dissolvent encore plus rapidement, en raison de l'acide qu'elles contiennent.

Le cuivre est un des métaux les plus utiles; ou eu fait des

monnoies, des instruments, etc.

Le cuivre a été connu dans les temps les plus reculés; les anciens le travaillérent plus fréquemment que le fer. Les Romains l'appelèrent aes ou aes eyprium, parce qu'il a été trouvé à Cypère.

Pline employoit déjà le mot cyprium; il paroît que du mot grec kupris ou kuprin est venu la dénomination cuprum.

CUIVRE BLANC. Coprum album. Weisskupfer.

On appelle cuivre blanc un alliage de cuivre avec l'arsenic. On fait fondre ensemble partie égale de cuivre et d'arsenic ou d'arséniale de potasse.

L'alliage obtenu par la fusion n'est pas toujours parfaitement blanc; la couleur de cuivre prédomine presque toujours. Lorsqu'on répète la fusion quatre à cinq fois avec les mêmes proportions, on obtient un alliage qui, quoique aigre et cassant, a la couleur de l'argent à onze deniers.

Lorsqu'on fait degager l'arsenic en grande partie à une chaleur convenable, le cuivre, sans perdre sa couleur

blanche, recouvre de la ductilité.

On fait de ce composé des chandeliers et d'autres instruments. Il faut se garder d'employer cet alliage pour les objets qui servent à l'économie animale.

CULOT. Voyez MÉTAL.

CURCUMA. Voyez Réactifs.

CUVE HYDRARGYRO-PNEUMATIQUE. Voyez l'art. Gaz.

CUVE PNEUMATO-CHIMIQUE. Voyez GAZ.

CYANITE, DISTHÈNE D'HAÜY. Talcum Cyanites Wern. Cyanit.

Saussure fils est le premier qui ait fait l'analyse de ce fossile; il lui donna le nom de sappare. On le trouve le plus souvent dans le granit, quelquefois mêlé de quartz,

de feldspath et de pierre de lard.

La forme primitive de ces cristaux est le prisme à 4 faces à augles obliques, dont les faces latérales font un angle de 103°. La base fait avec un côté du prisme un angle de 103°, et avec l'autre un angle de 77°. Quelquefois il est cristallisé en prismes à 6 faces. Sa cassure principale est trés-large, rayonnée et quelquefois lamelleuse. On y remarque, en outre, deux clivages qui coupent la cassure principale en angle oblique, et qui sont plus ou moins prononcés. Les fragments sont ordinairement en petites plaques, quelquefois déjà esquilleux.

L'inlérieur de la cyànite est ordinairement éclatant, d'un éclal perié. File est translucide; dans les cristaux etles lames elle est demi-transparente. Sa réfraction est simple; le fossile est deni-dur, s'approchant du nou, pas très-sigre, facile à concasser. Sa pesanteur spécifique est, selon Saussure le jeune, de 3,517. Il est gras au toucher; sa couleur est celle d'un blauc de lait nuancé par le bieu céleste et le bieu de Prusse, d'où vient le nom cyanite que lui a donné Werner. Quolquefois il est d'un gris bleuâtre, ou d'un gris jaunâtre et verdâtre. Au chalumeau il devient blauc, mais il ne se fond pas.

Ses parties constituantes sont, d'après

|          |      |    |   |   | SAUSSURE<br>l'ainé, | Saussure<br>le fils, |
|----------|------|----|---|---|---------------------|----------------------|
| Silice.  |      |    |   |   | 12,81               | 29,2                 |
| Alumine  |      |    |   |   | 66,92               | 55,a                 |
| Chaux    |      |    |   |   | 1,74                | 2,25                 |
| Magnésie |      |    |   |   | 13,25               | 2,0                  |
| Oxide de | : fe | r. |   |   | 5,48                | 6,65                 |
| Perte et | eai  | 1. | ٠ | ٠ | 0,0                 | 5,0                  |
|          |      |    |   |   | 100,17              | 100                  |

#### Et d'après l'aualyse de

| Silice Alumine Chaux Magnésie | : | : | 51,5<br>5,5<br>4,0 | HERRHANN,<br>23<br>30<br>3 | 28,5<br>55,5<br>0,5<br>0,0 |  |
|-------------------------------|---|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Oxide de fer .                |   |   | 5,0                | 2                          | 2,75                       |  |
| Perte et eau .                | • |   | 4,5                | 3                          | 2,75                       |  |
|                               |   |   | 100                | 100                        | 100                        |  |

CYMOPHANE. Chrysoberil. Chrysoberill.

Ce fossile n'a été trouvé, jusqu'à présent, qu'au Brésil. On l'a regardé comme uu chrysolithe, mais Werner afsit voir la différence entre ces deux fossiles. On le trouve en grains arrondis, et quelquefois cristallisé. La forme primitive des cristaux est un prisme rectangulaire à 4 faces dont la laudeur est à la largeur comme 3 est à 1, et à son épaisseur comme a à 1. La variété qu'on rencontre le plus abondamment est le prisme à 8 faces, terminé par 6 faces. Deux des faces du prisme sont hexaédres, deux sont rectangles et 4 sont trapécéiformes. Deux bords manquant quelquélois, sont remplacés par des facettes.

La cassure est lamelleuse; les lames sont parallèles aux

faces du prisme.

Les galets sont scintillants, les cristaux très-brillants. L'inférieur est très-éclatant et tient le milieu entre l'éclat de verre et celui du diamant. Il est transparent, s'approchant de la demi-transparence. Sa réfraction est double. Il est dur à un assez haut degré. Sa pesanteur spéficique est de 3,698 à 3,7961. Sa couleur est d'un vert jaunutre, quelquéis opale. Au chalumean, il ne fond pas étant seul, ui mélé avec la soude. Ses parties constituantes sont, d'après Klaproth,

| Alumine.   |    |  |   |   | 71,5 |
|------------|----|--|---|---|------|
|            |    |  |   |   | 18,0 |
| Chaux .    |    |  |   |   | 6,0  |
| Oxide de f | er |  | ٠ |   | 1,5  |
|            |    |  |   | _ | 010  |

. /

#### D

DATOLITE. Datolithes. Datolith.

Ce fossile a été trouvé par Esmark, prés d'Arendal, en Norwége. Il est grisitre et d'un blanc verdatre, qui va jusqu'au vert de moutagne. On le trouve en masse, implanté et cristaliés. Les cristaux sont des prisuses aplatis, rectangulaires, à 4 faces, obtus au sommet et terminés par des faces implantées au les bords latéraux. L'éxtérieur du datolite est peu éclatant; sa cassure a un éclat qui tient le milieu entre le verre et celni du gras. Les faces de la cassure sont petites et imparfaitement conchoides. Les fragments sont indéterminés, anguleux ; les pièces séparées grosses, d'un gros grain, rudes et brillantes sur la face séparée. Demi-dur à un haut degré, demi-transparent. Sa pesanteur spécifique est de 2,980.

Il est composé, d'après Klaproth, de

|         |   |   |   |   |   |   |    |   | 100 |
|---------|---|---|---|---|---|---|----|---|-----|
| Eau .   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠. | ٠ | 4,0 |
| Acide l |   |   |   |   |   |   |    |   |     |
| Chaux   |   |   |   |   |   |   |    |   |     |
| Silice. |   |   |   |   |   |   |    |   |     |

Il contient, en outre, une quantité inappréciable de fer et de manganèse.

DAOURITE. Voyes Tourmaline APVRE.

DEBRÛLER. Voyez MÉTAUX.

DECAGRAMMES. Voyez Poids.

DÉCANTATION. Decantatio. Abgiessen.
On appelle décantation l'opération par laquelle on verse

par inclinaison un liquide clair surnageant sur une substance qui s'est déposée. Quand le dépot est très-léger, il est à craindre qu'il ne se mêle à la liqueur, alors on le sépare plus convenablement par le moyen d'un siphon.

M. de Muller décrif une machine particulière de décomtation; elle est construite de manière à tenir le vase incliné et à opérer la décantation plus commodément. (Foy. Almanach de Guellug, 1797, p. 133.) Siegling décrit un siphon commode qu'on peut remplir au moyen d'une brauche courbe, à l'aide de l'aspiration. (Description d'un siphon pharmaceitque, trés-ullie. Léipsik, 1799, Journal de Pharmacie de Trommsdorff, t. 6, p. 3.)

DÉCAPER. Voyez Métaux.

DECIGRAMMES. Voyez Poins.

DECOCTION. Decoctio. Abkochung, Absud.

On appelle décoction une apératiou par laquelle on fait bouillir un liquide avec la substance sur laquelle on veut la faire agir. Comme à cette température plusieurs parties, telles que l'extractif, le mucilage, etc., peuvent être altérées, et d'autres se volatiliser, il faut varier le mode de manipulation; le produit de cette opératiou est appelé décoction.

DECOMPOSITION. Voyez ANALYSE.

DECREPITATION. Decrepitatio. Abknistern.

C'est le phénomène que préseute uu sel contenant de l'eau de cristallisatiou, ou uu fossile humide, lorsqu'on l'expose à une haute température. L'eau est convertie en vapeurs; celles-ci cherchant uue issue, jetteut les molécules des corps avec bruit : elles se brisent, s'écartent, d'où vient le moi décrépitation.

Dans cette opération on a pour but de sécher les corps ou de diminuer leur volume. Dans les minérais doués d'un tissu lamelleux ou spathique, on pourroit produire le nième phéuomène en leur appliquaut une chaleur inégale; alors ils se diatent. DEFLEGMATION. Voyez ALCOOL.

DEGRAISSAGE. Emaculatio, Fleckausmachen,

Chaptal, dans son mémoire sur l'Art du Dégraisseur, a considéré cet art sous le point de vue chimique.

L'art d'enlever des taches suppose, suivant ce chimiste,

1º La connoissance des différents corps susceptibles de faire des taches;

2º Celle des substances à l'aide desquelles on peut ôter les taches;

3º La connoissance de la manière dont se comporte la matière colorante avec les corps qu'on emploie, et comment ces corps agissent sur les étoffes;

4º L'art de rétablir une couleur pâlie.

Les taches grasses sont faciles à reconnoître. Celles produites par les acides, les alcalis, la sueur, les fruits et l'urine sont plus difficiles à découvrir.

Les acides rougissent toutes les couleurs noires, brunes, violettes, et en général toutes celles qui ont été faites avec l'oseille, le fer et le principe astringent, aiusi que toutes les couleurs bleues, excepté celles de l'indigo et du bleu de Prusse. Ils pâlissent toutes les couleurs jaunes, excepté celle de rocou qui devient orangé.

Les alcalis rendent violettes les couleurs du bois de Brésil rouge, de campéche et d'écarlate. Ils convertissent le drap de laine vert en jaune, le jaune en brun, et la couleur de rocou en rouge vif.

La sueur se comporte comme les alcalis.

On enlève les taches de graisse par les alcalis, le savon, le jaune d'œuf, l'alumine, par les huiles esseutielles dissoutes dans l'alcool, et à l'aide d'une température qui volatilise la graisse.

Les oxides de fer s'enlévent par l'acide oxalique.

Les acides sont détruits par les alcalis, les alcalis par les acides, les taches de fruit sur les étoffes blanches, par l'acide sulfurique ou par l'acide muriatique oxigéné.

Les taches composées sont plus difficiles à enlever: pour détruire, par exemple, une tache de graisse de roues,

il faut d'abord dissoudre la graisse et enlever ensuite l'oxide de fer par l'acide oxalique.

Souvent les substances employées au dégraissage altèrent la couleur des étoffes. Dans ce cas il faut avoir connoissance de l'art de la teinture; le chimiste peut y remédier, les exemples suivants le prouvent.

Supposons qu'on ait employé un alcali pour enlever un acide d'un drap violet, bleu ou rouge, et qu'il reste une tache jaune: on peut reproduire la couleur par une dissolution d'étaiu; pour les draps bruns, la couleur peut être reproduite par le sulfate de fer.

Lorsqu'un draß jaune a bruni par les alcalis, il recouvre son état primitif par un acide. Le drap noir teint par le bois de campéche, devient rouge par les acides. Ces taches deviennent jaunes par les alcalis et repassent au noir par une infusion de noix de galle.

Une partie d'indigo dissoute dans 4 parties d'acide sulfurique et étendue d'eau ensuite, peut être employée avec succès pour rétablir la couleur bleue sur la laine ou sur le coton. On rétablit l'écarlate qui est altéré, par la cochenille et par une dissolution d'étain.

Quant aux acides, ceux du règne végétal méritent la préférence.

On se sert de l'acide sulfurique pour les taches de fruits. Cet acide ne change pas la soie bleue ni les couleurs produites par le principe astringent, ni le coton jaune.

L'animouiaque est préférable pour les taches d'acide aux autres alcalis. Il est avantageux de l'employer à l'élat gazeux, alors son action est rapide et ne nuit pas à la couleur.

Les taches d'encre, de rouille, et toutes les taches ferrugineuses, peuvent être eulevées par l'acide oxalique. La couleur peut alors être rétablie par les alcalis ou par une dissolation d'étain. Sur les étoffes blanches ou sur le papier, ou eulève ces taches par l'acide muriatique oxigéné.

On a publié, dans l'Esprit des Journaux, mai 1798, le procédé suivant, pour enlever des taches d'encre sur du linge: on fait fondre du suif dans une cuiller, on en imbibe les taches et on lave ensuite le linge. Lichtenberg a confirmé ce procédé; il a même réussi à enlever les ta-

ches par le simple lavage avec du savon.

Onenlève les laches provenaut des alcalis et de la sueur, par les acides, ou bien par une dissolutiou d'étaiu.

Lorsque les taches sout composées on emploie, suivant

Chaptal, le moyen suivant.

Ou dissout du savon blanc dans l'alcool, on néle la liquenr avec le jaune gé 4 à ceufs ; ou ajoute de l'huile de térèbenthiue, et avec de la terre de foulon, on en fait une pâte dont on forme des boules. Les boules de dégraissage enlèvent toutes les taches, excepté celles d'encre de rouille. On humecte d'eau les taches, et ou les frotte cusuite avec les boules. Par le lavage l'éclat se perd, et on le rend par la brosse qu'on trempe dans l'eau gommeuse. On applique ensuite une feuille de papier, sur laquelle on pose un morceau de drap et un poids cousidérable. C'est ainsi qu'on fait sécher l'étoffe.

DELIQUESCENCE. Voyez SELS.

DELPHINITE. Voyez Acanticone et Epidote.

DEMI-METAUX. Semi-metalla. Halbmetalle.

Ce uom étoit autrefois donné à tous les mélaux cassants ou à ceux qui ne s'aplatisseul pas sous le coup du marteau. On appeloit au contraire métaux parfaits ceux qui étoient ductiles.

Ou raugeoit parmi les demi-metaux le zinc, le bismuth, Inatimoine, le uickel, le cobalt, l'arsenic, etc.; les métaux parfaits étoient l'or, l'argeut, le platiue, le cuivre, le plomb, l'étain et le fer. Cette division étoit établie sur des idées fausses, d'après lesquelles on s'imaginoit un certain degré de maturite dans les métaux. Au reste, les diffiernts degrés de ductilité sont quelquefois si insensibles, qu'il est impossible de tracer une ligne de démarcation où les demi-métaux cessent, et où commencent les métaux parfaits. Les forces mécaniques, comme le choc du martean et la pureté des métaux, doiveut être pris en cousideration.

DENDRITES. Voyez CRISTALLISATION.

DEPART. Separatio. Scheidung,

Le départ est en général une opération par laquelle on sépare différents métaux les uns des autres. Ici, nous entendrons par le mot départ la séparation de l'or et de l'argent.

Comme tous les métaux n'ont pas la même affinité pour l'oxigèue, la facilité avec laquelle quelques-uns fondent, donne un moyen de les séparer de ceux qui s'oxident plus difficilement.

L'oxidation peut être opérée de plusieurs manières. L'action de l'air, secondée par la chaleur, est quelquesis employée lorsque l'or, l'argent ou le platine sont combinées avec d'autres métaux; on fait fondre l'alliage et on le neit quelque temps en fusion afin que les métaux facilement oxidables puissent absorber l'oxigène de l'air. On enlève le métal oxidé à mesure qu'ils eformé à la surface où il se dégage en vapeurs. La coupellation donne un exemple de cette séparation.

Quelquefois l'oxidation a lieu dans toute la masse de l'allage. Dans ce cas, la réduction des oxides plus ou moius facile, sert à les séparer. Uu alliage d'étaiu et de cuivre peut être oxidé par la fusion; par la réduction du mélauge oxidé, le culyre passe à l'état métallique,

tandis que l'étain reste oxidé.

L'oxidation des métaux par les acides, dans plusieurs cas, est un moyen de les séparer. Lorsqu'on verse do l'acide nitrique sur un àllage d'étain et de plomb, J'étain se convertit eu un oxide blanc insoluble, tandis que le plomb se dissout dans l'acide. La même chose arrive quand on traite un mélange de cuivre et d'étain par l'acide utirique.

Dans d'autres cas, l'acide dissout un des métaux alliés, et n'agit pas sur l'autre. Lorsqu'on verse de l'acide nitrique sur un alliage d'or et de cuivre, l'or reste, tandis que le

cuivre se dissout.

Quand on a mélé ensemble du cuivre, du fer, du zinc et d'autres métaux facilement solubles daus les acides, on traite ces mélanges par les acides trés-étendus qui dissolvent les métaux facilement solubles.

Lorsqu'un metal a plus d'affinité qu'un autre pour l'oxigene, si on lui présente un oxide métallique, il s'em-

11.

- Li Cons

parera de l'oxigene et se convertira en oxide. L'analyse du

métal de cloche en donne un exemple.

Pour opérer cette séparation , ou projette sur le métal fondu de l'oxide de maganése; comme l'affinité de l'étain pour l'oxigéne est plus forte dans cette circonslance que celle de cuivre, l'étain s'oxide en absorbant la quantité d'oxigéne que le manganêse laisse dégager à cette température.

Les différents degrés de fusibilité servent également à séparer les métaux. C'est ainsi qu'on oblient l'étain, le bismuth, le plomb de leurs combinaisons avec d'autres métaux moins fusibles.

La liquation repose entièrement sur cette propriété.

Ce procédé ne peut être employé que dans le cas où les métaux alliès n'ont pas beaucoup d'affinité l'un pour l'autre, car le métal fusible entraîneroit l'autre. D'un autre côté, le métal qui est très-peu fusible communiqueroit de son \* infusibilité au métal allié, et celui-ci se fondroit plus difficilement qu'étaut isolé.

La sublimation est aussi employée dans plusieurs circonstances pour séparer des métaux fixes de ceux qui sont volatils. C'est aiusi qu'on réduit en vapeur l'arsenic et qu'on sépare le zinc du cuivre en exposant l'alliage à une chaleur blanche. C'est eucore par la sublimation qu'on sépare l'antimoine et le mercure de leurs combinaisons.

DÉPART PAR L'EAU FORTE. Separatio argenti ab auro per aquam fortem. Nasse Scheidung.

Comme l'acide nitrique a la propriété de dissoudre l'argent sans attaquer l'or , on se sert de cet acide dans les monnoies pour séparer l'or de ces métaux. Le mot départ, sans addition, indique toujours ce mode de séparation.

sans addition, indique toujours ce mode de separation.

Pour que l'acide ditrique dissolve toule la quantité
d'argeut, il faut que les deux métaux y soient daus des
proportions convenables, ce dont il faut s'assurer avant
de verser l'acide.

On combine ordinairement avec l'or, par la fusion, 3 parties d'argent pur. On forme avec l'alliage obtenu, nue plaque d'une epaisseur de z de ligne, que l'on tourne, après l'avoir fait rougir, en spirale.

Le recuit et l'aplatissement sont deux opérations indispensables pour la réussite. Lorsque la plaque est trop épaisse, l'acide mitrique ne penêtre pas jusqu'au centre, et tout l'argent n'est pas dissous; est-elle trop mince, on court le risque qu'elle rompe par le mouvement de l'ébullition, ce qui influeroit sur l'exactitude do l'opération. Par le recuit, la plaque devient plus ductile, plus facile à plier sans se casser ou se gercer, l'aliage devient en même temps plus mou et susceptible d'être mieux attaqué par l'acide.

Après ces préparations préliminaires, on met la plaque roulée dans un petit matras, on y verse 1 ½ partie d'acide nitrique pur qui ne soit pas trop fort, et on chauffe.

On décante alors le liquide, on y verse encore de l'acide nitrique un peu plus fort, et on fait bouilir.

Après avoir décauté ce dernier acide, on remplit le matras d'eau distillée, et on le renverse dans un creuset d'argent ou de platine dans lequel tombe le cornet d'or.

Après avoir bien lavé le cornet, on le fait rougir dans un creuset. Par cette opération, il change sa couleur brung, il passe au jaune et devient plus ductile.

L'emploi de l'eau distillée est de rigueur, eu raison de l'argent qui seroit précipité et perdu par les sels coutenus dans l'eau commune. Plus l'acide utirique est concentré, moins l'or séparé a de solidité; c'est pourquoi on prend quelquefois 5 parties d'argent sur a parties d'or.

Comme les essayeurs choisissent ordinairement une proportion dans laquelle l'or fait la quatrieme partie, cette

séparation est appelée quartation.

Lorsqu'on emplaie dans cette quartation de l'acide nitrique étendu, on n'a pas à craindre qu'une partie d'or soit dissoute. Selon Cramer, l'or retient toujours <del>vis</del> ou rit, d'argeut qui se précipite en muriate quand on dissout l'or dans l'acide nitro-muriatique. Les chimistes français Gillot, Macquer et Tillet, prétendent qu'il ne reste pas d'argent (hinterhatt).

On peut séparer l'argent dissous dans l'acide nitrique par la distillation, et en faisant rougir le résidu, ou bien

en précipitant la dissolution par du cuivre.

Si, dans un alliage, il y a beaucoup d'argent, peu d'or,

Cond-

et une quantité de cuivre, ce dernier doit être séparé par la conpellation. On fait bouillir ensuite le boutou dans un matras avec l'acide uitrique, jusqu'à ce qu'il reste une poussière au fond du vase.

On décante et on fait bouillir la poussière avec une nouvelle quantité d'acide nitrique pendant quelques minutes.

Lorsque la poussière d'or s'est déposée, on décante, on remplit le matras d'ean distillée et on met la poussière d'or dans un têt à rôtir.

Par la quantité d'or rougi on peut déterminer le poids de l'argent. Dans ce procédé, il n'y a pas de hinterhalt

(résidu) à craindre; mais cette opération exige la plus grande exactitude pour qu'il n'y ait aucune perte, ce qui amèneroit des erreurs considérables. Dans le cas où l'or contient peu d'argent, on fait dis-

Dans le cas où l'or contient peu d'argent, on fait dissondre l'alliage dans l'acide nitro-muriatique, et l'argent

reste à l'état de muriate.

En général, il ne faut pas croire que le départ de l'or et de l'argent ne puisse se faire que dans les proportions prescrites par la quartation. On peut l'opérer en tonte proportion des deux métaux, pourvu que l'artiste emploie la précaution nécessaire.

Voyez l'Art de l'Essayeur par Cramer, t. 2 (ouvrage allemand); Tillet, Mêm. de l'Acad. des Sciences, 1778; Rapport de Macquer, Cadet, Banmê, Cornette et Berthollet, sur la Quartation, Mêm. de l'Académ., 1780; Rapport sur les Essais d'or, Ann. de Chim., t. 6, p. 64; Vauquelin, Manuel de l'Essayeur.

DERME. Voyez PEAU.

DESOXIDATION. Voyez MATAUX.

DETONNATION. Voyez FULMINATION.

DIALLAGE. Voyez SMARAGDITE.

DIAMANT. Adamas. Diamant. Ce fossile étoit connu des ancieus; il se trouve dans différentes contrées de l'Asie, surtont dans les royaumes de Golconde et de Visapour, ainsi qu'au Brésil. D'après Tavernier, il y a sur la côte orientale de Golconde trois mines de diamants.

Celle de Raolconde, prés Visapour; celle de Coloor, dans les Circars (aujourd'hui possession britaunique), à euviron 30 lieues à l'ouest de Masulipatan, où Tavernier a vu travailler 60,000 ouvriers; et enfin, celle de Sumelpour ou Guel, à la froutière sud-ouest de Bengale.

Outre les mines citées par Tavernier, ou trouve encore sur la carte de Rennel la mine de Gaudicotta, dans les étals de l'ippo, à 60 lieues nord-ouest de Madras, entre Gooti et Cuddelah. Ensuite à Beyragoor, 30 lieues de Sumelpoor; et une troisième prés l'anna, 30 lieues d'Allahabad, sur le Gange. Voyez Heeren, Idées sur la politique et le commerce des peuples principaux de l'ancien monde. Gottingue (en allemand).

Le diamant est toujours cristallisé; souvent les cristaux sont si iuparfaits, qu'on ne peut reconnoitre, au premier aspect, une cristallisation. Sa forme ordinaire est une pyramide double, à quatre faces, qui sont, pour la plupart, voîtées ou pointues au milieu, de manière que l'octaèdre passe au dodécaèdre à faces rhombes; sa molécule intégrante est, selon Haity, Foctaédre régulier.

Son, tissu est lamelleux; le clivage prend toujours la direction des faces de l'octaédre, de manière que le diamant ne se laisse fendre que dans ces sens. L'extérieur du diamant est plus ou moins éclatant en s'approchant du brillant. En général, son éclat extérieur est plus accidentel qu'il n'est essentiel.

L'intérieur est très-éclatant, surtout quand il est poli; cet éclat particulier est appelé éclat de diamant; il est transparent et sans couleur, comme une goulte de rosée; on le trouve quelquefois coloré en rouge, bleu, jaune, orangé, et même en noir. Il est le plus dur de tous les corps connus, résiste à la lime, raie toutes les autres pierres précieuses, et ne peut être poli que par la poudre de diamant.

Sa pesanteur spécifique est, selon Muschenbrock, de 3,518; selon Brisson, de 3,521; et selon Werner, de 3,600. Sa réfraction est simple; quelques diamants absorbent les rayons lumineux, et deviennent phosphorescents; par le

frottement, il devient electrique positivement, et avant d'être taillé, ce qui n'a pas lieu avec les autres pierres

précieuses.

Newton, qui avoit remarqué que les corps combustibles réfractoieut les rayous lumineux, trouvant cette propriété au diamant à un haut degré, l'avoit sonpouné combustible. Boyle est le premier qui ait prouvé par l'expérience que le diamant étoit altéré par le feu. L'Académie de Florence a répété, en 1694, les expériences de Boyle, en présence de Cosmus III, grand-duc de Toscane; on détruisit plusieurs diamants à l'aide d'un verre ardeut. L'empereur Frauçois ier, a brûlé un diamant au feu d'un fourneau de fonte.

D'Arcet et le comte Lauragais, ont volatilisé le diamant renfermé dans de grosses boules de porcelaine. Macquer a prouvé que la masse de porcelaine avoit acquis de petites feutes par une chaleur violeute, à travers lesquelles l'air pouvoit pénètrer. Macquer a vu de plus que le diamant es boursouffloit au feu, et que pendaut la combustion, il

se formoit à la surface uue flamme bleue.

Lavoisier a repris ces expériences eu 1772. Il brûla du dioment avoc un verre ardeut, sous des cloches, dout quelques-unes étoient remplies eu partie d'eau, et d'autres de mercure. Au bout de quelque temps, il remarqua à la surface du dioment une couche charbonneuse, semblable au noir de fumée; l'air des cloches diminua et troubla l'eau de chaux. Noyez Mém. de l'Acad., 1772.

Les expériences de Bubna et de Sternberg, n'ont rieu

ajouté aux recherches de Lavoisier.

En 1785, Guyton a tronvé qu'eu projetant du diamant dans du nitre fondu, il brûla comme du charbon, sans

laisser de résidu. (Auual. de Chim., t. 27.)

Smithsou Tennant fit cette expérience avec plus d'exactitude. Il remarqua que le diamant brûlé ne fournissoit d'autre produit que du gaz acide carbonique; il crut observer que la quautité de gaz étoit semblable à celle procenant d'un poids égal de clarbon, et que, par conséquent, le diamant et le charbon étoient la même substance.

Les propriétés physiques des deux substances étoient pourtant fortement en opposition avec l'identité chimique, La couleur, la dureté, la pesanteur spécifique, les propriétés électriques de ces deux corps, différent sensiblement, ainsi que leur manière de brûler. Lorsque le charbon est rougi, il continue de brûler, tandis que le diamant demande une chaleur de 5000 degrés. (Guyton ne dit pas sur quoi il a fondé cette estimation.)

Selon Makenzie, le diomant brûle à une température de 14 à 15 degrés du pyromètre de Wedgwood (Journ. de Nichol., t. 4.), ce qui présenteroit (eu supposant le zéro de Wedgwood correspondant à 1077,5 degrés de Fahrenheit) 2900 degrés. A cette température, le diamant ne brûle que lentement, et cesse de brûler lorsqu'on enlève le miroir ardeut.

Guyton a brûlé sous une cloche contenaut du gaz oxigène et du mercure, un diamant qui pesoit 3,766 grains. Il a employé pour cela le grand verre ardent de Tschirnhausen, de 32 pouces de diamètre. Le diamant absorba dans sa combustion 4,550 a de gaz oxigêne, et forma 5,59a d'acide carbonique.

De cette expérience, que l'on doit regarder comme la plus exacte, Guyton a tiré les conséquences suivantes.

Le diamant est le corps combustible le plus pur. Le résultat de sa combustion est de l'acide carbonique; la combustion du diamant cesse dans l'iustant où la source de chaleur est éloiguée.

Le diamant, poir être brûlé, exige une quantité bien plus considérable de gaz oxigéue, aussi produit-il bien plus d'acide carbonique qu'un poids égal de charbon. D'après les proportions citées ci-dessus, l'acide carbonique est formé de

|         |   |  |  | 100   |
|---------|---|--|--|-------|
| Oxigène |   |  |  | 82,12 |
| Diamant | ٠ |  |  | 17,88 |

Tandis que l'acide carbonique provenant du charbon, contient, selon Lavoisier,

D'après cela, 100 parties de carbone seroient composées de

100

Il y a plusieurs substances entre le diamant et le charbon, qui, d'un côté, ne sont pas du carbone pur, et qui, de l'autre, contiennent plus d'oxigène que le charbon ordinaire, comme le graphite, l'authracolite, et même le charbon qui a été exposé long-temps à une chaleur violente dans des vaisseaux clos.

Toutes ces expériences ont été confirmées par Clouet et Makenzie, qui ont formé, avec du fer doux et du diamant, de l'acier. Clonet mit, en présence de Welther et Hatchett, un diamant de gorp milligrammes (17 grains) dans un petit creuset de fer doux, et le remplit ensuite de fer en limaille. Il ferma co creuset exactement avec un bouchon de fer, et il le plaga dans un creuset de Hesse. On l'exposa au fourneau de forge à trois vents, pendaut une heure; après le refroidissement, on trouva le creuset de fer converti en un culot d'acier fondu, analogue au meilleur acier, laissant des taches noires par l'acide nitrique; le diamant avoit entièrement disparu. Annal. de Chim., t. 31. Les expériences de Makenzie out eu les mêmes résultats.

Guyton a fait nne expérience importante en présence de Clouet et de Hatchett.

Un diamant de 158 milligrammes (2,5 grains) a étà attaché dans un creuset de platine, a un moyen d'un fii de platine, et couvert d'un mélange d'inne partie d'alumine et de 3 parties de chaux qu'on a chauffé fortement; l'alumine a été précipitée de l'alun par l'ammoniaque.

Malgré les lavages, elle avoit retenu un peu d'acide sulfurique, après le refroitissement, on trouva uné partie de la terre combinée avec le soufre. Le diamant avoit perdu 38 milligrammes de son poids, et le reste étoit couvert d'une couche noire charbonneuse qui le décoloroit. Guyton déduit de - la que le diamant n'avoit point formé de charbon, et qu'il avoit pris l'oxigéne nécessaire

dans l'acide sulfurique, qui, par cette soustraction, s'est converti en soufre.

DIGESTION. Digestion. Digestion.

La digestion est une macération que l'on fait dans des vaisseaux fermés, en exposant le liquide destiné à agir sur des solides, à une douce chaleur plus ou moins long-temps continuée.

Le but de cette opération est de ramollir un corps, ou de lui enlever une partie constituante que le liquide employé est susceptible de dissoudre à une température moyenne. Quelquefois on emploie la digestion comme traitement préliminaire pour rendre un corps propre à une opération ultérieure.

DEHEXAEDRE. Voyez CRISTALLISATION ..

DILATATION. Voyez CALORIQUE.

DIOPTASE. Dioptase.

On a confondu long-temps ce fossile avec une variété d'émeraude; Haüy a démontré qu'il en différoit, ce qui a été confirmé par l'analyse de Vauquelin.

Le nom de dioptase lui a été donné par Haüy, parce que les joints naturels des lames sont visibles à travers les cristaux.

La couleur de ce fossile est d'un vert d'émeraude. Il cristallise en prismes hexagoues terminies par des pyramides à 3 faces. Sa forme primitive est un rhomboide; il a léclat de verre, sa texture ésa lamelleuse; le sens des lames est triple; il est translucide, raie à peine le verre. Sa pesanteur spécifique est de 3,3; il est conducteur du fluide électrique; et, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il s'électrise négativément par le frottenient sur les faces polies quaud il est isolé. Au c'halimeagil devient d'un brun marron, teint la flamme de la bougie en vert jaunâtre, mais ne sy fond point. Fondu avec le borax, il donne un bouton cuivreux.

Herrmann rapporte qu'un négociant de Bucharie, Achir Mahmed (d'après lequel on donna à ce fossile le nom d'achirite), assure que la dioptase se trouve à 500 werstes au-delà de l'Irtich, au sud de la forteresse Semiplatue.

La dioptase est composée, d'après Vauquelin, de

| Carbo | nate | de | ch | au | κ. | ٠ | ٠ | 42,85 |
|-------|------|----|----|----|----|---|---|-------|
|       |      |    |    |    |    |   |   | 28,57 |
|       |      |    |    |    |    |   |   | 28,57 |

Comme Vauquelin n'a eu qu'une petite quantité à sa disposition, cette analyse n'est qu'approximative.

La dioptase est composée, d'après Herrmann, de

|        |  |  |  |   | 100 |   |
|--------|--|--|--|---|-----|---|
|        |  |  |  | _ | _   | - |
| Eau .  |  |  |  |   | 12  |   |
| Silice |  |  |  |   |     |   |
| Oxide  |  |  |  |   | 55  |   |

Voyez Nov. Act. Petropolit., t. 13, p. 339.

DIPYRE. Dipyre.

Ce fossile a elé trouvé par Lelievre et Gillet-Laumont sur la rive droite de la petite rivière de Mauleon dans les Pyrénées; il fut d'abord appelé leucolithe. Lé nom dipyre lui a été donné par Haüy, parce qu'il fond au feu en bouillonuant. Sa poussière mise sur des charbons ardents devient légèrement phosphorescente dans l'obscurité. On le trouve réuni en faisceaux et en petits prismes d'un blanc grisâtre ou rougeâtre. Les cristaux sont assez éclatants, assez durs pour rayer le verre. Sa pesanteur spécifique est de 2,6305 ; il est composé, selou Vauquelin, de

| Eau .  |   | : | : | : | : | : | 2  |  |
|--------|---|---|---|---|---|---|----|--|
| Alumir |   | : | : | : | : | : | 24 |  |
| Silice | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | 60 |  |

DISSOLUTION. Dissolutio. Auflæsung. Il y a dissolution quand la cohésion d'un corps est vaincue par l'affinité d'un liquide, et si le tout forme une masse homogène liquide. Si l'on met le corps à dissondre dans un dissolvaut, dans l'eau par exemple, celle-ci y pénètre peu à peu : cela ne peut être qu'en raison de l'affinité du dissolvant sur le corps à dissoudre, d'où suit la suspension de la cohésion des particules du corps à dissoudre. Les phénomènes qui accompagnent la dissolution confirment ce qui vient d'être dit. Dans beaucoup de cas, il s'élève des bulles du corps attaqué; cela prouve que le liquide a pénétré dans les espaces remplis d'air, et qu'il est déplacé. Le corps se divise peu à pen; le liquide qui l'environne le plus près (supposé qu'il soit parfailement en repos), s'empare, autant qu'il lui est possible , du corps, et s'en sature, tandis que les conches supérienres, plus elles en sont éloignées, sont bien moins chargées. Par l'agitation ou par un long repos, on obtient une division uniforme du corps dans la totalité du liquide.

Tous les moyens qui affoiblissent la cohésion favorisent la dissolution, par exemple, la trituration du corps, et lorsque cette opération est aidée par la chaleur; cela a cependant aussi ses limites, car si le corps à dissoudre passe à l'état de fluide élastique, il échappe au dissolvant.

La destruction de la cohésion du corps à dissoudre est favorisée par l'intromission du dissolvant dans le premier. On atteiut ce but toutes les fois que le meustrue est un corps liquide; de-là le principe chimique: corpora non agunt, nisi fluida; les corps n'agissent pas chimiquement les uns sur les antres, s'ils ne sont pas fluides.

Si le dissolvant est à l'état liquide, on appelle la dissolution, dissolution par la voie humide; si la cohésion du corps est détruite par la chaleur, ce qui a lieu dans la fusiou, on l'appelle dissolution par la voie séche.

Lorsque la dissolution est opérée, le corps dissous passo de l'état de solide à celui de liquide, et le mélange a une densité uniforme; il dépend ensuite du caractère de la dissolution que, s'il n'y a pas de diminution du dissolvant, ou s'il n'y a pas une altération chimique quelconque, le corps dissous ne se sépare pas. Par-là la dissolution diffère de la division ou de l'état dans lequel le corps est tenu suspendu dans un autre; dans ce cas, toutes les circonsuspendu dans un autre; dans ce cas, toutes les circons-

tances peuvent rester invariables; par le repos seul la précipitation du corps en suspension est opérée.

Une dissolution dans laquelle toutes les parties de deux matières spécifiquement différentes son réunies dans la même proportion, et où les parties du corps dissous et du dissolvant forment une continuité, devroit être regardée comme une pénétration chimique. Il existe une pénétration chimique toutes les fois que les particules des substances qui se pénétrent, occupent, non pas entre elles, mais dans elles, un espace conforme à la somme de leur densité. Cette pénétration se distingue essentiellement de la pénétration mécanique, car l'étendre reste quand même les corps se pénétrent chimiquement, taudis que pendant la pénétration mécanique à un rapprochement plus grand de la matière, la force répulsive de l'une surpasse complétement celle de l'antre, de manière que l'étenduc de l'une est réduite à zèro.

Il n'est pas encore décide si les forces dissolvantes qu'on rencontre réellement dans la nature sont capables d'opérer une dissolution complète, car on se trouve au point où l'expérience ne détermiue plas rieu. Une tella dissolution est à la vérité imaginable. Taut que les parties du corps à dissoudre sont encore des molécules, seur dissolution est imaginable aussi bien que celle des masses , et on peut continuer la dissolution par la peusée, si la force dissolvante reste, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une partie qui ne soit compose du dissolvant et de la substance à dissoudre dans la proportion dans laquelle les deux se comportent untuellement.

Quelques chimistes, entre autres Lavoisier, et d'aprés hi, Girtanner, ont fait une différence entre solution et dissolution. La solution et lieu, selon eux, quand il venuoui me simple séparation d'agrégation; la dissolution, au contraire, a toujours lieu quand il y a décomposition et affinité. La dissolution de muriate de soude dans l'eau seroit un exemple de solution, tandis que la dissolution de la sonde dans de l'acide mariatique etendu donneroit un exemple de dissolution in mais cette différence n'est aucunement admissible. Dans tous les cas, il se produit dans la dissolution à l'aide des forces chimiques une combi-

naison du dissolvant avec la substance à dissoudre. L'idéo de la solution conduit toujours à une division mécaniquo d'un solide dans un liquide, mais cela ne peut pas être admis. La soude qui a été dissoute par l'acide muriatique peut fer séparée de son dissolvant par un moyen convenable, aussi bien que le muriate de soude. Au reste, on ne peut douter qu'il n'y ait des forces chimiques en activité et dans la solution et dans la dissolution. Le muriate de soude qui est soluble en grande quantité dans l'eau, no l'est pas daus l'alcool.

#### DISSOLVANT. Menstruum. Auflasungsmittel.

C'est ainsi qu'on appelle les corps qui sont capables de dissoudre d'autres corps. On nomme menstrue le capers liquide, parce que celui-ci doit détruire la plus forte agrégatiou des parties du solide; il paroît eu conséquence agir davantage que l'autre. Il ne faut cependant pas s'abandonner à l'idée qu'il soit uniquement actif, et que le solide soit passif : dans toute action chimique l'action est réciproque entre le menstrue et le solide; ils se dissolvent mutuellement.

## DISTHÈNE. Voyez Cyanite.

## DISTILLATION. Destillatio. Destillation.

La distillation a pour but de séparer, à l'aide du calorique, les corps volatils de ceux qui sont fixes. Cos parties, en se combinant avec le calorique, se dilatent et se convertissent en vapeurs ou en gaz. Dans le premier cas, il fant présenter aux vapeurs des récipients frais, pour qu'elles puissent se condenser et repasser à l'état de liquidité ou de solidité.

Selon la nature de la substance, il faut régler le degré du calorique.

Lorsqu'ou a besoin d'un grand degré de feu, on place la cornne immédiatement au feu, ou bien on la chausse dans une chaudière au bain de sable ou au bain-marie.

Lentin a présenté une amélioration applicable dans beaucoup de cas. On enveloppe la cornue avec un fil de fer, et on la suspend librement au-dessus d'un fourneau. Lorsque la chaleur devient trop vive, on met de la ceudre sur les charbons, on les couvre avec une pelle; avantage qui n'a pas lieu dans le bain de sable, car le

sable se refroidit lentement.

Lorsque l'appareil est arrangé de manière que les vapeurs montent et qu'elles se condensent dans la partie supérieure de la voûte, on appelle la distillation, destillatio per adécensum; si les vapeurs passent de côté dans le col de la cornue, on l'appello destillatio obliqua, per latus, per inclinationem. La première est employée dans les liquides qui se volatiliseut facilement, et la dernière est appliquée aux substances qui exigent une température plus élevée que celle de l'eau bouillante.

La destillatio per descensum est peu usitée aujourd'hui. On employoit la chaleur au-dessus des corps dont on vouloit recueillir les vapeurs. A cet effet, ou plaçoit deux pots renversés l'un sur l'autre, les séparant par de la tòle trouée, sur laquelle étoit mis le corps à distiller. On chauffoit le pot supérieur avec du bois ou du charbou; le pot inférieur destiué à recevoir les vapeurs étoit enfoui dans la terre. Cette manière de distiller est encore employée dans la fabrication du goudron et dans la séparation du mercure de sa mine.

DITETRAEDRE. Voyez CRISTALLISATION.

DOCIMASIE. Voyez Essat.

DODECAEDRE. Voyez CRISTALLISATION.

DOLOMIE. Dolomit.

On a pris ce fossile pour une variété de la pierre calcaire grenue, jusqu'à ce que Dolomieu en sit voir la difference.

La dolomie de Campo-Longo, au mont Saint-Gothard, est blanche, se présente en masses compactes; l'intérieur est éclatant, et sa cassure lamelleuse; les fragments séparés sont d'un graiu fin. La dolomie est translucide sur les bords, demi-dure, friable, rude et maigre au toucher.

Elle forme des masses qui renferment du mica et du

talc d'un vert de pomme. Projetée sur des charbons, elle ne devient pas sensiblement phosphorescente. Par la chaleur rouge, sa couleur blauche se convertit en jaune isabelle, et le mica devient plus visible. Sa pesanteur spécifique est de 2,85.

### Saussure en a retiré :

| Chaux          |      |   |   | 44,29 |
|----------------|------|---|---|-------|
| Alumine        |      |   |   | 5,86  |
| Magnésie       |      |   |   | 1,40  |
| Oxide de fer   |      |   |   | 0,74  |
| Acide carboniq | ue . | • |   | 46,00 |
|                |      |   | - | 99,29 |

#### Selon Klaproth , la dolomie est composée de

| Carbonate de chaux .  de magnésie | • | 52,00 |
|-----------------------------------|---|-------|
| Oxide de fer                      |   | 0,50  |
| de manganèse .                    |   | 0,25  |
|                                   |   | 00.25 |

On trouve encore dans les montagnes des Apennins de Aodomie en masse qui est sujette a ellleurir. Près de Castelamare, on la trouve en grains isoles, comme du sable d'une former rhomboide. Projetée sur des charbons ardents on sur un fer chaud, elle devieut phosphorsecente, d'une lumière rougeâtre. Cent parties de dolomie pulvérulente, sont composées de

### La dolomie grise compacte, des Apennins, contient:

La roche des Alpes de Carinthie et du voisinage, qu'on avoit prise jusqu'à présent pour du calcaire compacte, est aussi une variété de la dolomie. Sa couleur est d'un gris de ceudre clair. Elle va du grain fin jusqu'au compacte. L'intérieur est brillant. Elle est plus dure que le calcaire compacte. Sa pesauteur spécifique est de 2,831. Elle est phosphorescente. L'analyse a douné pour résultat :

Les ouvrages de scripture des Grecs, que nous possédons, sont en partie faits de dolomie. Klaproth a examiné un fragment d'une texture écailleuse, dont la dureté parut surpasser celle du marbre de Paros. Il y a trouvé

DOME. Voyez FOURNEAUX.

DORURE. Iuauratio. Vergoldung.

On appelle dorer un corps, appliquer à sa surface une couche mince d'or.

Ou dore les métaux pour empêcher leur oxidation, ou pour leur donner l'aspect de l'or.

La dorure la plus importante est celle au feu. A cet effet, on prépare un amalgame d'une once de mercure et d'un gros d'or.

On fait chauffer l'or coupé en petits morceaux dans un creuset; on y ajoute le mercure préalablement chauffé, et on favorise la combinaison en remuant avec un pilon de fer ou de terre.

L'uuiou opérée, on jette l'amalgame dans l'eau pour le laver. Si l'on veut dorer du cuivre ou du laitou, il faut décaper leur surface en frottant avec du sable, et en y mettant uu peu d'acide uitrique étendu; on le trempe alors dans une dissolution foible de mercure. Comme le mercure se précipite sur le métal, le dernier devient blauc. On enduit ce métal blanchi avec une couche uniforme d'amalgame d'or; on le porte au feu pour que le mercure se volatilise. Il seroit avantagéux de recueillir les vapeurs de mercure.

Pour donner plus d'éclat à la dorure, on la frotte avec un composé de cire, de bol d'Arménie, de vert-de-gris et d'alun; ou chauffe ensuite; on trempe lo métal daus l'eau froide, pour que la cire s'élève en écaille; on brosse la surface avec une solution chaude de tartre, et on polit.

Lorsqu'on veut rendre la couche d'or plus épaisse, on fait une seconde opération.

Pour dorer l'argent, on le traite de la même manière, excepté que l'on ue trempe pas l'argent dans une dissolution nitrique de mercure. Ce que l'on appelle fil d'or, les lames, les galons, etc., est de l'argent doré.

La dorure à froid se fail en évaporant une dissolution d'or dans l'acide nitro-muriatique; ou dissout les cristaux dans 6 à 10 parties d'eau distillée. On trempe dans ce liquide autant de linge nécessaire pour absorber toute la liqueur; on fail sécher, et on brûle dans un creuset. Lorsqu'on veut dorer un métal, on lumecte un bouchon avec une solution foible de sel marin; on le trempe ensuite dans la cendre d'or (or en chiffons), et ron froite avéc le bouchon la surface du métal; l'or s'y atlache, et on enlève la cendre par le lavage.

Cette dorure, moins dispendieuse que la première, est aussi moins durable. Elle peut être employée pour l'argent et pour le cuivre; mais elle ne s'applique pas sur le fer et sur l'acier.

Pour dorer l'acier, il faut commencer par lui donner une couche de cuivre, et l'on opère ensuite comme cidessus.

La dorure humide consiste à tremper le métal dans une solution neutre étendue de muriate d'or ; l'or s'attache à la surface du métal.

Cette espèce de dorure reste assez bien sur le cuivre; pour l'appliquer au fer, il faut le tremper préalablement dans une solution de sulfate de cuivre.

II.

Ce moyen ne peut pas être employé sur l'argent, parce que l'acide muriatique forme à la surface un muriate d'ar-

gent.

Pour l'argent, on dissout du sel Alembroth dans de l'acide uitrique, sesuite ou y dissoul l'or; on trempe l'argent dans cette liqueur évaporée. La présence du mercure empêche le muriate d'argent de se former, et l'or se précipite sur l'argent.

En Angleterre, on dore l'acier en plongeaut les objets dans l'éther sulfurique anrifère. Au lieu d'éther, on pour-

roit employer une huile volatile.

On peut dorer les métaux par des lames d'or qu'on applique à la surface polie; on les frotte ensuite avec l'hé-

inalite ou l'agalhe, et ou les fait chauffer. Pour dorer le fer avec des lauses d'or, il faut le tremper d'abord dans un vernis de succiún. Quand ce vernis est chiblement desséché, on y applique les lames d'or avec du coton, et ou donne eusuite an fer une chaleur dans lamelle l'acier devient bles

L'or haché diffère de la dorure précédente, en ce que l'ou raie le métal avec un couteau, et qu'on y applique

les feuilles d'or.

On applique aussi les feuilles d'or sur le verre et la porcelaine; ou les met sur la surface lisse et l'ou chausse en suite. Pour le verre, on se sert quelquefois d'uu vernis avant de placer les feuilles d'or. Pour que la dorure de la porcelaine soit bien durable, on emploie le précipité obtenu de la dissolution d'or par le sulfate oxidulé de fer.

Si l'on veut dorer le bois, le gypse, le plomb, etc., on les couvre d'abord d'un vernis auquel on a ajouté 2 parties de terre jaune et 1 partie de céruse, et on y applique les feuilles d'or.

La dorure qu'on fait sur la boiserie, au moyen d'une ean gélatineuse, ue résiste pas à l'action de l'air.

On prépare l'or en coquille dont on se sert en peinture de la manière suivante. On triture des feuilles d'or avec un peu de miel; ou dissout ensuite le miel par de l'ean, et on mèle la ponssière d'or avec de l'eau gomuée.

On donne quelquefois au laiton et à l'argent une couleur dorée, avec un vernis qu'on emploie pour dorer les

cuirs.

Ce vernis est composé de 2 onces de gomme-laque, d'autant de succin, de 40 grains de sang-dragon, de 3 gros de safran et de 40 onces d'alcool. Le métal sur lequel on veut por er le vernis doit être chaud.

DUCTILITÉ. Voyez MÉTAUX.

DULCIFICATION. Dulcificatio. Versuessung.

Dans le sens le plus étendu, on entend, par co mot, une opération per laquelle on euléve aux substances caustiques leur âcreté. On appelleroit la combinaison d'une base alcaline caustique avec un acide, dutelfication. Cependant cette dénomination appartient plutôt au mclango de l'alcool avec les acides, parce qu'on croyoit autrefois que les acides prenoient une saveur plus douce.

DYNAMIQUE (1). Dynamica. Dynamik.

En mathémathiques, on entend par dynamique, scieuce des forces qui font nouvoir les corps; et en physique on prend ce mot dans un toutautre sens. Il comprend la partie des éléments métaphysiques, dans laquelle on considère la matière, autant qu'on puisse lui attribuer la mobilité ou une, puissance originairement, mouvante. On ponrroit l'appeler dynamique métaphysique, et l'autre dynamique mathématique.

Lorsqu'on fait abstraction de toute quantité de la matière, elle n'est autre chose qu'un mobile composé des forces mouvantes. Par rapport à ces forces elle occupe l'espace. D'après les idées que suggère l'et miste, la matière occupe l'espace par son existence, et d'après les vues de la dynamique, elle l'occupe par une force mouvante.

Lorsqu'un corps A vent péndètrer dans un espace qui est occupé par un corps B, cela ne peut avoir lien que par un mouvement. Le corps A qui fait résistance à la pénétrabilité, qui consiste dans la faculté d'occuper l'espace, ne pent la favoriser qu'en raison d'un mouvenuent en di-

<sup>(1)</sup> Cet article porte quelquefois l'empreinte du langage des anciens philosophes. Nous arons en deroir ne rien changer et traduire litteralsment. (Note des Traducteurs.)

rection opposée. Le corps occupe donc l'espace par une force mouvante.

Cette force de résistance ne pent être qu'une force répulsive. Car une force avec laquelle un corps empêche un autre de s'approcher de lui et de penétrer dans

l'espace qu'il occupe, est une force répulsive.

L'impénétrabilité de la matière repose sur cette force répulsive. La matière peut être réduite à un plus petit volume et se laisser comprimer; les espaces vides ne seront donc pas rétrécis, comme l'atomiste le prétend. Mais comme la résistance croît en raison de la compression, elle devient infiniment grande, de manière qu'aucune partie de la matière ne peut être réduite à o par la compression. Ceci ne s'oppose pas à ce qu'un corps soit permeable pour un autre corps, ou qu'il soit chimiquement pénétré de lui ; c'est-à-dire qu'il soit tellement uni qu'on ne puisse concentrer ancune partie de l'un quine soit combine avec l'autre, dans la même proportion que l'ensemble. Dans la pénétrabilité chimique, la dilatation des corps reste la même, excepté qu'ils occupent entre eux, par intus-susception, un espace proportionnel à la somme de leur densité.

Si la force répulsive résidoit seule dans les corps, elle seroit infinie; il faut qu'il y ait quelque chose qui lui fasse limites. Cela ne peut être qu'une force qui tend à rappro-

cher les molécules ; c'est la force de l'attraction.

Tout ce qui vient d'être dit de la force de répulsion, «'applique à la force de l'attraction. Comme par elle les molécules tendent à se rapprocher, si elle agissoit seule, l'espace de la matière iroit en diminuant, et elle pourroit être réduite à un point mathématique.

Si la force expansive ne modificit pas celle de l'attraction, aucun corps ne pourroit exister. Comme les forces attractives et répulsives sont les conditions nécessaires à l'existence de la matière, il faul les considèrer comme les forces fondamentales de la matière.

Par ces forces, la matière occupe l'espace avec persévérance, de manière qu'il n'y a pas d'espaces vides disnersés.

Une suite nécessaire est la divisibilité de la matière à

Finfini. Que l'espace soit divisible à l'infini, cela peut être prouvé par les mathématiques; si la matière occupe l'espace avec persévérance, elle doit être aussi 'divisible à l'infini. En poursuivant la division, on ne reucontre pas d'éléments.

La proportion des forces fondamentales détermine les différents degrés de densité que nous apercevous dans la matière. Plus la force répulsive surpasse celle de l'attraction, moins le corps est dense; si, au contraire, la force attractive prédomine, le corps aura plus de densité.

D'après les idées des atomistes, la matière diffère par les atomes dont elle est formée; les dynamistes, au contraire, font dépendre la diffèrence de la matière de la profrion des forces fondamentales. La proportion de ces forces est une grandeur variable, par conséquent susceptible d'une infinité de variations. Lorsqu'on s'imagine en outre qu'il y a une différence spécifique et originaire entre la force attractive et répuisve, on peut admettre une variété infinie de combinaisons. Quant à l'affinité chimique, le chimiste doit adopter cette variété spécifique pour expliquer un grand nombre de phénoménes. Il ue pourroit pas se rendre raison, s'il regardoit l'affinité comme une force qui est toujours en proportion avec la masse.

Lorsqu'on considère les vues atomistiques et dynamistiques comme deux hypothèses, il s'agit de savoir laquelle

est la meilleure.

Moins une hypothèse présente de suppositions, plus elle doit être préférée. L'atomiste est obligé de supposer des forces à ses atomes, sans cela tout reste en repos. Il faut se représenter l'atome sans étendue, et par conséquent sans forme. Comme l'atome est dépourvu de tout ce qui dépend de l'étendue, il ne reste autre chose que l'intensiée.

Nous counoissons la différence des choses par les fonctions que possèdeut les unes et qui manquent aux autres, Comme dans les atomes il ne peut pas être question d'un extérieur, on ne peut que leur attribuer des propriétés de l'intérieur: il faut leur supposer des forces attractives et répulsives.

Outre ces forces, que l'atomiste est contraint d'adopter

avec le dynamiste, il a eucoce besoin, pour la construction de la matière, du plein absolu et du ride absolu, dont le dynamiste peut se passer. Saus celle supposition, il est impossible d'expliquer, dans le système atomique, les différents degrés de densité que nors reconnoissons dans les corps. Outre la forme spécifiquement variable des atomes, l'atomiste doit eucore reconnoître des vides; suppositions dont il ne peut pas prouver la réalité.

Ces forces fondamentales se rapportent à la matière en général. On ne doit pas espérer de pouvoir construire par elle la nature à priori, et d'être dispeuse de toute expé-

rience.

Si le physicieu cherche réellement à créer des corps avec différentes proportious de forces fondamentales, cela reste incertain jusqu'à ce que l'expérience nous ait appris de produire une substance semblable. Il manque toujours de connoître le criterium, si quelque chose est l'action d'une force originaire ou d'une force résultante.

Il faut d'une renoucer à construire la nature à priori, si nous ne voulons pas rejeter toute physique. Il faut nous tenir fernement à cet axiome, de ne rien adopter en physique, qui ne soit l'objet d'expérience ou qui pourroit le deveuir. Si nous nous cloignous de là, le système dynamique recule aussi bien nos connoissances que le système alomique; car cela revient au même, si l'on cherche à concevoir et à expliquer tout d'priori par des hypopoblèses mathématiques arbitraires ou par des hypolhèses nelaphysiques.

## E.

EAU. Aqua, Wasser.

Ce liquide, l'un des plus répandus, est, dans l'état de pureté, sans odeur et saus saveur, transparent et incolor. D'après les expériences de Zimmermann , l'eau est

élastique et compressible à un degré très-foible.

Comme l'eau est le dissolvant d'un grand nombre de substances, on la trouve rarement pure. L'eau de pluie est celle qui contieut le moins de substances en solution. On a remarque que l'eau de pluie, tombée pendant un orage, est moins pure que celle qui provient d'une pluie douce. L'eau qui coule à la surface ou dans l'intérieur de la terre, est toujours chargée de plus ou moins de substauces.

Les eaux douces qui ne troublent pas le savon, doivent être preférées aux eaux dures. Ces dernières décomposent le savon, en raison des sels terreux dont elles sont char-

gées.

Pour avoir de l'eau très-pure, il faut la distiller. On peut la distiller dans une cornue de verre ou dans un alambic muui de son serpentin (1). On doit rejeter les premières portions distillées , comme pouvant contenir quelques substances volatiles. Après avoir distillé les 2 ou les de l'eau, on cesse la distillation. L'eau distillée doit être conservée dans des flacons ou bouteilles de verre qu'on couvre avec du papier.

L'eau étant considérée comme unité pour déterminer la pesanteur spécifique des autres corps, il étoit important de counoître exactement son poids. Il faut avoir égard à sa deusité, qui peut varier d'après la température. Le maximum de densité de l'eau, d'après Dalton, est à 42,5 degrés Fahr., 6 degrés centig.; d'après Lefèvre Gincau, à 3,2 degres centig. Lorsqu'on la fait refroidir au-dessous de 6 degrés centig., elle éprouve à chaque degré de di-

<sup>(1)</sup> Voyez le mot ALAMBIC et les deux Planches, tome Ier, page 213.

minution de température, une dilatation. Elle se dilate de la même manière lorsqu'on ciève sa température audessus de 6 degrés centig. Dans un changement de quelques degrés au-dessus ou au-dessous de ce terme, la variation de dilatabilité est à peine sensible.

En 1798, on détermina, à Berliu, avec beaucoup de soin, le poids du duodécimal pouce cube d'eau distillée à 14 degrae de Luc (57,2 Fahr.), de 288 grains, poids médicinal d'Allemagne. Uu pied cube d'eau peseroit, d'après cela, à la nuême température, 497664 grains de poids médicinal d'Allemagne. Voyez Eytehuein, Comparaison des Poids et Mesures dans les Etats de Prusse (en allemand).

Lefèvre Gineau a obtenu un poids très - exact, parce que le ceutimètre cube d'eau distillée à sa plus grande densité, forme l'unité des nouveaux poids. Le résultat de scs expériences est, qu'un pied cube d'eau à la température ci-dessus, pèse 70 livres 223 grains, poids français. Voyez Journal de Physique, t. 49, p. 171.

D'après les expériences du professeur Robinson à Edimbourg, un pied cube d'eau anglais pèse, à la température de 55 degrés Fahr., 12,78 centig., 998,47 onces d'avoirdu-

poize.

On peut adopter, d'après cela, qu'un pied cube anglais d'eau de pluie, pèse, à peu de chose près, 1000 onces avoirdupoize.

En comparant le résultat de ces différentes expériences,

on trouve qu'il existe le plus grand accord.

A une température de 32 degrés Fahr., o centig., l'eau passe à l'état solide. Voyez art. Glacz. Dans plusieurs sels l'eau se tronve dans le même état.

Lorsqu'on chauffe l'eau à la pression de 28 pouces de barométre jusqu'à une lempérature de 21º 27 abir., 100 ceulig., ou voit s'élever beaucoup de petites bulles qui traversent el fiquide. Arrivées à une certaine bauteur, elles crèvent et occasionneut un certain bruit. D'autres bulles viennent jusqu'à la surface. A ces petites bulles succèdent des bulles plus considérables qui soulévent la surface du liquide, mouvement qu'on appelle ébullition. Les premières petites bulles proviennent de l'air on du gaz actide carbonique, les grosses bulles qui suivent sont de l'eau en vapeur.
Dès que l'eau a atteint le degré d'ébullition , sa dilatation augmente. L'eau qui a été chauffée depuis la température de la glace fondante jusqu'à celle de l'ébullition , se dilate à peu près de ½ de son volume ; dans l'instant où elle se convertit eu vapeurs , elle occupe un espace 728 fois plus considérable qu'à l'état liquide , de mauière que chaque pouce cube d'eau produit i pied cube de vapeur.

Le terme de l'ébullition de l'eau dépend de la pression de l'air. Dans le vide, l'eau bout à 70° Fahr., 21,11 centig. Dans la marmite de Papin, elle peut être chaustée au

rouge avant de bouillir.

Par un mélange de différents sels, on peut élever ou abaisser la température de l'eau. Voyes Achard, Mém. de l'Acad. de Berlin, 1785. Ces expériences devroient être répétées.

Il y a des circonstances où l'eau est susceptible de supporter la chaleur rouge sans se convertir en vapeur. Lorsqu'on laisse tomber daus un vase presque rouge, de platine, d'argent on de fer, quelques gouttes d'eau, il se forme un globule qui parott être sans mouvement; lorsqu'ou examine cette petite sphére avec soin, on s'aperçoit qu'elle se meut rapidement autour de son axe, dimune successivement et finit par disparoître. La goutte reste sur le métal rougi pendant une demi-minute, et même jusqu'à une minute.

Lorsque la chaleur employée diminue promptement, le globule d'eau s'écarte et passe avec bruit à l'état de vapeur.

Klaproth a laissé tomber des gouttes d'eau dans une cuiller chauffée jusqu'au rouge blanc; il obtiut les résultats suivants:

### Première expérience.

La 1re goutte disparut au bout de 40 secondes.

| 3• | 6 |
|----|---|
| 4e | á |
| 54 | 3 |
| 6e | o |
|    |   |

#### Deuxième expérience.

La 1re goutte disparut après 40 secondes.

| 2e       | 14 |
|----------|----|
| 3e       | 2  |
| 4°<br>5° | 1  |
| 5e       | 0  |

Les résultats de ces expériences ne peuvent pas être entièrement uniformes; car il est presqu'impossible de douuer aux vases la même chaleur dés le commencement. Des obstacles accidentels peuvent aussi abrèger ou arrêter le tourbillon de la goutte d'euu.

On laissa tomber promptement 7 gouttes d'eau daus la cuiller chanflée. Ces gouttes se reunirent en une masse sphérique, qui commença de suite son mouvement de rotation. La forme de ce globule d'eau étoit d'abord parfaitement ronde; en coutiunant la chaleur, elle s'est comprimée par le haut, el à la surface la plus élevée on aperreut un tourbillon d'écume blanche. Ce phéuomène dura 150 secondes. Le reste de l'eau s'évapora, parce que la cuiller étoit refroidie.

Dans d'autres expériences, avec 10 gouttes d'eau, on aperçut le même phénomène. La durée du globule d'eau éloit de aoo secondes; il fut consommé saus évaporation, parce que là chaleur de la cuiller de fer étoit plus intense. Plus de 10 gouttes d'eau missent au résultat de l'essai.

Ces expériences out été répétées avec une capsule d'argent et de platine. Les résultats ont été à peu près les mêmes, excepté que la durée des globules fut plus lougue.

### Expériences avec la capsule d'argent.

#### Première expérience.

| La | 1 re | goutte | disparut | après | 72 | secondes. |
|----|------|--------|----------|-------|----|-----------|
|    | 36   |        |          |       | 70 |           |
|    | 3•   |        |          |       | 20 |           |

#### Deuxième expérience.

La 1re goutte disparut après 60 secondes.

| 30       | 30 |
|----------|----|
| 3e       | 20 |
| 4°<br>5• | 6  |
| 5•       | 0  |

Avec 3 gouttes, la durée du globule a été de 240 secondes, et l'évaporation momentanée.

# Expériences avec la capsule de platine.

La durée d'une goutte d'eau fut de 50 secondes.

Un globule de 3 gouttes a duré qo secondes.

L'eau ne peut pas s'évaporer daus ces expériences; elle subit une véri able décomposition. La cuiller de fer est sensiblement oxidulée. Voyez Leidenfrost, De aquac communis non nullis qualitatibus tractatus, Duieb., 1756, edit. all., 1796; Meyer, dans la Gazette de Gottingue, cabier 84; Klaproth, dans le Journ. de Chim., t. 7, p. 646.

La décomposition de l'eau, par l'électricité, paroît reposer sur la même théorie.

La chaleur ne suffit pas pour décomposer l'eau. Lorsqu'on fait passer de l'eau à travers des tubes incandescents, qui n'ont pas d'action chimique sur ses priucipes, elle les

traverse sans subir de décomposition.

L'eau a la propriété d'absorber différents gaz et d'en conserver une partie. Lorsqu'on met de l'eau privée d'air par l'ébullition, et renfermée dans le vide, en contact avec l'air, on remarque que le volume de l'air diminne. Cet air a cependant aussi éprouvé quelqu'altération chimique; le résidu contient beaucoup plus de gaz azote que l'air n'en contenoit auparavant. L'air qu'on sépare ensuito de l'eau coutient beaucoup plus de gaz oxigéne que l'air employé avant l'absorptiou.

Priestley est le premier qui ait remarqué que cet air, dégage de l'eau, contenoit plus d'oxigène que celui de

l'atmosphère,

Hassenfratz a fait voir que l'air provenant de l'eau de pluie, contenoit presque 0,40 de gaz oxigène.

Ingenhouse et Breda sont arrivés aux mêmes résultats.

Humboldt et Gay-Lussac, dans leurs expériences eudiométriques, ont fixé l'attention sur cet objet. Ils ont dégagé l'air par l'ébullition de l'eau.

Dans 100 parties d'air, provenant de l'eau qui avoit séjourné à l'air, ils ont trouvé, par le moyen de l'eudiomètre de Volta,

> Jans l'air de l'eau de Seine . 31,9 de l'eau de pluie . 31,0

On voit que cet air contient 10 pour 100 d'oxigène de plus que l'air ordinaire. Dans les*eaux* de fontaine qui sont foujours eu contact avec des substauces qui ont de l'affinité pour l'oxigène, la proportion de l'oxigène est plus variable.

Ils ont trouvé de plus que les dernières parties d'air, dégagées de l'eau par l'ébullition, contenoient plus d'oxigène que les premières; ce qui prouve la graude affinité de l'oxigène pour l'eau.

L'eau saturée de sel et celle qui provient de la glace fondue, donnent moins d'air que l'eau ordinaire. L'eau pure de la Seine contient presque la moitié da plus d'air que l'eau saturée de sel. La différence provient de ce que l'air se dégage de l'eau quand on y fait dissoudre un sel même à froid. Cet air ne contient que 0,225 de gaz oxigène, tandis que l'air, provenant de l'eau salée par l'ébullitou, contient 0,305 de gaz oxigène.

L'eau, provenant de la glace fondue, donne à peu près moitié plus fair que l'eau ordinaire, le dégagement s'a lieu qu'au-dessus de 60 degrés centig. L'air recneilli à deux époques n'a donné, à l'eudiomètre de Volta, que 27,5 et 33,5 de gaz oxigène.

L'eau, provenant de neige nouvellement tombée, contenoît le double, de volume d'air que celle de la glace. L'eau de neige, portée à l'ébullition, divisée en 5 parties et examinée à l'eudiomètre de Volta, donna le résultat suivant :

| 110 | partie, | gaz | oxigène. | • | ٠ | 20 |
|-----|---------|-----|----------|---|---|----|
| 3°  |         |     |          | , |   | 32 |
| 5°  |         |     |          |   |   | 34 |

La dernière partie étoit l'air le plus pur que ces physiciens eussent recueilli d'une eau quelconque. La quantité d'air qu'ils ont retiré par l'ébuillition de l'eau de neige et de rivière, étoit ‡ du volume de l'eau. Voyez Journ. de Phys., t. 60, p. 129.

Corradori n'est pas de l'opinion de Gay-Lussac et de Humboldt. Daprès lui, l'eau de neige, de glace et de grêle ne contient pas d'oxigène. Voyez le Journal de Chim. de Scherer, t. 3, p. 517; et le Journal de Gehlen, t. 4, p. 150.

L'ébullition est un moyen d'enlever à l'eau sa plus grande quantité d'air. Il faut la faire bouillir au moins 2 heures, et la renfermer ensuite dans des flacons parfaitement remplis; exposée à l'air, elle en absorbe promptement une partie.

Driessen, qui a indiqué ce moyen pour purifier l'eau, a proposé, pour s'assurer si l'eau est entièrement privée d'air, de verser un peu de teinture blene de tournesol dans l'eau à essayer, et d'y faire passer, sous une cloche, du gar uitreux pur; si l'eau contient du gar oxigéne, la teinture bleue sera rougie par la formation du gaz acide nitreux.

Les expériences de Humboldt et de Gay-Lussac, sur plabsorption d'autres gaz, donneut le résultat suivant. Le gaz oxigène est absorbé le plus fortement par l'eau éseine : de tou parties de gaz oxigène l'eau en avoit absorbé 40. Les 60 parties qui restoient étoient composées de 37 de gaz azotée et de 33 de gaz oxigène. Cent parties egaz oxigène avoient donc, d'après cela, perdu, dans l'eau de Seine, 77 parties, et en avoient degagé 37 de gaz azote.

L'eau n'a pas paru avoir beaucoup d'action sur un vo-

lume de gaz hydrogène.

Le volume du gaz azote pur sur l'eau a été diminué de a à 3 pour 100; mais lossésidu n'étoit plus du gaz azote pur. On y trouva 0,11 de gaz oxigène qui étoit dégagé par 0,14 de gaz azote.

Quoique le gaz hydrogêne ne soit pas sensiblement absorbé par sou contact avec l'eau de rivière, un métango de ce gaz avec le gaz oxigéne a été absorbé en quantité considerable. La diminution de volume est d'autant plus forte que le gaz oxigéne est prédominant, comune, par exemple, dans un melauge de 200 parties de gaz oxigéne et de 100 parties de gaz hydrogêne.

Dans toutes ces expériences il à est dégagé du gau azole de l'eau. Dans le résidu d'un mélange de parties égales de gaz oxigène et de gaz hydrogène, Humboldt et Gay-Lussac ont trouvé, sur 100 parties, azole ao, gaz hydrogène 50, et gaz oxigène 30. Plns l'absorption du gaz oxigène étoit grande, plus il y avoit de gaz azote dans l'eau.

Un mélauge de 400 parties de gaz oxigêne, et de 200 de gaz hydrogêne, qui séjourna pendant 10 jours sur de l'eaz de la Seine, fut réduit à 502; ce résidu étoit composé de 240 de gaz azote, de 142 de gaz hydrogêne, et de 174 de gaz oxigêne.

Pour résoudre la question si le gaz hydrogèue absorbé forme de l'eau avec le gaz oxigène, on mit en contact un mélange de ces deux gaz avec l'eau privée d'air par ébulition. Au bout de 12 jours, on distilla cette eau: on trouva dans l'air retiré, une quantité suffisante de gaz oxigène pour enflammer le mélauge par l'eudiomètre de Volta.

L'eau de rivière agit moins sur un mélange de gaz oxigène et de gaz azote, que sur un mélange de gaz oxigène et de gaz hydrogène. Lorsqu'on met l'eau en contact ávec du gaz oxigène, il se dégage du gaz azote; si, au lieu d'oxigène, ou fait un mélange d'hydrogène et d'oxigène, elle en absorbe une partie, et elle donne en place du gaz azote. Eu général, l'eau teud à modifier la proportion de l'air qu'elle contient, d'après la nature du gaz qu'on lui présente. Comme l'eau de Seine cat en partie hargée d'un mélange de gaz oxigène et de gaz azote, il

paroît naturel qu'elle agisse davantage sur un mélange de gaz oxigène et de gaz bydrogène, que sur des substances dont elle est déjà saturée.

D'après de Marty, la mêtine quantité d'eau qui n'absorle d'abord qu'un certain volume de gaz oxigéne, en prend, par un laps de temps, une quantité plus considérable. L'eau qui a été saturée par l'agitation avec le gaz oxigéne, en absorbe encore, après avoir sejourné dans un eudroit où le soleil ne donne pas, quand on l'agite de nouveau avec ce eaz.

Le même phénomèue a lieu avec du gaz hydrogène. De Marty a observé que l'eau absorbe plus promptement, et en plus grande quantité, le gaz hydrogène, qu'elle n'absorbe le gaz oxigène. Il trouva de plus, qu'au hout de a ans, le volume du gaz absorbé n'étoit pas eucore égal au volumé de l'eau.

L'eau thargée de gaz oxigèue est plus propre à absorber le gaz hydrogène, et l'eau chargée d'hydrogène absorbe davantage d'oxigène. (De Marty.)

Ces phénomènes n'ont pas lieu avec le gaz azote; l'eau agitée avec ce gaz n'en dissout pas davautage.

Lorsqu'on met en coutact l'eau chargée de gaz azote, avec un mélange de gaz hydrogène et de gaz oxigéne, elle absorbe de ce mélange, saus laisser dégager son gaz azote. Si l'on croyoit qu'il y a ici un échange, cela dépend, d'après de Marty, de ce qu'au, commencement de l'absorption du gaz oxigèue et du gaz hydrogène, il se dégage en effet une petite quantité de gaz azote de gaz oxigèue et du gaz hydrogène.

Mais qu'on agite le gaz avec l'eau, toute la quantité de gaz azote rentrera daus l'eau comme elle étoit auparavant, malgré le gaz oxigène ou hydrogène qu'elle peut avoir absorbé.

Le résultat qui vient d'être annoncé est si juste, qu'on ' peut par la force absorbante de l'eau, faire une analyso exacte de l'air. Il faut que l'eau soit préalablement saturée de gaz azote; elle absorbe alors exactement 0,21 en volume d'air, comme cela pourroit avoir lieu par un sulfure. De Marly assure que celte eau lui a servi avec avantage comme eudiomètre. Lorsqu'on u'a pas de gaz azote à sa disposition, on peut employer l'air; par ce moyen, elle absorbe la totalité du gaz azote qu'elle doit contenir; quoiqu'elle absorbe en même temps du gaz oxigène, cela n'empêche pas qu'elle n'en prenne, avec le temps, de l'air, dont on se propose de faire l'analyse. De Marty se sert de cette propriété absorbante de l'eau, pour reconnoître si une quantité déterminée de gaz oxigène contient du gaz azote; s'il en contient, il ne sera pas entièrement absorbé par l'eau chargée de gaz azote. Voyez Annal. de Chim., t. 61. p. 271.

Les expériences de de Marty différent sensiblement des résultats obtenus par Humboldt et Gay-Lussac. Il seroit à desirer que les physiciens reprissent cet objet. Il faut remarquer que les expériences de de Marty ont été faites

en général dans des vaisseaux clos.

On parlera à chaque article de l'action de l'ea" sur le charbon, le sonfre, le phosphore, les metaux, les terres,

les alcalis, les acides, les sels, etc.

Lorsqu'on met des substances végétales dans l'eau, on remarque que ce liquide est absorbé, et que les matières végétales se ramollissent. L'action de l'eau chaude est bien plus active : le tissu végétal est plus intimement pénétré, et se divise plus facilement.

L'eau bouillante chauge singulièrement certains végétaux. Les uns deviennent plus tendres, d'autres changent leur saveur douce et sucrée, en une saveur acerbe et fade.

L'action de l'eau sur les substances animales, présente à peu près les mêmes phénomènes; elles se divisent et se dissolvent en partie dans ce liquide.

Les peuples civilisés ne mangent pas crues la plupart des substances auimales, tandis que plusieurs végétaux peuvent être pris sans cuisson; une action lente de l'eau sur les matières animales, les convertit en adipocire. Voy. l'action de l'eau à chaque article des substances organiques.

L'eau pure ne s'altère pas. Rudenskiold a remarqué que l'eau d'Helsingborg, en raison de sa grande pureté, se conserve des années dans des flacons bonchés. Si l'eau contieut des substances étrangères, elle répand bientôt

une odeur désagréable, et se putréfie.

Stiprian Luiscius s'est convaincu que la putréfaction de l'eau proveuoit surtout des matières végétales et animales qui s'y trouvoient combinées avec le soufre, et quo la couleur étoit due à la matière extractive tenue en solution.

Par l'addition d'un acide, Stiprian Lui-cius en a dégagé du gaz hydrogène sulfuré, et la dissolution de l'argent eu du ploub, a noirci la liqueur. Les substauces végetales y forment ordinairement du gaz hydrogène carboné, taudis que les substances auinales dounent naissance à la formation de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniaque.

On trouve souvent que si les substances organiques sont entièrement décomposées, l'eau devient polable. Lorsqu'on expose l'eau gâtée pendant quelque temps à l'air, elle perd son odeur désagréable, ce que l'on accélére

par l'agitation.

Comme dans les voyages de long cours l'eu gâtée est la cause de beaucoup de maladies, on a fait des recherches multipliées pour prévenir la putréfaction de l'euu, ou pour rendre l'eau gâtée potable. Stiprian Luiscius y a ajonté plusieurs dissolutious métalliques trés-oxidées. Il versa dans a livres d'eau fétide 6 à 10 gouttes de sulfate de fer au mazzimum; l'odeur désagréable diminua, et disparut bientôt. La couleur devint plus ou moins foncée, il so déposa des flocons, et il se dégagea du gaz hydrogène, du gaz hydrogène sulfuré, et du gaz azote.

Après avoir décomposé l'excès de sulfate de fer par la

craic, l'eau filtrée étoit claire et potable.

Si le gaz hydrogène carboné et le gaz hydrogène sulfuré ne se décomposent pas eu totalité, l'eau conserve l'odeur putride. Daus ce cas, on peut employer avec avantage la moitié du sulfate de fer au minimum.

Lorsque les substauces putrides se sont déposées, il faut décanter l'eau; et sur les navires, dont le mouvement

continuel empêche le dépôt, il faut filtrer.

Pour garantir l'eau de la putrefaction, Habnemann a

proposé d'y ajouter du nitrate d'argent.

Il trouva quoi radora de poids de nitrate d'argent, ajouté à l'eau de rivière, qui ne doit pas être exposée au soleil, la garantissoit de la putréfaction. Laxe se servit pour cet

· Land Lange

effet d'acide sulfurique ; Lowitz et Kels de charbon. Lowitz trouva que l'action du charbon étoit plus efficace quand on v ajoutoit un peu d'acide sulfurique. Pour la marine, il recommande surtout la propreté des tonueaux. Il faut frotter l'intérieur avec du sable; on les remplit d'eau, et on ajonte à chaque tonneau 6 à 8 livres de charbon, et de l'acide sulfurique jusqu'à ce que l'eau devienne à peine acide.

Le charbon en pondre doit être remué une fois par semaine. L'eau gâtée peut être rendue potable par ce procédé.

Berthollet a entièrement confirmé l'action du charbon pour garantir l'eau de la fétidité. Il trouva cependant plus convenable de carboniser l'intérieur des tonneaux. La couche de charbon agit suivant lui de deux manières : elle empêche que la matière extractive des tonneaux ne se dissolve. et elle s'oppose à la putréfaction du principe extractif qui provient de l'endroit du bois où le charlion a été détaché. Ce grand avantage des tonneaux carbonisés vient d'être pleinement confirmé par deux capitaines russes, MM. Kruseustern et Lissjanski, dans leur voyage autour du monde. Voyez Journ. de Chim. et de Physiq. , t. 1, p. 621.

Pendant long-temps on a regardé l'eau comme un corns simple. Boyle et Marggraff, etc., obtinrent, des distillations répétées d'une même quantité d'eau, un peu de terre, ce qui leur avoit fait croire que l'eau se convertissoit en terre. Lavoisier, en répétant l'expérience, vit bientôt que cette terre provenoit des vaisseaux distillatoires. Voyez Mem. de l'Acad. , 1770 , p. 73.

Eller, en broyant de l'eau dans un mortier de verre, obtint aussi de la terre qu'il crut provenir de l'eau. Voyes Ment. de l'Acad. de Berlin, 1746, p. 45.

Van Helmont a renssi à faire croître des arbres par le simple contact de l'eau. Cette expérience persuada beaucoup de physiciens que l'eau pouvoit être convertie dans toutes les substances qui se trouvent dans le végétal. ..

La découverle des gaz a fait connoître que l'eau est composée d'hydrogène et d'oxigène. Jamais découverte ne fut plus riche en conséquences; par elle on parvint à expliquer uu grand nombre de phénomènes dont on n'avoit pu rendre raison jusqu'alors.

Une découverte aussi împortante demande quelques détails.

Schéele est le premier qui ait fixé son attention sur les phéuomènes qui ont lieu pendant la combustion de l'hydrogène. Il remarqua qu'en enflammant du gaz hydrogène au bout d'un tuyau communiquant à un matras posè sur leau et rempli de gaz oxigène, l'eau monta dans le matras à \(^2\_z\), et que la flamme s'éteignoit alors. (Voyez Schéele, Chemische Schriften, t. 1, p. 65.)

Schéele a conclu de ses expériences que l'hydrogène s'étoit combiné avec l'oxigène, et qu'il y avoit eu production de chaleur. Si Schéele avoit fait cette expérience sur du mercure, il auroit sans doute aperçu la formation de l'eau.

En 1

En 1716, Macquer enflamma, en présence de Sigaud de Lafond, du gaz hydrogène contenu dans un flacon; il appliqua un autre vase sur la flamme poùr voir s'il so déposoit de la suie; la voûte du vase, au lieu d'être noircie, étoit tapissée de quelques goutles d'eau. Voyez Dictionuaire de Macquer.

En 1777, Buquet et Lavoisier firent détonner un mélange de gaz oxigène et de gaz hydrogène. Buquet sonpconna que le produit devoit être de l'acide carbonique; Lavoisier, au contraire, s'attendoit à la formation d'acide suffurique ou d'acide suffireux. Ils virent que le produit n'étoit pas de l'acide carbonique, mais ils ue determimerent pas la nature du produit. (Voyez Mein. de l'Acad.,

1781, p. 470.)

En 1781, Waltire euflamma, à la sollicitation de Priestley, dans un vase de cuivre, un mélange de gaz hydrogène et de gaz oxigéue; après la combustion, il trouva le poida dimiuué. Priestlev avoit fait l'expérience auparavant en présence de Waltire dans un vaisseau de verre. Ce vase s'humecta sur la paroi inférieure, et se couvrit d'une substance fuligineuse, que Priestley soupçouna provenir du mercure employé pour remplir le vaiseau. Voyez Phil. Traus. t. 74, p. 352.

Cavendish qui avoit connoissance de l'expérience de

Priestley et de Waltire, enflamma, en 1781, du gaz hydrogèue qu'il avoit mêlé avec 2 parties d'air atmosphérique, et il obtint de l'eau. Dans une autre expérience, il brûla 37000 graius poids de gaz hydrogène avec 19500 grains en poids de gaz oxigène; il obtint pour résultat 30 grains d'eau mêlée d'un peu d'acide nitrique.

Watt, en s'étajunt des expériences de Friestley, regarda l'éau comme un composé d'oxigéne et d'hydrogéne, ou une combinaison de l'air déphlogistique et de phlogiston privés en partie de leur feu secret (Phil. Trans., 1784). Cavendish a cependant le mérite d'avoir démontré le premier que l'éau se formoit par la combustion du gaz hydrogène avec le gaz oxigène.

Dans l'hiver de '1/81 et dé 1/81, Lavoisier fit des expériences en présence de Gingembre sur cet objet. Ils remplirent un flacon d'une capacité de 6 pintes avec du gaz hydrogène; ils l'enllammèrent; et avant de boucher le flacon ils y mirent 2 onces d'eza de chaux.

Du bouchon partoit un tube de cuivre à travers lequel on fit passer un courant de gaz oxigène pour entretenir la combustion.

Ils ont répété trois fois cette expérience sans pouvoir reconnoître le produit de la combustion. (Voyez Mém. de l'Acad., 1781, p. 470.)

Lavoisier se servit alors d'appareils plus éteudus pour pouvoir continuer plus long-temps la combustion, de manière que les premières portions de gaz étant brâlées, il pût en faire passer de nouvelles quantités par des robinets.

Le 45 juiu 1783, Lavoisier et Laplace firent la combustion des gaz en présence de Leroi, de Vandermonde, de plusienrs autres académiciens et de Blagden (qui avoit aunoncé à la société que Cavendish avoit autérieurement blenn de l'eau par cette combustion); le résultal de cette expérience fut 295 grains d'eau pure. Lavoisier en conclut que l'eau et composée d'hydrogène et d'oxigène. A la même époque, Monge et Meusnier à Mézières obtinrent les mêmes résultats.

Il seroit trop long de rapporter toutes les expériences faites sur cet objet, et qui ont eu le même but. Comme l'expérience faite, en 1790, par Seguin, Foureroy et Vauquelin, peut être regardée comme un modèle d'exactitude, nous la choisirons pour exemple.

Le gaz hydrogène fut obtenu par le moyen du zinc granulé, et le gaz oxigène par le nuriate suroxigèné de potasse. La densité des gaz fut réduite à 28 pouces de pression de baromètre et à la température de 14º Réaum.

On opera la combustion, à l'aide de l'étincelle électrique, dans un ballon de verre, dout ou avoit retiré l'air

par la machine pneumatique.

L'expérience, qui dura 185 heures, avoit exigé :

Gaz hydrogène. 25980,563 pouces cubes. oxigène. . 13475,198

En ouvrant le ballon on y trouva, outre 12 onces 4 gros et 45 grains d'eau, les gaz suivants :

On trouva que 100 parties de gaz oxigêne employées pour l'expérience, couteuoient 3 parties de gaz azote en volume. Les 13475,198 pouces cubes de gaz oxigêne qui avoient servi à l'expérience, étoient deux composés de 404,256 pouces cubes de gaz azote, et de 10370,942 pouces cubes de gaz oxigêne.

Eusuite, comme la machine pneumatique ne donne pas un de parlait, le ballon retient tonjours 15 pouces cubes d'air atmosphérique, qui est composé de 11 pouces cubes de gaz azote et de 4 pouces cubes de gaz oxigène; on obtient, eu ajoutant ces gaz aux précédents, 415,265 pouces cubes de gaz azote, et 13074,942 pouces cubes de gaz oxigène.

Dans le courant de l'expérience, on a donc employé:

12570,942 pouces cubes de gaz azote . . 6209,869 grains. 25963,563 gaz hydrogène 1039,358 La quantité d'ean obtenue a été de 7245 grains; il y cut donc une perte de 4,227 grains.

L'eau obtenue a été trouvée parfaitement pure par les commissaires de l'académie; sa pesanteur spécifique étoit à celle de l'eau distillée comme 18671 est à 18670.

D'après le poids, 100 parties d'ean seroient composées de

|           |   |   |   |   |   |   | 100,000 |  |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---------|--|
| Hydrogène | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ÷ | 14,338  |  |
| Oxigène.  |   |   |   |   |   |   | 85,662  |  |

Comme MM. Fourcroy, Vanquelin et Seguin n'ont pas eu égard au gaz chargé d'eau, qui, d'après Saussure, est de 10 grains par pouce cube à 14 degrés, il faut en rendre compte et déterminer la pesanteur spécifique des gaz. D'après cette correction, on auroit les rapports suivants:

|                       |   |  |    | 100.00 |
|-----------------------|---|--|----|--------|
| Hydrogène.            | • |  | ٠. | 12,59  |
| Oxigène<br>Hydrogène. |   |  |    | 87,41  |

Voyez Humboldt et Gay-Lussac, Nouv. Journ. de Chimie, t. 5, p. 72.

La proportion des deux gaz en volume peut être, selon Fourcroy, Vauquelin et Segnin, à 28 pouces de baromêtre et à 10 degrés de température, de

| Gaz oxigène |   |   |   |   | 100 |
|-------------|---|---|---|---|-----|
| bydrogène.  | • | ٠ | • | • | 205 |

D'après Humboldt et Gay-Lussac, de

Quelques physiciens ont obtenu, par la combustion du gaz hydrogène, une petite quantité d'acide nitrique; cela a liou si les gaz emplorés contiennent beaucoinp de gaz azote. Il parott cependant, d'après les expériences de Priestley, que la presence du curive détermine la fonnation plus abondante d'acide nitrique, qui est moins sensible dans des vaisseaux de verre.

Voyez Meunier et Lavoisier, Mem. de l'Acad., 1781, p. 250; Fourcroy, Vauquelin et Seguin, Annal. de Chim., t. 8, p. 230; Lavoisier, Traité élémentaire, t. 2, p. 346; Joh. Tob. Mayer, Descriptio machine ad combustionem gaz inflammabilis et vitalis idonca, Gottingue, 1800, traduite dans le Journal de Pharmacie de Trommisdorff, t. 8, et daus le Journal de Scherer, t. 5; John Cuthberson, Appareil pour la formation de l'eau, idem, t. 2; Higgins, Appareil pour la formation de l'eau, idem, t. 6.

Biot obtint de l'eau par la simple compression du gaz oxigenc avec du gaz hydrogene. A cet effet, il prit un canon de fusil muni d'un piston ; l'extrémité du tuvau étoit garnie de cristal. A côté du corps de pompe étoil un robinet ponr y faire passer les gaz ; la partie inférieure du piston étoit entourée d'un gros cylindre de plomb pour accelerer la compression.

Alors on remplit le corps de pompe avec un mélange de gaz hydrogène et de gaz oxigène, et on donne un coup de piston; on voit aussitôt une lumière vive. Il y eut une forte détounation, et le fond de verre du corps de pompe fut brisé; l'anneau de cuivre qui l'attachoit par le moyen d'une vis, fut rompu ; celui qui tenoit le corps de pompe ent la main un peu brûlée et froissée par la force de l'explosion.

L'expérience fut répétée dans un canon de cuivre. Le premier coup de piston a occasionué un bruit semblable à un fort conp de fouet; par un deuxième coup exercé sur une nouvelle quantité de gaz, il y cut détounation, et le corps de nompe fut brisé avec une explosion vive.

Ces phénomènes démontrèrent suffisamment une combinaison entre les deux gaz. La grande chalent qui s'est dégagée a réduit l'eau nouvellement formée en vapeurs, et

l'a dilatée extraordinairement.

La théorie de ce phénomène est très-simple. Une compression rapide sollicite les deux gaz à laisser échapper une grande quantité de calorique qui élève instantanément leur température à un degré capable de les enflammer dans cet état de condensation. Annal. de Chimie ,



t. 53, p. 321, trad. dans le Nouveau Journ. de Chimie, t. 5, p. 95.

On peut trouver les parties constituantes de l'eau par

la voie aualytique.

Lorsqu'on fait passer de l'eau en vapeurs à travers un tube de fer rouge, on obtient du gaz hydrogène. Le fer s'oxide au minimum, augmeute en poids, et l'eau disparoît en totalité. L'augmeutation de poids du fer avec le poids du gaz hydrogène formé estégale à la quantité d'eau disparue.

De la limaille de fer qu'on laisse pendant quelque temps dans l'eau froide, se convertit eu oxide de fer au minimum, et il se dégage du gaz hydrogène; le grillage de fer humeclé d'eau repose eutièrement sur ces principes.

Lorsqu'on fait passer de l'eau eu vapeur à travers un tube qui contieut du charbon ronge, ou obtient un mélange de gaz hydrogéne et de gaz acide carbonique; le poids de ces gaz correspond à la perte de l'eau et du charbon.

Paets van Troostwyk et Deimenn ont décomposé l'eau par l'étincelle électrique. Ils ont pris un tube de verre d'une ligne d'épaisseur et de 10 lignes de longueur. L'une des extrémités du tube a été fermée à la lampe, après voir introduit un fil d'or de ½ de ligne de diamètre. Dans l'autre extrémité du tube, qui étoit ouverte, on avoit mis un fil semblable qu'on pouvoit mouveir librement. On remplit alors le tube d'eau privée d'air par l'ébullition ou par la machine pneumatique; le tube fut placé dans l'eau par son extrémité ouverte.

Le succès de cette expérience dépend uniquement de la force de l'étincelle électrique. L'étincelle du conducteur simple de la graude machiue de Teylor ne fut pas assez forie ; il fallut employer une bouteille de Leyde. Celle qui a servi à l'expérience avoit une surface couverte de 120 pouces carrés; si l'étincelle est trop forte, le tube cassera infailliblement.

On écarte les extremités des deux fils jusqu'à ce qu'on aperçoive que chaque étincelle forme une petite bulle de fluide élastique qui passe dans la partie supérieure du tube.

Il faut à peu près 600 étincelles pour former une co-



lonne d'un pouce et demi de gaz. Le fluide électrique qui passe à travers, l'enflamme, et il ne reste qu'une petite bulle d'air qui peut proveuir d'un peu d'air conteau dans l'eau. Si l'on continue l'expérience sur la même quantité d'au, ayant soin de laiser sortir chaque fois la bulle d'air qui s'étoit formée, les inflammations subséquentes ont lieu sans qu'il y ait un résidu d'air.

Voyez Paets van Troostwyk et Deimann sur la décomposition de l'eau par l'étincelle électrique, dans le Journ. de Physique de Gren, t. 2, p. 130; Péarson, sur les gaz qui proviennent de l'eau exposée à l'étincelle élec-

trique, Annal. de Crell, 1778, t. 1, p. 122.

# EAU CÉLESTE. Voyez Cuivre.

# EAU DE CHAUX. Voyez CHAUX.

EAU DE CRISTALLISATION. Aqua cristallisationis, Krystallisationswasser.

Un cristal qui se forme daus une solution d'eau entraîne une partie de ce liquide, et se combine avec lui; cette

quantité d'eau est appelée eau de cristallisation.

Les sels contieunent plus ou moins d'eau de cristallisation; la quantité d'eau dans le même sel est sujette à des variations qui dépendent des circonstances qui accompagnent la cristallisation. L'eau est solidifiée dans les cristaux; par cette raison, quelques auteurs ont proposé de l'appeler glace de cristallisation.

L'eau de cristallisation influe beaucoup sur la forme, la transparence et sur la solidité du cristal. Lorsqu'on enlève à un cristal son eau, il devient opaque et pulvé-

rulent.

L'eau de cristallisation n'adhère pas avec la même force aux sels; les uus la perdeut par le simple contact à l'air,

comme la plupart des sels à base de soude.

L'eau de cristallisation est cause de la fusion aqueuse que subissent certains sels qu'ou expose à la chaleur, qui ramène l'eau de cristallisation à l'état liquide, et qui dissout alors le sel.

Ou peut aussi expliquer par-là pourquoi les sels cris-

tallisés qu'on dissout dans l'eau, produisent du froid, tandis que les sels effleuris opèrent un effet contraire.

EAU DE L'AMNIOS. Voyez LIQUEUR DE L'AMNIOS.

EAU FORTE. Voyez Acide NITRIQUE.

EAU GAZEUSE. Voyez EAUX MINÉRALES,

EAU DE LUCE. Aqua Luciæ, Spiritus salis ammoniaci succinatus luctesceus. Lucienwasser.

L'odeur de l'ammoniaque en combinaison avec les huiles essentielles devient ordinairement plus agréable; cette circonstance peut avoir donné lieu à la composition suivante.

On dissout 10 à 12 grains de savon blanc dans f, onces d'esprit de vin, et ou y mêle 1 gros d'hnile de succin rectifiée, et l'on filtre. On ajoute ensuite de l'ammoniaque liquide très-concentrée jusqu'à ce que le liquide qu'on agite dans um flacon, ait acquis une belle couler de blanc de lait mat. S'il se forme me pellicule à la surface, on ajoute un peu d'alcool. Cette liqueur est appelée ceu de Luce.

EAU DE LA BEINE. Keir donna ce nom à un conpose d'acide sulfurique et d'acide nitrique. Elle a, d'après lui, la propriété de dissondre l'argent en grande quantité. Ce liquide agit aussi sur d'autres melaux; mais il les oxide seulement sans les dissondre. Comme le cuivre n'en est pas attaqué, on s'en est servi avec avantage à Birmingham (où l'on fabrique des vases de cuivre plaqués en argent), pour séparer l'argent de la limuille.

On précipile ensuite ce dernier métal de sa dissolution concentrée, par le muriate de soude. Les meilleures proportions pour ce liquide composé, sont, d'après Keir, de dissondre 1 livre de nitrate de potasse dans 8 à 10 tivres d'acide sulfurique, d'une pesanteur spécifique de 1,8 {}.

L'auteur a choisi le nom eau de la reine, parce qu'elle agit comme dissolvant sur l'argent (reine des mélaux), comme l'eau royale agit sur l'or, le roi des mélaux.

EAU-MERE. Muria. Mutterlange.

On entend par cau-mère, le liquide surnageant qui reste après la cristallisation des sels. Dans la préparation du salpètre, du sel marin, de l'alun, etc., l'eau-mère diffère des sels cristallisés; elle contient encore d'autres sels en solution. Comme les sels restants dans l'eau-mère, n'ont pas le même degré de cristallisabilité, on peut eucore, s'il y en a une assez grande quantité, en isoler quelquos-uns. Dans d'autres cas, si l'eau-mère coulient des nitrates terreux, on les décompose par la potasse, pour avoir une nouvelle quantité de nitre.

Les eaux-mères, qui ne contiennent qu'un sel, doivent être évaporées pour le faire cristalliser; mais cette deuxième cristallisation est rarement aussi belle que la première.

#### EAU MERCURIELLE. Voyez NITRATE DE MERCURE.

EAUX MINÉRALES. Aquæ minerales. Mineralische Wasser.

Toute cau qui contient une substance minérale en solution, pourroit, à la rigueur, être rangée parmi les caux minérales; mais on n'a donné ce nom qu'à celles qui peuvent faire éprouver quelque effet salutaire à l'économie animale; on les appelle alors eaux salubres.

L'origine de ces eaux est facile à concevoir, si l'on considère que l'eau est le dissolvant d'un grand nombre de substances.

Lorsqu'elle passe dans l'intérieur de la terre sur diffirentes conches qui contiennent des substances solubles, elle en preud une partie. Le calorique qui favorise puissamment cetto solution, doit être considéré dans la fornation des eaux minérales.

Comme la nature opère toujours en grand, elle produit souvent des ellets que l'homme, borné par l'espace, le temps et la force, cherche en vain à imiter.

A mesure que la chimie s'est perfectionnée, on a cherché à décomposer les eaux minérales.

Boyle est le premier qui ait donné une méthode d'analyse. Il démontra la presence de l'air et indiqua plusieurs réactifs propres à faire connoître quelques sels.

Eu 1665. Dominic Duclos essava d'analyser les eaux minérales de France. Il employa les réactifs de Boyle, et en augmenta le nombre. En 1680, Hierne publia son analyse des eaux minérales de Suède. Regis, Didier, Burlet et Homberg, ont perfectionné cette branche d'analyse. En 1726, Boulduc démontra comment ou peut précipiter plusieurs sels par l'alcool.

La découverte de l'acide carbonique par Black est une époque remarquable pour l'analyse des eaux minérales. Le mémoire de Bergmann, en 1778, sur cet objet, doit être regardé comme classique. Viennent ensuite les travaux de Black, Fourcroy, Kirwan, Westrumb, Klaproth; ces chimistes ont rendu l'analyse des eaux plus facile, et

y ont porté plus d'exactitude.

974747

Outre l'air atmosphérique, on a trouvé dans l'eau mi-

nérale les substances suivantes.

Gaz azote. Péarson l'a trouvé dans l'eau de Buxton; Garnet l'a rencontré dans l'eau de Harrowgate, et Lambe, dans celle de Lemington Priors. Gimbernat a trouvé le gaz azote combiné avec le soufre dans les eaux d'Aix-la-Chapelle.

Quant à l'existence du gaz azote sulfuré, tronvé par Schaub dans l'eau de Nenndorf, on n'en peut acquérir de certitude que par des expérieuces ultérieures.

Gaz hydrogène sulfuré. Il est contenu dans les eaux sulfureuses ou hépatiques, en plus ou moins graude quantité.

Gaz carbonique. Il se trouve presque dans chaque source, et surtout dans les eaux acidules. Les eaux chargées d'acide carbonique, sout tantôt froides et tantôt chaudes. Dans l'eau acidule froide de Carlsbad, Klaproth tronva, dans 100 pouces cubes d'eau, 100 pouces cubes de gaz acide carbonique; dans 100 parties du Sprudel, 32 parties de gaz acide carbouique; dans 100 parties de la source Neuve, 50 parties; et dans la source du Château, 53 pouces cubes.

Acide sulfureux. On l'a trouvé dans plusieurs eaux chaudes d'Italie, situées dans le voisinage des volcans.

Acide boracique. Cet acide existe dans plusieurs lacs d'Italie. Voyez art. Acide Boracique.

Soude. La soude combinée avec l'acide carbonique se trouve dans toutes les eaux classées parmi les eaux alcalines, comme celle de Carlsbad, d'Egerbrunnen, etc.

L'opinion de Black que la soude se trouve pure dans les sources bouillantes en Islande, et qu'elle opère la so-Intion de la silice dans ces eaux, n'est pas admissible, d'après Klaproth. Voyez ses Memoires sur les Minéraux,

t, 2, p. 108 (en allemand).

Silice. Bergmann est le premier qui ait découvert la silice dans les eaux. Par la suite, Black et Klaproth ont trouvé cette terre dans le Geyser et dans les sources de Rykum. Klaproth l'a trouvée depuis dans les eaux de Carlsbad; Hassenfratz, dans l'eau de Pongues; Breze, dans l'eau de Pu, ainsi que dans beaucoup d'autres.

Parmi les sels, on a rencontré jusqu'à présent des carbonates, des sulfates, des nitrates et des muriates, ainsi

que des sulfures.

Parmi les carbonates alcalins, on trouve fréquemment celui de soude, rarement celui d'ammoniaque. Il n'est pas encore décidé si le carbonate de potasse fait partie constituante des eaux minérales.

Chaux. La chaux pure n'a pas été trouvée dans les eaux; tandis que le carbonate de chaux se tronve dans presque toutes les eaux, où il est souvent en solution par un excès d'acide carbonique.

Les expériences de plusieurs chimistes, et surtout celles de Berthollet, out fait voir que l'eau chargée d'acide carbouique pent tenir en solution 0,002 de carbonate de chaux.

Mais on trouve que l'eau à 50 degrés Fahr., 10 centig., saturée d'acide carbonique, peut tenir presque 0,002 d'acide carbonique en poids. Il suit de-là que l'eau saturée d'acide carbonique peut contenir autant de carbonate de chaux en poids. Lorsqu'on augmente la quautité d'eau, même dans le cas où l'acide carbonique seroit diminné, le carbonate de chaux restera en dissolution. Il suffit que le poids de l'acide carbonique surpasse celui du carbonate de chaux pour le tenir en solution.

Carbonate de magnésie. Ce sel se trouve aussi dans les eaux, mais plus rarement que le carbonate de chaux.

Carbonate de fer. Il fait partie des eaux minérales qu'on appelle eaux ferrugineuses.

Le sulfate de soude se trouve dans plusieurs eaux, et même en très-grande quantité.

Le sulfate d'ammoniaque existe quelquefois dans les eaux minérales près des volcans.

Le suljate de chaux est très-abondant dans les eaux. Lister paroît avoir démontre son existence le premier, en 1682.

Le sulfate de magnésie fait presque toujours la partie principale des eaux qui ont des propriétés purgatives. On la découvert, en 1610, dans l'eau d'Epsoni, et, en 1606, le docteur Gren fit un mémoire sur cet obiet. Le sulfate d'alumine est infiniment rare dans les eaux.

Il en est de même du sulfate de fer; il existe dans les eaux près des volcans.

Le sulfate de cuivre se trouve seulement dans les eaux

qui ont leur origine dans des mines de cuivre. Le sulsate de manganese a été découvert, par Klaproth, avec l'acide boracique, dans le sassalin contenu dans les

lacs de Sirés. Le nitrate de potasse a été trouvé dans quelques sources de la Hongrie; cette substance est cependant rare dans les eaux.

Le nitrate de chaux a été découvert, par Marggraff. dans l'eau du châtean de Berlin. En 1756, Home, d'Edimbourg, l'a rencontré dans les eaux. On prétend que différentes sources dans les déserts sablonneux de l'Arabie, en contiennent. Le nitrate de magnésie se trouve autsi dans quelques eaux.

Le muriate de potasse est très-rare; Julin l'a trouvé dernièrement dans les sources d'Uhleaborg, en Suède.

Muriate de soude. Ce sel est contenu non seulement dans l'eau de la mer, mais encore dans presque toutes les eaux. Les unes en contiennent une si graude quantité qu'on peut l'en separer avec avantage, aussi en a-t-on fait une branche de commerce. Voyez article SEL MARIN.

Muriate d'ammoniaque. On prétend l'avoir rencontré

dans quelques sources d'Italie et de Sibérie. Muriate de barite. Très-rare; Bergmann dit l'avoir re-

tiré d'une eau en Suède.

Les muriates de chaux et de magnésie sont très-abondants dans les eaux, tandis que le muriate d'alumine y est rarement. Withering a trouvé ce sel dans quelques eaux.

Bergmann a annoncé le premier que le muriate de manganèse existoit dans quelques eaux minérales; ce fait vient d'être confirmé par Lambe, dans les eaux de Lemington

Le borax se trouve dans quelques lacs en Perse et au Thibet.

La combinaison de l'hydrogène sulfuré avec la chaux et la soude constitue les eaux sulfurenses.

L'extractif régétal se trouve abondamment dans les eaux, plus rarement cependant dans les eaux de source que dans l'eau de rivière. Cette dernière contient aussi quelquefois de la gélatine animale.

Le bitume se trouve divisé et mêlé dans certaines eaux, à l'aide de la soude on de l'hydrogène sulfuré. Quelquefois il v est chimiquement combiné.

D'après les substances prédominautes, ou a divisé les eaux minérales en quatre classes : eaux acidules , eaux salines, eaux ferrugineuses et eaux hépatiques.

Les eaux acidules, qui contiennent une quautité considérable d'acide carbonique, se distinguent par leur saveur, piquante; elles rongissent la teinture de tournesol, pétillent, quand on en verse dans un vase, comme le vin de Champagne. Elles forment un précipité avec l'eau de barite , de strontiane et de chaux.

Dans ces eaux l'acide carbonique, ne se trouve pas à l'état de purcté; elles contiennent presque toujours du muriate de sonde, du carbonate de chaux, de magnésie et de soude. Tous ces sels se trouvent dans l'eau de Selz. Onclques eaux acidules contiennent aussi du fer ; les unes sont chaudes, les antres sont freides.

Les eaux acidules les plus connues, sont, ontre l'eau de Selz, celles d'Egerbron, d'Altwasser, de Codowaer, de

Pyrmont, de Drihourg, de Bilin, etc.

On appelle eaux satines, celles dans lesquelles les sels prédominent; elles peuvent contenir, en outre, de l'acide carbonique, de l'hydrogène sulfuré, du fer, etc.; mais ces substances y sont en petite quantité. Les eaux de cette classe peuvent être divisées en cinq sous-espèces. On les appelle eaux dures, si elles contiennent du sulfate ou du carbonate de chaux. Elles décomposeut le savon et ne cuisent pas les liégumes. La seconde espèce est celle où prédomiue le sulfate de magnesie. Elles sout purgatives, d'une saveur amére; on les appelle aussi eaux omières. Les eaux el Seicheutz et d'Epson en sont des exemples. Lorsque le sel marin fait la partie prédominante, on les appelle sources salines. Lorsque le carbonate de soude domine, on les appelle eaux alealines. Si, eufin, elles contieunent beaucoup de carbonate de chaux, sans excès d'acide, on les appelle eaux incrustées. Elles déposents ur les corps qu'on y plonge une couche de carbonate de chaux.

La troisième classe constitue les caux sulfureuses; elles sout reconoissables à leur odeur putride, à la propriété de noircir l'argent et de laisser déposer du soufre. On peut en distinguer deux espèces, les unes contenant du gaz hydrogène sulfuré, et les autres du gaz acote sulfuré.

Dans la quatrième classe sont rangées les eaux ferrugineuses; la teinture de noix de galle leur donne une teinte violetle ou noirâtre. On peut en distinguer trois espèces : elles sont simples, s'il y a du carbonate de fer, sans excès d'acide: on s'en sert alors pour les bains; le fer peut y être en dissolution dans un grand excès d'acide carbonique, ou bien le fer est en combinaison avec l'acide sulfurique.

Avant de commencer l'analyse d'une cau minérale, on examine ses propriètés physiques, sa couleur, sa transparence, son odeur, sa saveur, sa température et sa pesanteur spécifique. On remarque s'il se forme un dépôt, et on examine sa uature. Il est utile de connoltre les fossiles qui se trouveut aux environs de l'eau; il faut déterminer le niveau de la source de les couches terreuses qui l'entourent, etc.

Si l'analyse ne peut pas se faire à la source, il fant remplir des bouteilles sous le niveau de l'eau et les bou-

cher avec soin.

On procède auparavant à une analyse préliminaire par les réactifs, pour reconnoître les substances qui peuvent s'y trouver. Voyez l'article Réactifs.



Quant aux gaz, on verra plus bas comment il faut les dégager et les examiner.

L'hydrogène sulfuré est reconnoissable à son odeur semblable aux œufs pourris. Il rongit la teinture de tournesol, mais le rouge n'est pas de durée; il précipile en noir les nitrates d'argent, de mercure et de plomb, et précipite en jaune la solution de l'oxide blanc d'arsenie. Lorsqu'on chauffe l'eau, il se dégage du gaz hydrogène sulfuré.

Le gaz azote sulfuré est également reconnoissable à son odeur désagréable. Il se comporte avec les dissolutions métalliques, comme l'hydrogène sulfuré. Lorsqu'on fait chauffer cette eau, il s'en dégage du gaz azote sulfuré, mais avec plus de difficulté que le gaz hydrogène sulfuré,

L'acide carbonique libre se manifeste par une saveur acidule qu'il communique à feau. La teinture de tourne-sol en est rougie; la couleur rouge disparoît peu à peu. Par l'ébullition, l'eau perd la propriété de rougir la teinture de tournesol. L'eau de chaux en est troublée, et une grande quantité d'eau acidule redissout le carbonate de chaux formé. Cette eau décompose le savon. L'orsqu'on la fait bouillir, il s'en dégage du gaz acide carbonique.

Les acides minéraux libres dans une eau, sont reconnoissables en ce qu'elle rougit la teinture de tournesol d'une manière constante.

Lorsqu'une eau contient de l'acide sulfurique, les nitrales, muriales et acétales de barite, de stroutiane et de chaux, y forment un précipité, ainsi que l'acétate de plomb.

La barite est surtout le réactif le plus sensible pour l'acide sulfurique libre; elle peut constater la présence de 170000005. Si l'eau contient des alcalis, il faut les saturer auparavaut par l'acide mitrique ou muriatique; il faut encore que le précipité formé par la barite ne soit pas soluble dans les àcides.

L'acide muriatique peut être reconnu par le précipité blanc qu'il forme avec le nitrate d'argent. Il faut, pour, qu'il se précipite seulemeut du muriate d'argent, que les alcalis ou les carbonates alcalins, soient préalablement.

17

traités par l'acide nitrique; s'il y a de l'acide sulfurique, il doit être enlevé par le nitrate de barite.

On découvre l'acide boracique par l'acétate de plomb, avec leque il forme un précipité insoluble dans l'acide acétique. Si l'on veut s'assurer de la présence de l'acide boracique, il faut saturer auparavant les alcalis et les terres par l'acide acétique, et eulever l'acide sulfinique par l'acétate de stroutiane, et l'acide muriatique par l'acetate d'argent.

Lorsque l'euw contient de la soude ou d'autres alcalis, elle brunit la teiture de curcuma, et rend la teinture de fernambouc violette; cela a même lieu lorsque les alcalis sont combinés avec l'acide carbonque; mais il est nécessaire que l'acide libre soit d'episque; lin efinat cepeudant pas perdre de vue que l'eau de chaux agit sur ces leintures coume les aclalis. L'eau que iest chargée de magnésie et de chaux, et dissoute par l'acide carbonique, agit sur le fernambouc comme les alcalis, aussitôl que l'acide carbonique libre est suffisamment dégagé.

La barite se reconnoît par le précipité blanc insoluble qu'elle forme avec l'acide sulfirrique élendu d'eau.

La chaux peut être reconnue par l'acide oxalique, qui forme avec elle uu précipité blanc. S'il y a un acide minéral dans l'eau, i l'aut qu'il soil préalablement saturé; s'il y a de la barite, il faut l'enlever par l'acide sulfarique. La magnésie est précipitée trés-leutement par l'acide oxalique, tandis que la chaux se précipite sur-le-champ.

On peut reconnoître la silice en évaporant l'eau jusqu'à siccité, et en traitant le résidu par l'acide muriatique; la silice reste iusoluble.

La présence de l'alumine et de la magnésie peut être reconnue par les réactifs aivants. L'ammonique pure les précipite toutes les deux, et ne précipite aucune autrè terré, pourvu que l'acide carbonique ai télé enleré pràcalablement par la soude ou par l'ébullition. L'eau de chanx ne précipite que ces deux terres, si toutefois l'acide carbonique a été chaufé par l'ébullition, et l'acide suffurique enleré par le nitrate de barite. L'alumine précipitée avec la magnésie, peut être separée en faisant bouillir le précipite au magnésie, peut être separée en faisant bouillir le pré-

cipité avec une lessive de potasse, qui dissout l'alumiue saus attaquer la magnésie.

Le carbonate de soude agit sur le curcuma. L'eau qui contient ce sel, précipite à froid les muriates de chaux et de barite, taudis qu'il ne précipite pas les sels à base de magnésie, à moian d'employer l'ébullition. Il décompose en outre les nitrates de mercure, d'argent, et l'acétale de plomb. Tous ces précipités sont solubles dans l'acide nitrique.

L'eau qui contient de la soude, précipite le sublimé corrosif en rouge brunâtre; cela n'a pourtant pas lieu quaud l'eau renferme en même temps beaucoup de muriate de soude; alors il se forme un précipité blanc. Lorsqu'il y a beaucoup de muriate de soude, et peu de soude, il n'y a aucun précipité.

Le carbonate de chaux en solution par l'acide carbonique libre, forme un précipité avec l'acide oxalique; l'ammoniaque se combine avec l'acide carbonique libre, et le carbonate de chaux se précipite. Lorsqu'on fait bouillir cette eau, le carbonate de chaux se précipite; il se dissout dans l'acide ultrique, et forme du sulfate de chaux avec l'acide sulfurique.

Le carbonate de magnésie peut être découvert par les mêmes réactifs. Le précipité séparé par l'ébullition, donne, avec l'acide sulfurique, le sulfate de magnésie, qui est très-soluble daus l'eau.

Le carbonate de fer est reconnoissable à la saveur astringente qu'il communique à l'eau. L'acide gallique y forme un précipité noir, le prussiate de potasse un précipité bleu : cette eau laisse déposer par le repos, et encore plus rapidement par l'éulition, un oxide de fer.

Le suljate de soude se distingue par la saveur amère qu'il donne à l'eau; avec la barile ou forme un sulfate insoluble. L'eau rapprochée par l'évaporation, laisse précipiter le sulfate de soude par l'alcool. L'eau évaporée précipite avec le nitrate d'argent un sulfate d'argent, qui n'est pas soluble daus l'acide nitrique.

L'alun est reconnoissable par sa saveur douce, acerbe; l'ammouiaque en précipite l'alumine, et la barite y démontre l'acide sulfurique.

Le sulfate de chaux pent être reconnu par le carbonate de soude; il se forme un carbonate de chaux. Avec l'acide oxalique, on a un précipité d'oxalate de chaux; par l'eau de barite, un sulfate insoluble. Tous ces précipités ont encore lieu, nième lorsqu'on a fait bouillir l'eau longtemps, et après l'avoir filtrée.

L'eau chargée de sulfate de magnésie , présente à peu près les mêmes caractères que celle chargée de sulfate de soude. Le carbonate de soude neutre ne précipite le carbonate de magnésie qu'à l'aide de l'ébulhition. Le sulfure hydrogéné de stroutiane précipite aussi le sulfate de magnésie; il faut pour cela que l'eau ne contienne pas d'acide libre, pas même d'acide carbonique.

Le sulfate de fer se reconnoît à sa saveur astringente; la noix de galle et le prussiate de potasse, indiquent la présence du fer, et la barite, celle de l'acide sulfurique.

Le sulfate de cuivre est reconnoissable à la saveur nauséabonde qu'il communique à l'eau; un excès d'ammoniaque donne une couleur bleue à cette eau; le prussiate de potasse y forme un précipité d'un brun rongeâtre.

Le muriate de soude se distingue à sa saveur. Le nitrate d'argent forme, dans les eaux qui en contiennent, un précipité blanc. On obtient aussi le muriate de sonde cristallisé en évaporant convenablement l'eau.

Le muriate de chaux donne à l'eau une saveur amère particulière, désagréable. Le nitrate d'argent, le carbonate de potasse, et l'acide oxalique y forment un précipité.

Le muriate de magnésie peut être reconnu par les mêmes moyens, excepté que les carbonates alcalins ne le précipitent pas à froid.

Nitrate de potasse. On reconnoît ce sel en évaporant l'eau jusqu'à siccité; et en projetant le résidu sur des chabous ardents, il y a fusion et légère détonnation. L'acide sulfurique en dégage de l'acide uitrique.

Pour déterminer les rapports de ces substances, on emploie le procédé suivant.

On commence par séparer les gaz, et par déterminer leurs proportions.

A cet cffet, on introduit dans une cornne tubulée, ou



EAU 261

dans une fiole dont on counoit la capacité, autant d'cau, de manière que, par l'ébullition, elle ne puisse passer par le cou de la cornue. On adapte à la cornue un tube recourbé qui plonge sous des cloches remplies de mercure; on fait bouillir l'eau pendant \( \frac{1}{4}\text{Pheure} : \text{le gaz passe sous les cloches : on retire alors le tube du mercure, et on laisse refroidir.

Après le refroidissement, on réduit le gaz à la densité convenable, d'après la formule judiquée à l'article Eudiomètre (voyez cet article), et on fait abstraction de l'air.

Si l'ou veut séparer l'acide carbonique d'un mélange de gaz, on fait passer sous la cloche de l'ammoniaque liquide, L'ammoniaque absorbe rapidement l'acide carbonique; et par la diminution de volume, on peut déterminer son poids; le résidu sera de l'air atmosphérique provenant des vaisseaux.

On peut aussi, au lieu d'ammoniaque, se servir d'eau de chaux.

Si l'on se sert de la cuve pneumatique, il faut employer de l'eau chaude, afin que le gaz acide carbonique ne se dissolve pas.

Les gaz hydrogène et gaz azote sulfurés, doivent être recueillis dans l'eau tiède : le mercure leur enleveroit le soufre; cette analyse doit être faile à la source.

Pour les eaux qui sont foiblement chargées de ce gaz, on en remplit plusieurs flacons; on y met de l'oxide blanc d'arsenic, des cristaux d'acctate de plomb, de l'argent en feuilles, ou bien du mercure coulant; on bouche bien ces différents flacons.

L'arsenic prendra une couleur jaune, l'acétate de plomb donnera un précipité brun, et la surface des métaux se teruira; s'il n'y a aucun changement, l'odeur des eaux est occasionnée par un air marécageux, qui a quelque analogie avec le gaz hydrogène sulfuré, et qui a plusicurs fois induit en erreur sur la nature de la source.

Pour déterminer la quantité de gaz hydrogène sulfuré dans une eau, on mesure le gaz séparé par l'appareil pneumato-chimique, et pour absorber l'acide carbonique, oh le fait passer à travers de l'eau de chaux échauffe; on mesure ensuite le gaz qui reste, on l'agité avec l'eau froide qui dissont le gaz hydrogène sulfuré, et l'air almosphérique reste comme résidu.

Pour séparer le soufre de l'eau, on eu introduit 100 pouces cubes dans un flacou, et on y ajoute quelques gros d'acide nitreux concentré. L'hydrogène sulfuré se decompose, et le soufre se précipite en poudre blanche.

On entend par principes fixes, dans les eaux minérales, ceux qui ne se volatilisent pas au degré de l'eau bouillante. Après avoir séparé les gaz, ou doit déterminer les principes fixes.

Pour les obtenir, on fait évaporer une quantité d'eau dans une capsule de porcelaine, couverte d'une gaze ou de papier Joseph, jusqu'à siccité, et on en prend le poids.

Ou verse sur ce résidu, dans un verre cylindrique, 3 fois son poids d'alcool, au bout de 24 heures, on décante l'alcool, et on lave le résidu avec une nouvelle quautité d'alcool. Tous ces liquides alcooliques doivent être réunis, filtrés et évaporés.

On verse sur le sel 'desséché une quantité suffisante d'alcool pour dissondre les sels déliquescents, et pour les séparer d'une quautité de muriate de soude qui a été entraînée par les premières macérations d'alcool. On fait évaporer de nouveau.

Les substauces, ainsi dissonles par l'alcool, peuvent être des principes résineux (si l'eau en coutient), ou des muriales de chaux, de magnésie et de fer; ou y trouvera rarement des nitrales. La dissolution alcoolique peut aussi contenir du sulfate de fer au maximum.

Pour connoître les substances dissoutes par l'alcool, on pése exactement le résidu de l'evaporation; on le dissout dans peu d'eau, et ou y ajonte la moitié de son poids d'acide sulfurique. On fait évaporer, et on juge le genre d'acide qui se dégage à son odeur; on voit s'il est muriatique ou nitrique.

Si tous les deux acides s'y trouvoient (ce qui est rare), il se dégageroit du gaz mutiatique oxigéne, reconnoissable à son odeur.

Après avoir évaporé le mélange jusqu'à siccité et l'avoir fait légérement rougir, on ramullit le résidu dans un peu d'eau. Lorsqu'il contient de la chaux, celle ci reste

Challe Chall

comme sulfate de chaux, et les autres substances se séparent pendant l'évaporation de la dissolution.

S'il y a de la magnésie, on obtient de la liqueur du sulfate de magnésie cristallisé.

Par la quantité de sulfate de chaux et de sulfate de magnésie obtenue, on peut déterminer les quantités des muriates de chaux et de magnésie.

Si l'eau contenoit aussi du muriate de fer ou du sulfate de fer au maximum, il resteroit dans l'eau-mère en magma incristallisable. On le fait évaporer à siccité avec le sulfate de magnésie, et on fait calciner fortement; on redissont par l'eau le sulfate de magnésie, et l'oxide rouge de fer reste sur le filtre.

Le résidu insoluble dans l'eau doit être mis en ébulition avec 8 à 10 parties d'eau. On décante et on fait bouillir avec une nouvelle quantité d'eau, ce qu'on répète jusqu'à ce que l'action soit presque mille. On fait dessécher le résidu insoluble, et on le pèse; on fait ensuité évaporer la dissolution jusqu'à siccité. Souvent il se précipite du sulfate de chaux en cristaux aciculaires, qui resteut insolution, provenaut des sels insolubles, partie égale d'alcoul. Le muriate de soude reste en dissolution dans ces circonstances, mais les sulfates de soude et de magnésie se précipitent. Lorsque la liqueur surnageante paroit claire, on la décante, et on lave le résidu salin avec un mélance de partie égale d'alcool et d'ecau.

Si ce précipité contient deux ou plusieurs sels, on no peut les séparer exactement par la cristallisation, parce qu'ils sont également solubles dans l'equ.

Il est préférable de les décomposer; pour cela on y verse un peu d'eau de chaux; s'il n'y a pas de précipité, on peut conclure que le sel est uniquement composé de sulfate de soude.

Comme le précipité peut être aussi du sulfate de maguésie, on dissout alors le sel dans l'eau, et on précipit la magnésie de la liqueur bouillante par le carhonate de potasse. On convertit la magnésie séparée en sulfate, et on calcule le poids de sulfate de soude qui peut y avoir existé avec le sulfate de magnésie. On fait évaporer la liqueur saline alcoolique privée des sulfates; le muriate de soude cristallise peu à peu en cubes. On fait évaporer le liquide jusqu'à siccité, et on détermine exactement le poids du muriate de soude.

Si, par uu examen préliminaire, on découvre dans une eau un sel alcalin prédominant, qui est ordinairement du carbonate de soude, l'analyse est moins compliquée: dans ce cas, l'eau ne peut pas contenir ni des sels terreux, ni des sels métalliques. Les sels qui peuvent s'y trouver avec le carbonate de soude, sont ordinairement du sulfate et du muriate de soude.

Après avoir évaporé à siccité l'eau alcaline, on pèse le résidu; il faut le redissoudre dans l'eau, et le neutraliser exactement par l'acide nitrique, en faisant une expérience comparative avec le carbonate de soude pour déterminer la quantité d'acide nitrique nécessaire; on précipite alors le liquide par le nitrate d'argent. Le poids du muriate d'argent oblenu peut indiquer la quantité de muriate de soude contenu dans la liqueur.

Par l'eau de barite, on peut déterminer la quantité de sulfate de sonde.

On verse sur le résidu insoluble dans l'eau 2 à 3 fois son poids d'acide muriatique, et on chauffe légèrement. On filtre la liqueur, et on lave le résidu qui est de la silice.

Si la liqueur muriatique contient un peu de fer, il faut y ajouter de la potasse ou de la soude jusqu'à ce que l'acide ne prédomine plus sensiblement; alors il faut en séparer le fer par le succinate de soude; le précipité bien calciné peut indiquer la quantité de fau

On précipite alors la liqueur encore bouillante par le carbonate de soude. Les terres précipitées, la chaux et la magnésie doivent être séparées, comme cela est indiqué

plus haut, par l'acide sulfurique.

L'analyse des eaux minérales est une des opérations les plus difficiles en chimie; i l'atut être très-exercé pour y recounoître, par des réactifs, les substances qui sont en dissolution. Il n'est pas moius facile de séparer les différentes matières et d'en déterminer la quantité. Si l'on fait attention que le poids des substances ne fait souvent que rôgs de l'eau, et que ces substances sont quelquéfois au



nombre de 8, dont chacune ne fait peut-être que l'eau minérale, on se convaincra facilement qu'une analyse exacte doit exiger un manipulateur très-habile.

Kirwan a donné un procédé pour déterminer la quautité de sels qui existent dans l'eau, d'après leur pesanteur spécifique, de manière que l'erreur ne peut pas surpasser x à 2 pour 100. Voici sa méthode.

On déduit la pesanteur spécifique de l'eau distillée de celle de l'eau minérale à examiner, et on multiplie la différence par 1,4. Le produit est le poids du sel dans une quantité d'eau donnée, qui est-égale au nombre dont ou s'est servi pour désigner la pesanteur spécifique de l'eau distillée.

Supposons que la pesanteur spécifique d'une eau minérale soit 1,079, ou bien 1079 (celle de l'eau distillée étant 1000). On soustrait alors 1000 de 1079, et on multiplie la différence 79 avec 1,4.

Le nombre 110,6 qui en résulte indique que 1000 parties d'eau contiennent 110,6 parties de substances salines.

Les sels dont on trouve la quantité par le calcul sont supsosés sans eau de cristallisation; dans cet état, privé d'eau, il faut toujours eutendre les sels provenant d'une analyse.

Voici les parties constituantes de quelques eaux minérales les plus estimées en Allemagne.

Cent livres d'eau de Dribourg contiennent, selon Westrumb:

| 13  |         |
|-----|---------|
| 85  |         |
| 5   |         |
| 24  |         |
| 89  |         |
| 33  | ¥100    |
| 185 |         |
| 68  |         |
| 93  |         |
| 6   |         |
| 23  | grains. |
|     | 23      |

<sup>(1)</sup> L'existence du carbonate d'alumine dans cette eau paroit très-douteuse; nous ne savons pas non plus comment le muriate de chaux peut

Cent pouces cubes de cette eau contiennent 175 pouces cubes de gaz acide carbonique, ou bien, 100 livres d'eau contiennent 1400 grains d'acide carbonique.

Dans 100 livres d'eau de Pyrmont, Westrumb a trouvé,

| 35                              |            |
|---------------------------------|------------|
| Muriate de soude cristallisé .  | 1-22 grain |
| Muriate de magnésie             | 134        |
| Sulfate de soude cristallisé    | 289        |
| Sulfate de magnésie cristallisé | 547        |
| Carbonate de fer                |            |
| Carbonate de chaux              |            |
| Carbonate de magnésie           | 339        |
| Sulfate de chaux                | 868        |
| Principe résineux               | 9          |
| ,                               | <br>2762±  |
|                                 |            |

Cent pouces cubes de cette eau contiennent 187 ½ pouces cubes de gaz acide carbouique, ou bien, 100 livres d'eau contiennent 1500 grains d'acide carbonique. Reuss a trouvé dans 100 livres d'eau d'Eger,

Carbonate de soude cristallisé . 1000 grains.

| Carbonale de soude c   | TIS | (att | ıse | 1000  | gra |
|------------------------|-----|------|-----|-------|-----|
| Muriate de soude crist | all | isé  |     | 555   | •   |
| Sulfate de soude       |     |      |     | 3344  |     |
| Carbonate de ser       |     |      |     | 80    |     |
| Carbonate de chaux.    |     |      |     | 92    |     |
|                        |     |      |     | 51614 | _   |

Cent pouces cubes d'eau d'Eger, contiennent 162 1 10 pouces cubes de gaz acide carbonique.

Bergmann a trouvé dans 100 livres d'eau de Spaa,

| Carbonate de soude crist | all | isé | 154 grains.     |
|--------------------------|-----|-----|-----------------|
| Muriate de soude         |     |     | 182             |
| Carbonate de fer         |     |     | 59 <del>2</del> |
| Carbonate de chaux       |     |     | 1544            |
| Carbonate de magnésie.   |     |     |                 |
|                          |     |     | 7501 grains     |

exister avec le sulfate de soude. Une nouvelle analyse de cette causeroit à désirer. (Nots des Traducteurs.)



Dans 100 pouces cubes d'eau, Bergmann a trouvé 45 pouces cubes de gaz acide carbonique.

Cent livres d'eau de Meinberg contiennent, d'après Westrumb,

| Muriate de soude cristallise  | ٠ | 4950 gr |
|-------------------------------|---|---------|
| Muriate de magnésie           |   | 531#    |
| Sulfate de soude cristallisé. |   | 300     |
| Carbonate de fer              |   | 122     |
| Carbonate de chaux            |   | 741     |
| Carbonate de magnésie         |   | 1121    |
| Sulfate de chaux              |   | 1600    |
| Principe résineux             |   | 181     |
|                               |   | N66     |

Cent pouces cubes de cette eau contiennent, d'après Westrumb, 50 pouces cubes de gaz acide carbonique.

Gent livres d'eau de Wildungen contiennent, d'après Stucke,

| Carbonate de soude cristallisé |   | 680 grain |
|--------------------------------|---|-----------|
| Muriate de soude cristallisé . |   | 670       |
| Sulfate de soude cristallisé   |   |           |
| Carbonate de fer               |   | 25        |
| Carbonate de chaux             |   |           |
| Carbonate de magnésie          |   | 788       |
| Principe résineux              |   | 25        |
|                                | _ | 2888      |

Dans 100 pouces cubes de cette eau, se trouvent 141 3 pouces cubes de gaz acide carbonique.

Cent livres d'eau de Schwalbach, ont donné pour résultat:

| Carbonate de soude ci   |    |   |   |      |  |
|-------------------------|----|---|---|------|--|
| Muriate de soude crista |    |   |   |      |  |
| Carbonate de fer        |    |   |   | 8o1  |  |
| Carbonate de chaux.     |    |   |   | 912  |  |
| Carbonate de magnésie   | ٠. |   |   | 555  |  |
| Sulfate de chaux        | ÷  | ÷ |   | 44   |  |
|                         |    |   | _ | 3027 |  |

Dans 100 pouces cubes d'eau de Schwalbach, ont

été trouvés 183 pouces cubes de gaz acide carbonique. Klaproth, qui a analysé l'eau de Riepoldsauer en Furstemberg, a trouvé dans 100 livres,

 Sulfate de soude sec
 1152,3 grains.

 Muriate de soude sec
 62,5

 Carbonate de soude sec
 25

 Carbonate de chaux
 1012 5

 Carbonate de magnésie.
 25

 Oxide de fer
 25

 Silice
 37,5

Cent livres de cette eau contenoient 4:50 pouces cubes de gaz acide carbonique.

2339,8

Klaproth a trouvé dans 100 pouces cubes d'eau d'Ilmenau en Sonabe, près de Tubinge, dont il a examiné cinq sources qui vont être indiquées par les nombres 1, 2, 3, 4, 5, le résultat suivant.

| , 2, 3, 4, 5, le résultat suivant. | -               |
|------------------------------------|-----------------|
|                                    | Nº I. Nº II.    |
| Sulfate de magnésie avec une       | grains. grains. |
| trace de gypse                     | 5,75 5,00       |
| Muriate de soude                   | 0,30 0,30       |
| Muriate de magnésie                | 0,20 0,20       |
| Carbonate de chaux                 | 25,00 27,75     |
| Carbonate de fer                   | 0,0 0,75        |
| Silice                             | 1,00 1,00       |
| Principe résineux                  | 0,30 0,30       |
| -                                  | 32,55 35,30     |
|                                    | pouces cubes.   |
| Gaz acide carbonique               | 04 105          |
| Nº II                              | I. Nº IV. Nº V. |
| grain                              |                 |
| Sulfate de magnésie 5,50           |                 |
| Muriate de soude 0,30              |                 |
| Muriate de magnésie 0,20           | 0,20 0,20       |
| Cabonate de chaux 28,25            |                 |
| Carbonate de fer 1,00              |                 |
| Silice 1,00                        |                 |
| Principe résineux 0,30             | 0,30 0,30       |
| 36,55                              | 40,30 38,20     |
|                                    | pouces cubes.   |
| Gaz acide carbonique 104           | 112 115         |

Klaproth a trouvé dans 100 pouces cubes d'eau de Carlsbad,

|                        |    |   | Eau du<br>Sprudel. |         | Château. |
|------------------------|----|---|--------------------|---------|----------|
| Carbonate de soude sec |    |   | 30,000             | 38,50   | 37,500   |
| Sulfate de soude sec . |    |   | 70,500             | 66,750  | 66,500   |
| Muriate de soude       | ٠  |   | 34,625             | 32,500  | 33,000   |
| Carbonate de ehaux .   | ٠  | ٠ | 12,000             | 12,325  | 12,750   |
| Silice                 |    | • | 2,500              | 2,125   | 2,125    |
| Oxide de ier           | ٠. | · | 0,125              | 0,125   | 0,062    |
|                        |    |   | 159,750            | 152,375 | 151,937  |
|                        |    |   |                    |         |          |

Gaz acide carbonique. . . 32 50 53

Une connoissance plus exacte des eaux minérales, a mis le chimiste à même d'en préparer artificiellement. Il peut augmenter les substances qui ont un grand effet, et diminuer celles qui n'agissent pas sur l'économie animale,

La base d'une telle composition est de l'eau la plus pure possible; ou bien une eau qui contient déjà quelques-unes des substances qu'on veut y faire eutrer. Dans plusieurs cas, on peut employer une eau de source, dans d'autres il faut employer une eau déjà purifiée.

On dissout les sels en quantité nécessaire dans l'eau. Les carbonates terreux et le carbonate de fer ne peuvent y être dissous qu'après avoir fait passer du gaz acide carbonique dans l'eau.

On charge l'eau d'acide carbonique de plusieurs manières. Use des plus simples est de faire passer le gaz, au moyen d'un tube recourbé, dans un flacon rempii d'eau froide à la cuve pneumatique. Lorsque le flacon est rempii au <sup>2</sup> de gaz, on le bouche sous l'eau et on l'agite fortement. Au bout de quelque temps, on enlève le bouchon; l'air atmosphérique entre; le gaz acide carbonique restant dans le flacon acquiert par-là la même densité que l'air, et cet état plus dense le rend propre à être absorbé par l'eau.

On laisse les flacons encore 24 heures, en les agitant de temps en temps, et on en remplit de petites bouteilles. Plus l'eau est froide, plus elle peut absorber de gaz.

On se sert aussi de l'appareil de Nooth ou de Parker. Il consiste en trois vaisseaux de verre; le vase inférieur qui sert à dégager l'acide carbonique a un col large qui s'élève perpendiculairement; il a une autre tubulure par laquelle on fait passer les matériaux propres au dégagement du gaz.

Le vase intermédiaire a une forme sphérique, pourvue de 2 tubulures, l'uue supérieure et l'autre inférieure. La dernière se trouve précisément opposée à l'ouverture verticale du haut; elle tient reufermé un bouchon cylindrique de cristal, percé d'un caual; à la surface se trouve une soupape demi-sphérique de verre, au-dessus de laquelle est pratique un second bouchon, pourvu de beaucoup de petits canaux. Il y a assez d'espace entre les deux bouchons pour que la soupape puisse ceder un peu par en haut. Ce vase intermediaire sert à contenir l'eau qu'on veut charger d'acide carbonique; il ne faut pourtant pas qu'il soit entièrement rempli d'eau; il doit s'y trouver encore un peu d'air.

Dans l'emploi de cet appareil, l'acide carbonique, dégagé dans le vase inférieur, passe par le canal du bouchon de cristal, soulève la soupape et pénètre à travers les canaux fins du second bouchon dans l'eau du vase intermédiaire. Le gaz y est absorbé d'autant plus rapidement, qu'il y arrive en filets ou en torrents très-fins. Voyez la Description de cet appareil dans les Philos. Transact., t. 65, o. 187: la traduction en a été faite dans le Journ. de Crell, t. 1, p. 187.

Cet appareil a le désavantage qu'on ne peut pas charger l'eau d'acide carbonique autant qu'elle est capable d'en absorber.

De Vigues a fait quelques améliorations à cet appareil. Voyez-en la Description, Journ. de Chim. de Scherer, t. 1, p. 648.

Fierlinger a donné une procédé très-commode pour saturer l'eau d'acide carbonique (Annal. de Phys. de Gren, t. 1, p. 64). On remplit des flacons ordinaires de gaz acide carbonique, et ou les tient renversés dans l'eau pour que l'air ne puisse pas y entrer. Les flacons sont fermes avec des bouchons à soupape. Pour cela on met sur chaque flacon un bouchon de liége percé, dont la surface qui se trouve dans l'intérieur du flacon est garnie d'une soupape ca étain. Cette soupape peut être creuse à la surfacé, pour y mettre la limaille de fer qu'on veut dissoudre dans l'eau chargée d'acide carbonique.

On plonge les flacous, ainsi bouchés, dans des vases rempis d'eau, et on les laisse dans un endroit frais. Plus l'eau s'élève au-dessus des flacons, plus le gaz est comprimé et l'absorption rapide. Lorsque le flacon est entièrement rempli d'eau, la dernière anra absorbé une quantité de gaz égale à son volume.

Quand l'eau est saturée de la quantité convenable d'acide carbouique, on y fait dissoudre les sels qu'on vent y faire entrer.

Il faut y introduire le fer à l'état métallique; l'oxide de fer ne se dissout pas daus l'eau chargée d'acide carbouique. La meilleure manière est d'y plonger une lame de fer bien décapée, ou d'attacher un clou long à l'extrémité du bouchon qui plonge daus le flacon d'eau.

Semblable au gaz acide carbonique, on charge l'eau de la même manière par le gaz hydrogène sulfuré. On a essayé aussi de charger l'eau de gaz oxigène et de gaz hydrogène pur

Leau n'absorbe cepeudant que de très-petites quantice de gaz oxigées et de gaz pydrogène, à moins qu'on n'emploie des moyens mécaniques particuliers. Comme ses gaz ne restent pas long-temps dans l'eau, il faut l'employer sur-le-champs

Pour préparer l'eau de Selz artificielle, on dissout, dans 74 ponces cubes d'eau chargée d'acide carbonique, 60 grains de carbonate de soude desséché. On agite la bouteille bonchée jusqu'à ce que le sel soit dissous.

On remplit de cette eau eutièrement les bouteilles; on y met promptement autant d'acide muriatique pur qu'il est nécessaire pour saturer 50 gr. de carbonate de sonde ajouté, et on ferme bieu les bouteilles. Par ce moyen, l'acide carbonique contenu daus 50 grains de carbonate de soude se dégage aussi et reste dans l'eau. Le carbonate de soude, parfaitement saturé, seroit préférable pour cette opération.

La chaux et la magnésie qui se trouvent dans l'eau de Selz naturelle, n'ont pas besoin d'être mises dans l'eau ar-

tificielle.

Pour charger de fer l'eau de Selz artificielle, il convient d'y plonger, quelques heures avant l'usage, un fil de fer brillant, et de fermer la bouteille eusuite. L'eau artificielle, ainsi preparce, ne se conserve pas long-temps; le fer s'en précipite bientôt à l'état d'oxide.

Cette précipitation du fer rend difficile la préparation de l'eau de Pyrmout, dans laquelle le fer est la partie la

plus efficace.

Pour la préparation de l'eau de Carlsbad, Klaproth donne le procédé suivant.

Dans une cruche de terre d'une capacité de 2 quarts de Berlin environ, on met, après l'avoir lave à l'eau bouillante, les sels suivants :

> Sulfate de soude cristallisé. . 200 grains. Carbonate de soude cristallisé. 130 Muriate de soude punifié . .

On verse dessus un quart de Berlin d'eau bouillante, on agite pour opérer la solution, ou y ajoute alors un quart de Berliu d'eau de Selz; ou bouche la cruche avec un bon bouchon, et on la plonge dans l'eau bouillaute.

En place de sels cristallisés, on peut les employer desséchés. Dans ce cas, on prend 85 grains de sulfate de soude et 50 grains de carbonate de soude.

On peut se passer du carbonate de chaux qui se trouve dans l'eau de Carlsbad naturelle.

Les eaux minérales artificielles se préparent en grand à Paris, chez Tryare et Jurine.

Par le moyen d'une machine de compression particulière, ils font entrer une bien plus grande quantité de gaz dans l'eau, qu'ou ne le fait par les moyens ordinaires.

Le dégagement des gaz, par le feu, se fait dans un cylindre metallique qui traverse un fourneau, et qui, à une de ses extrémités, est pourvu d'un appareil qui peut servir à purifier, à recueillir, à laver et à mesurer le gaz.

Par des conduits mobiles, on fait arriver les gaz dans

une pompe par laquelle on les presse dans des tonneaux qui contiennent les substances fixes de l'eau minérale.

On prépare deux espèces d'eau de Selz; la plus forte contient 5 fois autant d'acide carbonique que son volume d'eau; 50 pouces cubes de cette eau contiennent;

| Carbonate              | de | cl | aux |   |  | 4 | grains. |
|------------------------|----|----|-----|---|--|---|---------|
| Magnésie               |    |    |     | ٠ |  | 2 |         |
| Carbonate<br>Sel marin | de | so | ude | ٠ |  | 4 |         |
|                        |    |    |     |   |  |   |         |

Comme l'acce carbonique est dégagé par l'acide sulfurique, le gaz entraîne quelquefois un peu de cet acide, qui donne à l'eau quelque acidité. En général, il seroit à désirer que le gaz acide carbonique fût toujours dégagé par le feu; car il est presque impossible qu'une petite quantité d'acide ne soit entraînée par le gaz.

Une deuxième espèce d'eau de Selz ne contient que 4 fois autunt de gaz que son volume d'eau. On emploie pour cela du gaz acide carbonique, dégagé par le feu et mélé avec un peu de gaz hydrogène.

L'eau de Spa artificielle contient, pour l'eau foible, 5 fois autant d'acide carbonique que le volume d'eau. Dans 50 pouces cubes d'eau sont contenus:

| Carbonate             | de | cha | ux  |   |   |   | 2 grains |
|-----------------------|----|-----|-----|---|---|---|----------|
| Magnésic<br>Carbonate | :  |     | ٠.  | ٠ |   |   | 4        |
| Carbonate             | de | soc | ide | • | ٠ | ٠ | 3        |
| Sel marin             | ;  |     | •   | ٠ | ٠ | ٠ | o į      |
| Carbonate             | de | ter |     | ٠ |   | ٠ | O        |

La plus forte contient les mêmes substances, à l'exception que la quantité de fer y est double.

L'eau alcaline gazeuse contient 6 fois son volume d'acide carbonique, et renferme, dans 50 pouces cubes, 144 grains de carbonate de potasse.

L'eau de Seidschutz de cette fabrique, contient 5 fois son volume d'acide carbonique, et 50 pouces cubes renferment 144 grains de sulfate de magnésic.

L'eau oxigenée contient la moitié de son volume de gaz oxigene.

ZI.

L'eau hydrogénée contient un tiers de son volume de gaz hydrogène.

L'eau chargée de gaz hydrogène carboné contient 3 de son volume de gaz.

Quant aux eaux sulfureuses, il y en a deux espèces : la plus foible contient la moitié de son volume de gaz hydrogéne, et 13 de gaz hydrogène sulfuré. La plus forte est chargée de la moitié de son volume de gaz hydrogène et du quart de gaz hydrogène sulfuré.

Ce sont les proportions présentées par Bul à l'Institut. Le rapport de Fourcroy, Vauquelin, Chaplal, Portal et Pelletan, fait à l'Institut sur cet objet, étoit moins avantigeux.

Ces chimistes ne trouvèrent dans l'eau de Selz la plus forte, au lieu de 5 fois, que 3 fois de son volume de gaz acide carbonique; dans l'eau foible, ils en trouvèrent une quautité encore moindre.

L'eau alcaline ne contient que a ½ de son volume d'acide carbonique. Les eaux chargées de gaz oxigèue, hydrogène et hydrogène carboné, ne différoient pas pour la saveur de l'eau ordinaire.

Pour l'analyse et la syuthèse des eaux minérales, 207c; les Mémoires Physico-Chimiques de Westrumh, t. 1, p. 1; Bergmann, de Analysi aquarum, Opuscul., t. 1, p. 56; idem, de Aquis medicalis frigidis arte paraudis, Opusc., t. 1, p. 177 et 288; Mémoires sur l'analyse des eaux de Selters, dans les Mémoires présentés à l'Académie, t. 2, p. 53; Duchanoy, sur les Edux minérales; Analyse des eaux de Carlsbad, de Rippoldsauer et d'Innau, par Klaproth; 2002 ess Mémoires sur les Minéraux, t. 1 et 2.

EAU DE RABEL. Voyez ETHER SULFURIQUE.

EAU ROYALE ou REGALE. Voyez Acide nitro-muriatique.

EAU SURE DES AMIDONNIERS. Voyez Amidon.

Congli

EAU-DE-VIE. Vinum aductum. Branntwein.

Toutes les substances qui sont propres à subir la fermentatiou vineuse, et dans lesquelles le principe sucré ou le principe farineux, ou bien l'un et l'autre ensemble abondent, peuvent être employées pour l'extraction de l'eau-de-vie.

Ouoique les matières dont on retire l'eau-de-vie soient très-différentes, ce liquide est toujours une combinaison avec plus ou moins d'eau, et ses parties principales s'associent toujours l'odeur et la saveur des matières qui ont servi à la fermentation; de-là dérivent les différentes espèces d'eaux-de-vie.

Lorsqu'on emploie le raisin ou le viu, le produit est appelé eau-de-vie de France. Celle qu'ou retire du suc des cannes à sucre nouvellement exprimées, et de l'eau-mère du sucre, est appelée rhum, taffia ou esprit de sucre. Ou prétend que l'arac est le produit d'un mélange de suc d'areca catechu et du riz, qu'ou fait fermenter; pour l'eau-

de-vie de grains, ou emploie surtout le seigle.

Presque toute l'eau-de-vie préparée dans l'Europe septentrionale provient des grains; elle contient à peu près 0,68 d'eau. Sa saveur est aigre, piquante, goût qui provient principalement du gluteu des grains, décomposé par la chaleur. Par des distillations répétées, on peut lui eulever une grande quantité d'eau; il est plus difficile de lui enlever le goût désagréable et piquant.

Si l'on veut préparer l'eau-de-vie de grain, on l'égruge, après en avoir fait du malt; on y verse de l'eau chaude, et lorsque la masse est refroidie jusqu'à 30 degrés centig.,

on y ajoute de la levure. .

Au moment où la fermeutation spiritueuse est finie, on transporte le mélange dans l'alambic. Le liquide qui passe le premier est de l'alcool mêlé d'eau et de parties acides

et empyreumatiques.

· On conduit la distillation de manière que l'alcool coule saus interruption. On continue jusqu'à ce que le produit ne s'enflamme plus; on distille alors pour la seconde fois.

Lorsqu'ou couduit la fermentation avec soin, en évitant la formation du vinaigre, et si on a soin que la masse

ne s'attache pas au foud de l'alambic, la saveur de l'eaude-vie sera moins piquante.

Chaplal, dans ses Éléments de Chimie, t. 3, p. 290, a propose d'autres alambics. Tout se réduit à faire élever les vapeurs facilement, et à les coudeuser le plus promptement possible.

Lorsqu'on rectifie l'eau-de-vie de grains sur du charbon calcine, ou bieu si l'ou introduit quelques charbons dans des tonneaux d'eau-de-vie, et qu'on distille après, on lui eulève presque tonte la saveur piquaute. La filtration de l'eau-de-vie à travers le charbon, et l'addition de quelques gouttes d'éther acétique, par pinte, peut aussi masquer en graude partie son odeur empyreumatique. Lorsqu'on distille uu mélange de 100 parties d'eau-de-vie de grains. 10 livres de charbon calcine eu gros morceaux, que demilivre d'acide sulfurique concentré, et 4 livres de viuaigre, on a pour produit une eau-de-vie qui n'a plus de saveur piquante, et qui s'approche entièrement de l'eau-de-vie de France. Le procédé de Hermbstædt, de purifier cette eau-de-vie traitée par le charbon et l'acide sulfurique. cousiste en ce qu'il ajoute au quart de Berlin 6 gros d'acide acétique dulcifié. Ce composé se prépare en broyaut ensemble 8 livres d'acétate de potasse ou de soude, avec une demi-livre d'oxide uoir de mauganèse; on verse dessus un mélange de 7 livres d'alcool et de 3 livres d'acide sulfurique. Au bout de 3 jours, on distille dans uue cornue, et l'on refire 6 livres de produit.

Pour la préparation de l'eau-de-vie de grains, de fruits, de pommes de terre, de carottes, de betteraves, etc., voyez

les ouvrages techniques de Hermbstædt.

Pour l'extraction de l'eau-de-vic de pommes de terre, de carottes, de la poirée et de panais, voyez Keith, the Farmer Magazine, t. 4, p. 22. Cet ouvrage mérite la plus grande attention: il y démoutre qu'un arpent rapporte trois à quatre fois autant que s'il produisoit du grain.

Voyez aussi le Fabricant de liqueurs, par Demachy et Dubuisson; Procédés de distillation, par Westrumb (onvrage allemand); de même, les Ouvrages allemands de Breitenbach, de Neuhahn, de Weise et Hermbstædt, qui traitent de cet objet.



EBULLITION. Voyes EAU.

ECAILLES DE POISSONS. Voyez Corne.

ÉCROUISSAGE DES MÉTAUX. Voyez MÉTAUX.

ECUME DE MER. Spuma marina, Leucaphrum. Meerschaum.

La couleur de ce fossile est presque d'un jaune isabelle. Il a une cassure male, terreuse, est gras au toucher, donne une raclure éclatante, est très-lendre et très-léger. Sa pesanteur spécifique est, d'après Klaproth, de 1,600. Projeté sur des charbons ardeuts, il sue, exhale une odeur fétide, devient dur et parfaitement blanc.

Klaproth a analysé un fossile d'Eski-Scheher, en Natolie; il est composé de

| Silice    |     |     |    |   |   |   | 50,50 |
|-----------|-----|-----|----|---|---|---|-------|
| Magnésie  |     |     |    |   |   |   | 17,25 |
| Eau       |     |     |    |   |   |   |       |
| Acide car | bor | iqt | ıe |   |   | ٠ | 5,0   |
| Chaux .   | ٠   | ·   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | 0,50  |
|           |     |     |    |   |   |   | 08.25 |

## EFFERVESCENCE. Aufbrausen.

L'effervescence est le phénomèue, plutôt encore que l'opération daus laquelle ou dégage, du sein d'un liquide, des fluides élastiques, dont les bulles, en traversaut le liquide, l'agitent, le soulèvent, le recouvrent de mousse on d'écume.

## EFFLORESCENCE. Efflorescentia. Beschlag.

On appelle ausi le phénomène qui a lieu lorsque la surface des sels naturels ou artificiels, exposés à l'air, se couvre de poussière.

Dans la plupart des sels, ce phénomène dérive de ce que l'eau de cristallisation est enlevée. On appelle ces sels, qui se couvrent de poussière, sels efflorescents; tels sont les soudes sulfatée, carbonatée, phosphatée, etc.

Ou appelle aussi efflorescence la couche saline qui se forme sur les nurs des édifices, les terres salpétrées, les schistes alumineux, etc.; c'est encore l'air qui enlève anx sels dissous l'humidité. On nomme même quelquefois cyflorescence, l'oxidation qui se forme à la surface des mines, comme, par exemple, sur les mines de cobalt.

Dans tous les phénomènes d'efflorescence, l'air joue le

principal rôle.

ELECTRUM. Voyez Succin.

ÉLÉMENTS. Voyez Parties constituantes.

ELEMI. Resina elemi. Elemiharz.

On distingue deux espèces d'élemi; l'une, élemi orientale ou d'Ethiopie, qui provient de l'amyris zeylandica L.,

arbrisseau qui croît en Ethiopie et dans l'Inde.

Cette résine nous arrive eu masse de 2 à 4 livres, euveloppée de feuilles de palmier. Elle est d'un jaune blanchâtre, tirant un peu sur le vert; dure à l'extérieur, et tenace dans l'intérieur; elle se ramollit facilement par la chaleur de la main; elle est demi-transparente, a une odeur agréable de fenouil et une savear aromatique; elle se dissont entièrement dans l'alcool et dans les huiles éthérées; à la distillation, elle donne rit d'huile volatile.

La seconde espèce, moins raré, nous vient d'Amérique dans des caisses. On prétend qu'elle provient de l'amyris elemifera L., arbrisseau qui croît à Carolina, au Brésil et dans la nouvelle Espagne. Elle est plus dure que l'espèce précédente, translucide, d'un jaune pale verdâtre, friable, d'une saveur amère et d'une odeur d'anéthi; elle se dissout entièrément dans l'alcool. Sa pessanteur spécifique est, selon Brisson, de 1,018.

ELIXIR ACIDE DE DIPPEB. Voyez ETBER SULFU-RIQUE.

EMAIL. Encausticum. Email.

On entend par émail un flux vitreux dont on se sert pour enduire les métaux. Il y en a de transparent et d'opaque. La base de l'un et de l'antre est un verre fusible qu'on peut rendre opaque par l'oxide d'étain. Clouet a donné, dans les Ann. de Chim., t. 34, le procédé suivant.

L'émail blanc, pour la porcelaiue ou pour les métaux, se prépare en calcinant un mélange de 100 parties de plomb avec 15, 20, 30 jusqu'à 40 parties d'étain.

L'alliage s'oxide facilement au contact de l'air; on enlève l'oxide et on continue de chauffer.

On fait un émail avec 100 parties de cet oxide, 100 parties de sable et 25 de sel marin, qu'on fait foudre dans

un four à faience.

Pour avoir uu *émail* très-fusible , on y ajoute un quart

de minium.

Il faut que le sable employé soit composé de 3 parties de sable siliceux et de 1 partie de talc.

Les diverses couleurs de l'émail sont dues aux oxides métalliques. Le pourpre a pour base, de l'or; le vert, l'oxide de cuivre; et le bleu, l'oxide de cobalt.

Un flux de verre blauc, de borax, de nitre et d'antimoine diaphorétique, est très-propre pour l'émail bleu.

L'oxide de manganése donne uu émail violet; celui de fer, un noir, et celui d'argeut, un jaune. Les oxides de plomb et d'antimoine remplissent le même but.

L'émail doit être plus fusible que le métal qu'on veut couvrir. Pour l'or, l'argeut, le cuivre, le fer, on y porte l'émail pulvérisé, humide, et, quand la couche est séche, ou chauffe dans la moufle et on poit resuite. Si fou veut peiudre sur la surface, on emploie les oxides métalliques propres à cet effet, et on fair chaufer une secondé fois. Il faut que ces matières colori ntes soient plus fusibles que l'émail lui-même. Voyez Bongaiart, Ann. de Chimie, t. 9; et Clouet, idem l. 43.

EMERAUDE. Silex smaragdus Wern. Smaragd.

L'émeraude est presque toujours cristallisée; sa forme primitive est le prisme héxaédre régulier.

Sa couleur est le vert le plus vif, appelée rert d'émeraude; sa cassure transversale est lamelleuse; la cassure principale est conchoide; la surface des cristaux est lisse et brillaute; l'intérieur est d'un éclat de verre. Les cristaux sont ordinairement transparents; lorsque leur couleur est bien foncée, ils ne sont que translucides.

L'émeraude a presque la même dureté que le quartz; as pesanteur spécifique est de 2,65 à 2,75 ; sa réfraction est double; elle devient électrique par le frottement, mais point par la chaleur. A un feu violent, elle perd sa couleur, et devient opaque ; elle fond à une temperature de 150 degrés du pyromètre de Wedgwood en une masse opaque colorée. Selon Donniue, elle fond au chalumeau.

Ou rencontre l'émerande plus particulièrement au Pérou; on la trouve aussi en Afrique, dans les montagnes entre l'Ethiopie et l'Egypte, au-delà de l'Asseran. Dolomieu l'a trouvée dans le granit d'Elbe. Dernièrement on l'a rencontrée implantée dans le schiste micacé au pays de Salzbourg.

Cent parties d'émeraude sont composés, d'après

|                      | ٧x | UQUELIN, | KLAPROTH |
|----------------------|----|----------|----------|
| Silice               |    | 64,60    | 68,50    |
| Alumine              | ٠  | 14,00    | 15,75    |
| Glucine              |    | 13,00    | 12,50    |
| Oxide de chrôme .    |    | 3,50     | 0,30     |
| Chaux                |    | 2,56     | 0,25     |
| Oxide de fer         |    | 0,0      | 1,00     |
| 'Humidité et matière | es |          |          |
| volatiles            |    | 2,00     | 0,0      |
|                      | •  | 99,66    | 98,30    |

La quantité de chrôme a été probablement trouvée en proportion plus considérable par Vauquelin, parce que l'échantillou étoit d'un vert plus vif. Voyez article Béan.. On polit l'émeraude, et elle sert alors d'ornement.

ÉMERIL. Ferrum ochraceum smiris Wern. Smirgel. La couleur de ce fossile tient le milieu entre le noir grisaltre et le gris bleudire; il est rarement en masse; le plus souvent on le trouve implanté avec d'autres fossiles. Il est foiblement brillant, translucide sur les bords; sa cassure est raboleuse, d'un grain fin; il est trés-dur; sa pesanteur spécifique est 3,992. On le rencontre plus particulièrement à Naxos, dans plusieurs îles de l'Archipel, dans la vieille Castille et l'Estremadure, dans plusieurs contrées de l'Allemagne, et près de Schwarzenberg en Saxe, etc.

Il est composé, d'après Smithson Tennant, de

| Fer .  | • | : | • | : | : |   | : | 4 |  |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Silice |   |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 3 |  |

Tennant a examiné une variété d'émeril; il y a trouve

| Alumi  | ne |   | ٠. |   |   |   | 5o |   |
|--------|----|---|----|---|---|---|----|---|
| Oxide  |    |   |    |   |   |   | 32 |   |
| Silice | ٠  | ٠ |    | ٠ | ٠ | ٠ | 8  |   |
|        |    |   |    |   |   | _ |    | • |

On emploie l'émeril, après l'avoir pulvérisé, lavé et desséché, pour polir le verre, les pierres, l'acier et d'autres métaux.

EMETIQUE. Voyez TARTRE STIBLE.

EMPOIS. Voyez Amidon.

EMULSION. Emulsio. Emulsion.

On appelle émulsion un liquide opaque laiteux tenant en suspension des parties caséeuses, huileuses, mucilagineuses, résineuses, etc., etc. Les substances ne paroissent que mélées à l'eau.

On distingue deux espèces d'émulsions.

L'émulsion de semence peut être obtenue de tous les fruits qui donnent une huile grasse par l'expression. En triturant ces semences avec l'eau, on obtient un liquide laiteux. L'émulsion d'amande contient, d'après Proust, une partie caséeuse animale combinée avec de l'huile, du mucilage et du sucre. (Journ. de Physiq., t. 55.)

D'autres émulsions se préparent en combinant des sub-

stances résineuses et grasses avec l'eau par un internéde.

La gomme arabique mêlée avec un pen d'huile donne, en la triturant avec l'eau, une émulsion. Le spermaceti, le guayac, le baume de copahu, le camphre, etc., donnent une émulsion avec de l'eau par le moyen du sucre, du jaune d'ouf, des mucilages, etc.

Les sucs de végétaux desséchés qui contiennent de la gomme et de la résine, donnent une émulsion avec de l'eau par la simple trituration.

ENCRE. Atramentum scriptorium. Dinte.

L'encre est un liquide noir dont on se sert pour écrire. Comme cet objet présente un graud intérêt, ou a beaucoup de procédés pour faire une bonne encre.

L'encre doit être convenablement liquide, pas trop épaisse, noire, sans changer de unance en séchant; et,

dans cet état, elle ne doit pas être gluante.

Il seroit trop long de citet toutes les recettes de Lemery, Geoffroy, Macquer, Lewis, Ribaucourt, etc. Tout sereduit à tenir suspenda, dans un liquide, le fer combiné avec l'acide gallique et le principe astriugent. Comme l'acide gallique et le tannin ne peuvent former, avec le suffate de fer au minimum, un précipité noir, il fant que le sulfate soit oxidé au maximum.

Le fer prend à la longue une plus grande quantité d'oxigène ; de-là provient que l'encre pale noircit par un laps

de temps.

Un acide libre est nuisible à l'encre, parce qu'il dissout le galate et le tannate de fer. L'eau de rivière (puisée avant que le solcil n'y donne) ou l'eau de pluie, est préférable au vinaigre pour la préparation de l'encre.

Il fant éviter un excès de fer, car ses parties se préci-

pitent, et l'encre devient brune.

Lossqu'on plonge un morceau de tôle dans l'enere, les particules noires se déposent en pen de temps. Plusieurs métaux agissent de la même manière; de-là provient vraisemblablement que l'enere perd de sa qualité dans des vaisseaux métalliques.

Lewis est arrivé aux résultats suivants. Parmi toutes

numera Con

les substances astringentes, les noix de galle méritent la préférence.

Le bois de campéche donne plus de couleur, entraînant presque \(\frac{1}{2}\) de fer de plus dans le mélange. Une partie de sulfate de fer, coutre 3 parties de noix de galle , lui ont paru la meilleure proportion. Plus de sulfate de fer rend d'abord l'écriture plus noire, mais elle ne résiste pas \(\frac{1}{2}\) l'action de la lumière et de l'air.

Le professeur Robiuson a donné la recette suivante :

| Bois de campê  | ch         | e ri | ìpé |  |  | 1 | once |
|----------------|------------|------|-----|--|--|---|------|
| Noix de galle  | .*         | ٠    | ٠.  |  |  | 3 |      |
| Gomme arabic   | <b>fuc</b> | ٠.   |     |  |  | 2 |      |
| Sulfate de fer | ٠.         |      |     |  |  | 1 |      |
| Girofles       |            |      |     |  |  |   |      |
| Eau de pluie   |            |      |     |  |  | 2 | quar |

On fait bouillir l'eau avec le bois et la gomme, et on fait évaporer le liquide jusqu'à moitié; dans la décoction encore chaude, on met la noix de galle et les girofles. Lorsque la liqueur est presque refroidie, on y ajoute le sulfate de fer.

Au bout de quelque temps ou décante l'encre, et on la conserve dans un endroit obscur. Les girofles, suivant lui, empêcheut l'encre de moisir; on parvient au même but, en ajoutaut une petite quantité de sublimé corrosif.

On a remplacé la noix de galle par d'autres substances quo contienneut égalemeut de l'acide gallique et du tanin ; comme le brou de noix, la racine du uoisetier, le sumac, l'écorce d'auue, etc. Toules ces substances précipitent en noir le sulfate de fer; mais la couleur n'est jamais si intense qu'avec la noix de galle.

Vogler a substitué à la noix de galle la racine de tormentille.

Dans les temps modernes, on a cherché à découvrir une encre qui résistât à l'action de l'acide oxi-muriatique. Les anciens se servoieut, en place d'encre, d'uu charbon très-divisé; les écritures qu'on a trouvées à Herculanum, existent encore aujourd'hui; cette encre a pourtant le désavantage qu'on peut eulever les traits par le frottement. Lewis recommande d'ajouter à l'encre ordinaire autant de charbon pulvérisé qu'elle peut en tenir en suspension. D'après Proust, on peut employer de la craie noire d'Espagne, qui contient, outre l'alumine, 0,7 de charbon.

Westrumb fait une enere indestructible par l'acide oximuriatique, en mélaut avec une pinte de bonne enere, 10 gros d'indigo pulvérisé, et 6 gros de noir de fumée, qu'on a délayé auparavant avec 1 once d'alcool.

Selon Bosc, il faut ajouter à l'encre de l'oxide noir de manganèse.

Voyez Recherches chimiques sur l'Enere, par Alex. Haldat, Paris, chez Amand Kenig; Thwis, sur la Préparatiou de l'Enere; Dissertation sur l'Enere ordinaire, par Ribaucourt, Annal. de Chim., t. 15; Desormeaux, sur l'Enere noire, dans le Journ. de Pharm. de Trommsdorff, t. 2, p. 157.

Avec toutes les matières colorantes on peut préparer des *encres*, pourvu qu'on ajoute à l'infusion de l'alun et de la gomme arabique.

ENCRE BLEUE. On la prépare, selon Struve, en saturant la dissolution de l'indigo dans l'acide sulfurique par l'ammine; selon Girtanner, en délayant le bleu de Prusse dans de l'eau gommée.

Escre Jaure. On fait bouillir 4 onces de graines d'Arignon, et  $\frac{1}{2}$  ouce d'alun, avec 1 livre d'eau, pendant une heure; on filtre alors, et on ajoute 1 gros de gomme arabique. Au lieu de graines d'Avignon, on peut employer aussi le safran, mais à plus petite dose; la gomme-gutte peut égalemeut servir.

Exces verte. Dans un pot de terre vernissé, on fait bouillir, pendant une heure, en remuant toujours avec une spatule de bois, 2 onces de vert-de-gris, avec 1 livre d'eau; on y ajoute ensuite 1 once de tartre; et après un quart d'heure d'ébullition, ou passe à travers un linge; on remet le liquide sur le feu, et on le fait évaporer jusqu'à un tiers de volume.

L'infusion des violettes, les sucs de l'euphorbia lathyris, et de baies de sureau, donnent aussi une encre verte.

Exca ROUGE. On fait bouillî: ½ livre de bois de fernambouc, ½ once d'alun veve 1 livre d'eau, jusqu'à réduction de la moitié du liquide. On filtre la liqueur, et on ajoute 1 gros de gomme arabique. Quelquefois on met aussi du fartre et du sucre, environ 1 once de chaque. Une dissolution d'étain rend la couleur plus vive; une décoctiou saturée de cochenille, avec un peu d'accide tartarique, doune une bonne encre rouge. On l'obtient eucore plus belle en délayant quelques grains de carmin dans de l'ammouiaque caustique, en ajoutant à la liqueur une quantité suffisante d'eau. Voyez Encyclopédie pratique des Manufactures, par le chevalier W., à Liége.

Lorsqu'on fait bouillir 3 onces de fernambouc, 1 once de bois de Bresil, \(\frac{1}{2}\) once d'alun, et un gros de gomme arabique, on obtient une encre violette.

ENCRE DE LA CHINE. Atramentum Chinense. Tusch.

On a eu pendant loug-temps des idées fausses sur l'encre de la Chine, ainsi que sur plusieurs produits de ces contrées.

D'après Hermann, cette encre seroit le suc noir d'un poisson que l'on fait évaporer. Il dit : Sepio piesse set, qui habet succum nigerrimum instar atramenti, quem Chinenses cum broido Orize, vel alterius leguminis inspissant et in universum orbem transmittunt sub nomine atramenti Chinensis. (Pauli Hermanni Cyuosura, t. 1, § 17, p. 1.1.)

Grossier, dans sa Description générale de la Chine,

Paris, 1795, p. 737, donne une notice plus satisfaisante. L'histoire rapporte qu'en l'ancio de l'ère chrétieune, le roi de Corca avoit nis parmi les présents qu'il offroit annuellement à l'empereur de la Chine, plusieurs morceaux d'encre composes de noir de finmée et de gélatine de corne de cerf. Cette encre étoit tellement éclatante qu'elle ressembloit à un vernis. Il n'y a que goo ans que les Chimois sont parvenus à fabriquer cette encre.

Les Chinois la préparent avec le noir de sumée provenant du sapin et de quelques autres bois; jis y ajoulent un peu de muse, ou quelque autre parsum, pour corriger l'odeur de l'buile. On mêle exactement les différents iugrédients, dont on fait ensuite uue pâte fine, qu'on distribue dans de petites formes de bois.

L'intérieur de ces formes contient diférentes figures, des oiseaux, des fleurs, etc.; de l'autre côté se trouvent ordinairement quelques caractères chinois bieu exécutés. Les Chinois ont une si grande vénération pour tout ce qui concerne l'écriture, qu'ils distinguent les fabricants de cette enere, et qu'ils ne les confondent pas avec les sim-

ples mécaniciens.

L'encre la plus estimée se prépare à Hoei-Tchcou, ville de la province de Kiang-Nan. La manière de faire cette encre est même un secret pour les habitants; on counoît seulement quelques manipulations. Les fabricauts ont des maisons dans lesquelles sont construites beaucoup de petites chambres; on aperçoit des lampes allumées toute la journée; on différencie toutes ccs espèces de fumées d'aprés la qualité d'huile qu'on y fait brêule.

La Tumée d'huile fournit l'encre la plus recherchée. Les espéces inférieures , dont l'usage est très-multiplié en Chine, proviennent de la fumée de combustibles moins chers. Les Chiuois prétendent que les fabricants d'Hoei-Tcheou se procureul la fumée par la combustion des vieux sapins qui croissent sur les montagnes des environs. Ils disent que ces bois sont brôlés dans des fourneaux particuliers; que la fumée est conduite par des canaux longs, dans des chambres bieu fermées, dont les murs sont couverts de papier; au bout de quelque temps on ballaie la suic. Ou recueille aussi la résine qui se sépare peudant la combustion, que l'on fait couler par des tuyaux pratiqués au bout du fourneau.

Les expérieuces synthétiques et analytiques de l'encre de la Chine, s'accordent avec ce raisonnement. Dans le Journal de Physique de Hollande, 1791, Kasteleyn donna le procédé suivant pour l'encre de la Chine. On fait rougir du noir de fumée pendant une heure dans une cornue de verre; on le porphyrise ensuite avec une solution de colle de poisson; on fait évaporer convenablement, et on coule dans des formes.

Proust, qui a auslysé les meilleures espèces d'ence de la Chine, y a trouvé du noir de fuuée, une gélatine animale, et un peu de camphre. Le noir préparé à la potasse, melé avec la colle-forte, lui donna une encre que les hommes qui en font un fréquent usage, préférent heaucoup à l'encre de la Chine. Voyes le nouveau Journal de Chinie, t. 5, p. 597.

ENCRE DE SYMPATHIE. Atratamentum sympatheticum. Sympathetische Dinte.

On a donné ce nom à des fluides qui ne font pas des traces visibles sur le papier, mais dont les traits paraissent aussitôt qu'on y fait agir un ageut chimique quelconque propre à la nature du fluide.

Beauconp de substances peuvent remplir ce but; nous citerons celles qui sont le plus en usage.

La dissolution du safre dans l'acide nitro-muriatique, ou du muriate de cobalt dissous dans 16 parties d'eau, fournit une bonne encre de sympathie. Ses traits desséchés sont invisibles sur le papier; lorsqu'on chauffe le papier, l'écriture parotit d'un beau vert. Ces apparition et disparition peuventêtre répétées plusieurs fois. Le phénonièue u'est pas encore bien expliqué; il parotit pourtant que la couleur verte dépend de la concentration de la dissolution de cobalt, et elle disparotit par le refroidissement eu attiraut l'humidité de l'air.

Hellot n'est pas l'inventeur de cette encre; Moritz et puis Teichmeyer en ont publié la recette.

On prépare, selon lisemann, une encre de sympathie bleue en faisant dissoudre ; once d'oxide de cobalt dans 16 onces de vinaigre distillé, qu'on fait évaporer jusqu'à 4 onces; on faithe alors la solution rosée; on la fait évaporer jusqu'à 2 onces, et on y fait dissoudre 2 gros de muriate de soude. L'écriture de cette encre disparoit par le refroidissement, et reparoit par la chaelur. Lorsqu'on y ajoute encore un peu de sel marin, la solution devient bleue par la chaleur, et rougeatre par le froid.

Le muriate de cobalt bien pur donne toujours une encre de sympathie bleue; elle n'est verte qu'en raison du fer. Si l'on écrit avec l'acide sulfurique étendu, les traits ne sont pas visibles, mais ils noircissent en chanffant lo

papier

L'encre ordinaire étendue et décolorée par l'acide nitrique peut faire les fonctions de l'encre de sympathie, en faisant passer sur les traits une dissolution alcaline.

Les nitrales d'argent et de plomb deviennent noirs par les sulfures alcalins. L'écriture faite avec le muriate d'or ne paroît pas; une dissolution d'étain la rend d'un rouge nourre.

L'acide benzoïque donne une encre sympathique qui devient janne par le gaz nitreux ou par les vapeurs ruti-

tilautes de l'acide nitreux.

Selon Bruguatelli, les traits formés par les nitrates de bismuth ou de niercure deviennent visibles lorsqu'ou plougé le papier daus l'eau; le papier acquiert de la transparence, taudis que les traits sout blaues et opaqués.

L'écriture faite avec des sucs de végètaux colorés disparoit dans le gaz muriatique oxigéné, tandis que les traits faits avec la céruse paroissenfrouges, et ceux avec l'oxide blauc de manganése deviennent bruns.

Les traces de nuriate d'or deviennent d'un rouge foncé

par le gaz hydrogène sulfuré, celles des nitrates de mercure, de bismuth et de plomb sout noires, celles de nitrate d'argent d'un jaune pàle. Les vapeurs d'alcool communiquent aux traits de mu-

riate d'or une conleur pourpre.

ENFER DE BOYLE. Voyez Mercure.

ENGALLAGE. Voyez Teinture.

ENGRAIS. Stercoratio. Duenger.

Le procéde usité dans l'économie rurale de rendre la terre plus fertile par l'addition de diverses substauces, repose sur des connoissances chimiques. Pour expliquer tous les plicaomènes, il faudroit une analyse exacte de l'engraise et du terrain.



Les recherches ingénieuses de Sennebier sur la végétation, et les expériences de Thaer et Einhof, ont déjà éclairci différents objets.

Nons savons qu'un terrain fertile s'épuise par des moissons répétées, et devient beaucoup moins propre à la végétation. Il faut donc que les végétaux prennent autre chose du sein de la terre que de l'eau, car les mêmes phénomènes ont lieu avec un terrain très-humide. L'atmosphère seule ne peut pas fournir les parties nutritives, car elle reste la même.

Dans un terrain abandonné à lui-infème, la nature opère la restauration, parce que les plantes qui croissent sur ce sol s'y pitréfient en même temps. Ces restes organiques forment une couche de terré fertile (le terreau), qui est propre à faire pousser des végétaux nouveaux; mais si l'on recueille le végétal d'un terrain, il faut que l'art empêche l'épuisement du sol par l'engrais. L'engrais rend donc au terrain ce que la végétation lui a enlevé.

On choisit de préférence pour l'engrais des principes organiques, parmi lesquels le fumier occupe le premier raug; le gypse, la marne, plusieurs sels, comme le sel de Glauber, etc., peuvent remplacer, dans quelques circonstances, l'engrais; mais le succès n'est pàs le inéme. Ces substances uninérales paroissent agir en enlevant au soi de l'humidité, au lieu de le rendre propre à én absorber et à la rétenir plus long-temps.

On tronvera par cette raison que ces engrais ne peuvent pas être généralement admis, et que leur emploi doit êtro réglé par la nature di sol.

Les parties constituantes de l'engrais végéto-animal sont du carbone, de l'azote, de l'hydrogène, du soufre, du phosphore, des sels calcuire et magnésien. Quoiqu'où ne sache pas comment ces principes agissent sur la végétation, il paroit que le carbone, une des parties nutritlves la plus esseutielle, se trouve daus un état particultar-dans l'engrais. Dersqu'on verse de l'eau sur l'engrais desseché, elle prend une couleur brune. L'ar l'évaporation, il reste une masse extractive qui contient beaucoup, de carbone. Un autre objet non moins important est l'absorption de l'fir de l'amosphère. D'après Ingenhouse et Spalianzaui,

le sol et tous les principes organiques absorbent l'oxigène de l'air; un terrau rempli d'engrais doit donc en absorber beaucoup. Les expériences de Humboldt, Gough et Rollo ont fait voir combien l'oxigène peut servir comme excitant dans la végétation. La chaleur qui se développe de l'engrais parla décomposition doit être regardée comme favorable à la végétation. Acc tégard, l'engrais frais devroit être plus efficace, en développaut plus de chaleur que celui qui est déjà butréfié.

Voyee Wallerius, Principes de l'Agriculture, Berlin, 1764 (ouvrage allemand); les Traités d'Agriculture de Home, Ruckert, Kirwan (en allemand); Saussure, Recherches sur la Végétation; Annales de Thaer, et Archives de l'Agriculture par Herméstædt, etc.

ENNÉACONTAÈDRE. Voyez CRISTALLISATION.

ENS-MARTIS. Voyez Fer.

ENS-VENERIS. Voyez Cuivre.

ENTONNOIR. Infundibulum. Trichter.

On appelle ainsi des vases coniques de verre ou de métal ouverts à deux extrémilés ; ils servent à transvaser les liquides d'un flacon dans un autre. Si l'ou ue veut pas sailr les parois par le liquide qu'on veut introduire daus un autre vase, il faut es servir d'un entonnoir à long col.

On appello entonnoire à séparation ceux qui serveut à séparer des liqueurs d'une pesanteur spécifique différente. Dans ce cas, l'intérieur du col est très-étroit, et n'a qu'une demi-ligne de diamètre. Lorsqu'on rempiit l'entonnoir avec les liquides que l'ou veut séparer, on bouche l'extrémité du tube avec le doigt. Après quelque repos, on laisse couler le liquide intérieur; ou y applique ensuite le doigt eton verse le liquides upérieur dans un autre vasc.

EPIDERME. Voyez PEAU.

EPIDOTE. Thallites. Thallit, Pistacit, Delphinite.

Karsten distingue trois espèces de ce fossile, le thallite commin, le thallite esquilleux, et le thallite sablonneux,

La couleur du thallite commun est le vert de prés ou le vert d'olive. On le trouve compacte et cristallisé. Ce sont

Gongle

des prismes droits, à 4 faces, terminés par 4 ou 6 faces. La cassure est lamelleuse; l'extérieur est très-brillant, l'intérieur l'est peu. On le trouve transparent. Sa pesanteur spécifique est de 3,450 à 3,460.

Collet Descostils a analysé cette substance, il y a trouve:

| Silice Alumine. |    |     |     |   |   |   |   |       |
|-----------------|----|-----|-----|---|---|---|---|-------|
|                 |    |     |     |   |   |   |   |       |
| Chaux .         |    |     |     |   |   |   |   |       |
| Oxide de        |    |     |     |   |   |   |   |       |
| Oxide de        | ma | zan | ese | ٠ | ď | ٠ | - |       |
|                 |    |     |     |   |   |   |   | 99,50 |

Journal des Mines, nº 30, p. 413.

On trouve ce fossile dans le bourg d'Oizans, en Dauphiné. Delamétherie lui a donné le nom de thallite, en raison de sa couleur, de dallos, feuille verte.

Le thallite esquilleux est d'un vert de pistache et d'un vert noirâtre. On le trouve campacte, disséminé et cristallisé, en prismes à six faces. Les cristaux sont d'un diamètre considérable, leur cassure est esquilleuse; ils sont

opaques et d'une pesanteur spécifique de 3,300 à 3,640. Ce fossile a été nommé acanticone, par Andrada. Foyez l'article Acanticone, où l'on a cité l'analyse de Vauquelin. On le trouve aussi sous le nom d'arendalite, du lieu Aron-

dal, en Norwége.

Le thallite sablonneux se trouvé en Transylvanie, dans une vallée prés du fleuve Aranyos, vers le village Muska, par nids dans une roche grise argileuses. Ce fossile au aspect sablonneux; il consiste en petits grains fins, un peu brillants. Sa pesanteur spécifique est de 3,135.

Les habitants de la Wallachie l'appellent skorza. Karston en avoit fait un genre particulier sous le nom de

Klaproth l'a trouvé composé de

| Silice     |      |     |    |      |   |    |       |
|------------|------|-----|----|------|---|----|-------|
| Alumine    |      |     |    |      |   |    |       |
| Chaux .    |      |     |    |      |   |    |       |
| Oxide de l |      |     |    |      |   |    |       |
| Oxide de   | ma   | nga | nè | se . |   | 4. | 0,25  |
| Parties vo | lati | les |    | ٠    | • |    | 2,50  |
|            |      |     |    |      |   |    | 97.25 |

ESSAI. Decimasia. Probiren.

L'essai consiste en opérations chimiques qu'on fait en petit pour déterminer la quantité de métal ou d'autres substances contenues dans un fossile, ou pour s'assurer de la quantité de l'or et de l'argent.

On fait des essais par la voie humide et par la voie seche. L'essai par la voie séche offre le plus d'avantages. A cet effet, ou pulvérise la mine, ou y mêle les fondants nécessaires; on introduit le mélauge dans un cornet d'essai, et on chaufté à la forge Quand la mattère fonde es refroidie, ou sépare le bouton métallique des scories à l'aide d'un marteau.

Les minérais qui contiennent beaucoup d'arseuic et de soufre doiveut être grillés auparavaut; alors il faut apprécia les aubettores veletilisés

cier les substances volatilisées.

Lorsque la mine renferme le métal à l'état vierge, on la fait fondre avec du borax, du flux, etc. Le métal se dépose au foud du creuset, en raison de sa pesanteur spécifique considérable.

Ou a propose de séparer le sonfre du metal par la potasse; mais on ne parvient presque jamais à l'enlever

complètement.

Les minérais qui contiennent un métal oxidé, doivent étre traités par du flux noir; il est avantageux de garuir l'intérieur du creuset avec du mucilage de gomme-adraganthe mété de charbon. Dans beaucoup de cas, on peut remplacer le flux noir par la poix; alors on y ajoute du borax.

On couvre les creusets avec du sel marin décrépité, mêlé avec le verre pilé.

Dans les essais par la voie séche, une partie du métal reste toujours mêle avec les scories; ce qui arrive aussi en graud. Si l'on veut déterminer rigoureusement la quantité de métal, l'essai par la voie humide est préférable. Pour cela, ou traite la mine pulvérisée par un acide couvenable, et on précipite le métal oxidé de la dissolution.

Par le poids de l'oxide bieu lavé et desséché, ou reconnoîtra la quantité de métal. Voyez *Bergmann*, Opusc., t. 2, p. 399.

Quant à l'essai de l'or et de l'argent, voyez ces deux articles.

## ESPRIT. Voyes ALCOOL.

ETAIN (Mines d'). Mineræ stanni. Zinnerze.

Les mines d'étain ne sont pas très-répandues dans la nature, et on n'en trouve pas beaucoup de variétés.

On rencontre ordinairement l'étain à l'état d'oxide. Combine avec le soufre, il existe seulement à Cornouailles (1).

Le sulfure d'élain naturel ou pyrite d'étain, est d'un gris tirant sur le gris d'actier. Il resgemble au fahlerz; il a un éclat métallique, est tendre et cassant. Sa pesanteur spécifique est, d'après Klaproth, de 4,35. Il fond aisément au chalumeau en un bouton noir; il se dégage une odeur sulfureuse, et il se forme à la surface un oxide bleu.

Raspe démontra le premier les parties constituantes de cette mine.

Klaproth trouva dans 100 parties:

|        |    |   |   |   |   |   |   | <br>100 |  |
|--------|----|---|---|---|---|---|---|---------|--|
| Gangu  | e. | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ |   | 3_      |  |
| Fer .  |    |   |   |   |   |   | ٠ | 2       |  |
| Soufre |    |   |   |   |   |   | ٠ | 25      |  |
| Cuivre |    |   |   |   |   |   | ٠ | 56      |  |
| Étain  |    |   |   |   |   |   |   | 34      |  |

Le cuivre pourroit provenir, d'après l'opinion de Klaproth, du cuivre jaune disséminé dans la mine.

<sup>(1)</sup> On ne connoissoit de mines d'étain én Europe que celles de l'Allemagne entre la Saxe et la Boheme, en Engança dans la partie de la Galice qui assisine le Portugal, et dans le comté de Cornossilles en Angletere. Le gouvernement russe a fait faire inuitément, dans ce vaste empire, des recherches de ce métal, dont on fait un si graud usage dans les arts.

En 1795, on reconnut l'existence du wolfenn (oxide de tungation ferrière, schéelin ferruginé d'Hauy), au Puy-des-Prignes, pris Saint-Léonard, département de la Haute-Vienne; et comme on savoit que ctite substance accompagnoit ordinairement les mines d'étain, on commença quelquées recherches dans la vue d'en faire la découverte.

Les expériences que ce gisement avoit fait concevoir, viennent d'être réaliséer par les soins de M. de Cressac, i gineineu des mines. Il a trouvé l'étaine ne letat d'oxide caractérisé par la cristallisation qui luivest propre. L'analyze qu'il len a faite avec Di Deccostila, a donné de l'étain trèspur. Lès morceaux de cette mine se sont trouvés d'autant plus reine qu'ils avoinet et criteriats à une plus grande profondeur. Il y a dona leu de croire que le filon qu'ils annoucent sera assez poissant pour mériter une exploitation en regle. (Noté de l'Iradisettire.)

A Cornouailles, près de Saint-Agnés, existe un folon de cette mine, qui est de 20 toises sous jour, et de 9 pieds de puissance.

On trouve l'étain oxidé dans le zinnstein (miue d'étain commune B., étain oxidé H.), et le holzzin (étain ligneux, étain oxidé coucrétionné).

Le zinnstein, la mine la plus abondante de l'étain, est compacte, en niorceaux rond et cristallisé. Ces cristaux ne sout pas réguliers. Haüy soupcoune (Journ, des Mines, ne 3a, p. 576) que sa forme primitive est un cube. Romé de Lisle (Cristallogr., 3, p. 418) le prend pour un octaédre, ce qui est conforme à l'opinion de Davy.

L'octaèdre est composé de deux pyramides à quatre facés attachés par leurs abses. Les faces latérales des pyramides sont des triangles isocèles dont l'angle au sommet est de 70° et les deux autres de 55°. Les laces latérales des deux pyramides sont iuclinées l'une vers l'autre sons un angle de 90°. Au reste, cette forme primitive ne so trouve jamais. On rencontre cependant quelquefois des cristaux dans lesquels les pyramides sont séparées par un prisme.

La couleur de ce fossile est d'un brun foncé, quelquefois d'un gris jauuâtre et quelquefois presque blanc. La raclure est d'un gris clair. Le fossile cristallisé est un peu transparent; il est très-dur, Sa pesanteur spécifique est de 69, jusqu'à 6,97.

Au chalumeau, il décrépite, et, sur le charbon, il se réduit en partie. Il colore le borax en blanc.

## Ce fossile est composé, d'après Klaproth, de

|        |    |   |   |   |   |   |   |   | 100   |
|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Silice | ٠  | • | ٠ | • | • | ٠ | • | - | 0,75  |
| Fer .  |    |   | ٠ |   |   |   |   |   |       |
| Oxigèr | ıe | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ |   | 21,50 |
| Étain  | ٠  |   |   |   | ٠ |   |   |   | 77,50 |

L'étain oxidé concrétionné se rencontre aussi au Mexique. On le trouve en fragments isolés, à surface réniforme,

Sa couleur est brune, s'approchant quelquesois du jaune. La raclure est d'un gris jaunêtre. Il est opaque,

La cassure est fibreuse, divergente en étoile. Il est dur. Sa pesanteur spécifique est de 7,0. Au chalumeau, il devient d'un rouge brunâtre. Il décrépite en le chauffant, mais ne se réduit pas.

Klaproth en a retiré 0,63 d'étain, et on peut le regarder comme un oxide d'étain pur.

Vauquelin a analysé l'étain oxidé du Mexique, de Gigante, près Guanoxoato, rapporté par Humboldt, dont la pesanteur spécifique étoit de 6,738.

Il l'a trouvé composé de

| Oxigène<br>Fer manganésifère | ٠ | ٠ | • | ٠ | 20,40 |
|------------------------------|---|---|---|---|-------|
|                              |   |   |   |   | 9,00  |

Collet Descostils, qui a également examiné ce fossile, y a trouvé, par la voie humide,

| Oxide<br>Oxide |  | : | : | : | 1 | : | 95<br>5 |   |
|----------------|--|---|---|---|---|---|---------|---|
|                |  |   |   |   |   | _ | 100     | _ |

En comparant cette analyse avec celle faite par la voie sèche, ce fossile est composé de

| Étain métalliqu<br>Oxigène | е. | : | : | : | : | 68,36<br>26,64 |
|----------------------------|----|---|---|---|---|----------------|
| Oxide de ser .             |    |   |   |   |   | 5,00           |
|                            |    |   |   | _ |   | 100.00         |

Proust croit que les soi-disant zinngraupen, qu'on a rangés parmi les mines de tungstein, doivent rentrer dans les mines d'étain. Dans une collection de minérais qu'on lui a envoyée de Monterey en Galice espagnole, il y avoit 3 cristaux blancs un peu usés par le frottement, qu'il prit d'abord pour du tungstein; mais l'analyse lui

démontra que c'étoit de l'étain oxidé. Vayez Journal de Physique, t. 61, p. 347. Proust est ici évidemment en erreur. Le ziunslein se trouve quelquefois en variétés demi-transparentes d'un blanc grisâtre, qu'on pourroit confondre sans un examen approfondi avec le schéelin calcaire.

Les mines d'étain les plus importantes sont à Cornouailles, en Saxe, en Bohême, en Galice, à l'île de

Banca, a Malakka, au Chili et au Mexique.

On les trouve seulement dans les montagnes primitives, très-souvent dans le granit, quelquefois dans le por-

phyre, et jamais dans le calcaire.

Les mines d'étain sont très-riches dans les seifenwerke (lieux éti l'on fait le lavage des dépôts d'alluviou), en Angleterre et en Allemagne. Dans les vallées de Cornouailles on réunit les galets d'étain en creusant à plusieurs pieds de profondeur dans la terre, et on enlève les mines en faisant passer dessus de l'eau.

Ce minérai d'étain lavé est de différente couleur et do forme; celui de Ladock est en morceaux arrondis lisses de la grosseur d'un pois jusqu'à celle d'une fêve; la surface a des nuances rougealtres, grises et brundtres. On trouve une description détaillée des miues d'étain d'Angleterre dans le Journal de Bergmann, l. 2, p. 143; celle des mines d'Eibenstock dans l'Erzgebirge, dans la Géographie minéralogique de Saxe, par Charpentier, page 270.

Klaproth a fait l'analyse du sulfure d'étain de la manière suivante.

Cent vingt parties de la mine pulvérissé ont été digérées avec l'acide nitro-muriatique; des 43 parties insolubles brûlérent 30 parties avec une flamme bleue; c'évoit du soufre. De 13 parties restantes 8 étoient solubles dans l'acide nitreux. Les 5 parties insolubles chaufées avec la cire donnérent un bonton de fer attirable à l'ainant, Lo reste étoit un mélang d'alumine et de silice.

On a précipité la dissolution nitro-muriatique par la potasse, et on a redissous le précipité par l'acide muria-

tique.

Une lame d'étain a précipité de cette dissolution 44 par-

Course of Cong

ties qui étoient pour la plupart du cuivre et un peu d'étain. La lame d'étain perdit 89 parties de son poids; un morceau de zinc en a précipite 130 d'étair, de manière qu'en déduianut 89 parties d'étain en dissolution; il en reste 41 provenant de la mine.

Pour l'essai des mines d'étain, Klaproth procède comme

l suit.

On fait rougir 100 parties d'étain oxidé avec 600 parties de potasse dans un creuset d'argent; on traite la masse fondue par l'eau tiéde; il reste 11 parties non solubles. Les 11 parties ont été traitées de nouveau par la potasse; il u'en estresté que 1.<sup>2</sup>. Ce léger résidu étoit soluble dans l'acide muriatique. Le ziuc en précipita <sup>1</sup>/<sub>2</sub> d'étain, et le prussiate de potasse y fit reconnolite <sup>1</sup>/<sub>2</sub> de fondations.

On satura la dissolution alcaljue par l'acide muriatique; il se forma un précipité blanc Soluble dans un excès d'adde; le tout fut précipité par du carbonate de soude. Le précipité qui a une couleur jaune a été redissous dans l'acide muriatique, et on plongea dans la liqueur une lame de zinc; il se précipita 77 parties d'étain, qui peuvent re-

présenter à peu près 08 d'étain oxidé.

Pour l'essai de l'étain par la voie séche. Lampadius donne le procédé suivant. On fait griller la mine dans un têt à rôtir sous la moufle jusqu'à ce qu'il ne se manifeste plus d'odeur de soufre ou d'arsenic. On ajoute alors du charbon en poudre, et on continue le grillage jusqu'à ce que le charbon soit presque eutièrement brûle; on lave le résidu avec soin; on mêle un quintal d'essai avec à de borax vitrifié, \(\frac{1}{2}\) de chaux vive et autaut d'huile de liu qu'il est necessaire pôur en former une pâte; on expose cette pâte mêlée de poussière de charbon et de mucilage d'adraganthe, à une chaleur blanche, et on couvre encore de creuset avec du charbon.

Le procédé de Klaproth est plus simple. On réduit l'oxide d'étain, on son sohlich; dans la cavité d'un creu set de charbon bouché par un charbon; ou le met dans un creuset de terre, et on chauffe à une chaleur violeute

de la forge.

L'étain oxidé est celui qu'on travaille en grand. Ou les fait pour rendre propre sa gaugue au bocardage, ou bien



pour en volatiliser le soufre et l'arsenic qui s'y trouve souvent à l'état de piryte. Un grillage trop long-temps continué et trop fort doit être évité, parce que le métal s'oxideroit encore davantage. Dans le dernier grillage, on ajoute du charbon pour diminuer l'oxidation de l'étain et pour favoriser la volatilisation de l'arsenic.

Après avoir bocardé les oxides d'étain, on les lave avant le deuxième grillage pour enlever la gangne infusible. Pour l'affinage on emploie des scories de la dernière opé-

ration, ou bien de la chaux vive.

La fusion de l'étain se fait ordinairement à la forge dans un fourneau de 6 pieds de hauteur. Le premier étain entraîne toujours dans sa fusion une partie de la gangue; il faut le faire fondre pour la deuxième fois. Voyez les Mémoires de Lampadius, t. 3, nº 2; Eucyclopédie de Chimie d'Hildebrand, cah. 14, p. 1348.

L'étain le plus pur est celui de Malakka et de Bancka le premier vient en Europe en forme de chapeau d'une livre, et l'autre en barres de 40 à 50 livres. Cet étain trèspur se distingue par sa blancheur, par les cristaux qu'on apercoit dans sa cassure et par son cri eu le pliant. Vient ensuite, suivant son rang de pureté, l'étain en saumons de Cornouailles; il contient cependant 1 pour 100 de plomb et & de cuivre.

On prétend que l'étain anglais qui passe chez l'étranger contient, par ordre du gouvernement, 4 pour 100 de plomb.

Marggraff et Henkel supposèrent une quantité notable d'arsenic dans le plomb, ce qui donna des craintes pour l'usage des vaisseaux d'étain. Bayen et Charlard ont prouvé que plusieurs espèces d'étain de l'Inde et de l'Angleterre ne contenoient pas d'arsenic, et que les autres en contenoient des quantités si petites, qu'il ne pourroit pas agir sur la santé.

On découvre facilement la présence de l'arsenic en faisant bouillir l'étain dans un vaisseau clos par l'acide muriatique. Dans ce cas , il se dégage du gaz hydrogène arseniqué, reconnoissable à son odeur fétide. Voyez ce gaz. La poudre noire qui reste peut contenir, outre l'ar senic, du plomb, du cuivre et du bismuth,

Voyez Henkel, Marggraff, Croharé, Gazette de Santé. 1780 , nº 27; Rech. sur l'étain , par Bayen et Charlard. On mêle quelquefois du plomb à l'étain pour diminuer le prix des objets fabriqués avec ce métal. Les gouvernements veillent cependant pour que cette addition ne soit

pas trop considérable.

On appelle étain d'essai celui qui renferme une quantité déterminée d'étain, et qui porte le poincon du potier d'étain.

En Allemagne, on distingue plusieurs espèces d'étain de commerce.

| Étair | à | 2 | livre | 3   | ren   | fer  | me |     |     | 1  | part. | 1  | part |
|-------|---|---|-------|-----|-------|------|----|-----|-----|----|-------|----|------|
|       | 2 | 2 | livre | ıçı | ons c | ou a | 31 | VIC | :50 | 7  |       | •  |      |
|       | à | 5 |       |     | :     | :    | :  | :   | :   | 4  |       | :  |      |
|       |   |   |       |     |       |      |    |     |     |    |       | 16 |      |
|       | à | 4 | ٠.    | ٠.  |       |      |    |     |     | 97 |       | 3  |      |

Les vases d'étain, dans la plupart des pays en Allemagne, ne doivent contenir que i de plomb; mais on passe souvent cette proportion. Il a donc fallu des moyens pour

reconnoître cette quautité de plomb.

L'essai à la pierre consiste à faire couler l'étain fondu par de petits tuyaux dans une cavité demi-sphérique d'une pierre qui a 10 lignes de profondeur et 14 lignes de largeur environ. Les phénomènes que présente l'étain par le refroidissement daus la cavité, la forme convexe à mesure qu'il se coutracte à sa surface, le cri qu'on entend en le pliant, sa manière de salir les mains, etc., sont tous des caractères par lesquels le potier d'étain exercé peut reconnoître la quantité de plomb.

L'essai hydrostatique conduit à des résultats bien plus exacts; il est fondé sur la différence de pesauteur spécifique entre le plomb et l'étain et par des poids absolus à un même volume. A cet effet, on forme des boules d'un volume exactement égal de 99 parties d'étain pur et de 1 partie de plomb , de 98 parties d'étain et de 2 de plomb, etc., de manière qu'on ait une série de 100 boules, dont chacune contient o,1 de plus de plomb.

Si l'on veut examiner un étain donné, on le fait couler

dans un des moules, et on compare le poids avec celui de la boule d'essai.

Comme la pesanteur spécifique des deux métaux change par la combinaison, chaugement qui varie d'après les proportions des métaux alliés, on ne peut déterminer le poids absolu que par expérience.

La table de Bergeustierna, qui n'exige qu'une boule d'étain pur, est très-propre pour faire ces comparaisons; il faut alors verser l'étain à examiner dans le moule.

TABLE DE BERGENSTIERNA.

| ALLIAGE DE                                                                                   | DE PLOMB. | POIDS<br>absolu<br>A VOLUME ÉGAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETAIN.  100. 99. 99. 96. 96. 96. 95. 94. 95. 95. 96. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80 | O         | Increase                         | leths (1)  0 14 28 10 24 6 20 2 18 10 24 6 6 20 2 16 30 11 2 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 26 12 |  |
| 79                                                                                           | 21        | 110<br>110<br>110<br>109         | 8<br>92<br>4<br>18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

| D'ÉTAIN. | DE PLOMB.       | POIDS<br>absolu f |        |
|----------|-----------------|-------------------|--------|
|          |                 | livres.           | loths. |
| 74       | 26              | 212               | 14     |
| 73       | 27              | 111               | 28     |
| 72       | 28              | 112               | In     |
| 71       | 29:             | 112               | 24     |
| 70       | 36              | . 113             | -6     |
| 69       | 31              | 113               | 30     |
| 68       | 32              | 114               | 2      |
| 67       | 33              | 114               | 16     |
| 66       | 34              | 114               | 3 1    |
| 65       | 35              | 115               | 14     |
| 64       | 36              | 115               | 29     |
| 63       | 37              | 116               | 12     |
| 61       | 38              | 116               | 27     |
|          | 39              | 117               | 10     |
| 59       | 40              | 117               | 25     |
| 58       | 43              | 118               | 23     |
| 57       | 43              |                   | 6      |
| 56       | 44              | 119               | 29     |
| 55       | 45              | 120               | 4      |
| 54       | 46              | 120               | 19     |
| 53       | 47              | 121               | 2      |
| 52       | 46              | 121               | 17     |
| 51       | 49              | 122               | 1 6    |
| 50       | 500000000000000 | 132               | 16     |
| 49       | Steeressess     | 123               | - 2    |
| 48       | 52              | 123               | 20     |
| 47       | 58              | 124               | 6      |
| 46       | 54              | 124               | 24     |
|          | 56              | 125               | 10     |
| 43       | 56              | 125               | 18     |
| 42       | 58              |                   | 14     |
| 41       | 59              | 127               | 0      |
| 40       | 60              | 128               | 19     |
| 39       | 61              | 128               | 25     |
| 38       | 62              | 120               | 13     |
| 37       | 63              | 130               | 0      |
| 36       | 64              | 130               | 19     |
| 35       | 65              | 131               | 7      |
| 34       | 66              | 131               | 27     |
| 33       | 67              | 132               | 14     |
| 32       | 68              | 233               | 3      |
| 31       | 69              | 133               | 21     |
| 36       | 70              | 133               | 8      |

| ALLIAGE DE PARTIE  |    | POIDS<br>absolu |        |
|--------------------|----|-----------------|--------|
| D'ÉTAIN. DE PLOMB. |    | A VOLUME EGAL.  |        |
| 20                 | 71 | livres.         | loths. |
| 28                 | 72 | 135             | 13     |
| 27                 | 73 | 136             | 0      |
| 26                 | 74 | 136             | 18     |
| 25                 | 75 | 137             | 4      |
| 24                 | 76 | 137             | 11     |
| 23                 | 77 | 138             | 0      |
| 22                 | 78 | 139             | 20     |
| 21                 | 79 | 139             | 8      |
| 20                 | 86 | 140             | 28     |
| 19                 | 81 | 140             | 16     |
| 18                 | 83 | 141             | . 4    |
| 17                 | 84 | 142             | * 29   |
| 15                 | 85 | 142             | 3      |
| 14                 | 86 | 144             |        |
| 13                 | 87 | 144             | 13     |
| 13                 | 88 | 145             | 24     |
| 11                 | 89 | 146             | 13     |
| 10                 | 90 | 146             | 2      |
|                    | 01 | 147             |        |
| 8                  | 93 | 148             | 13     |
| 7                  | 93 | 148             | 22     |
| 6                  | 94 | 149             | 10     |
| 5                  | 95 | . 149           | 30     |
| 4                  | 96 | 150             | 18     |
| 3                  | 97 | 151             | 6      |
| 2                  | 98 | 151             | 26     |
| 0                  | 99 | 152             | 14     |

Pour faire cet essai avec exactitude, il faut que l'intérieur du moule soit de fer bien poli et qu'il ferme bien. On fait fondre l'étain à une chaleur à peine nécessaire pour sa fusion; on ne le verse pas trop chaud dans le moule chauflé. Après le refroidissement, on coupe le col de la boule et on compare son poids avec l'étain pur. Supposons que la boule d'étain pur pés 100 livres, et une boule d'un volume égal pèse 108 livres 26 loths. D'après la table, cet alliage seroit composé de 80 d'étain et de 20 de plomb.

Voyez Brandt, Scheffer et Bergenstierna, dans les

Mem. de Suede, de 1740, de 1755 et de 1780.

Cet essai suppose la table de Bergenstierna exacte. La dilatation inégale des boules, les cavités et les bulles qui s'y forment à un degré supérieur de chaleur, doivent influer sur l'exactitude de cet essai.

On peut diminuer ce dernier défaut eu faisant plusieurs

essais, et en prenant la moyenne proportion.

Si l'étain contient du zinc, du bismuth ou du cuivre,

il faut avoir recours à l'analyse.

Pour cela, on fait chauffer l'étain avec de l'acide nitrique pur et concentré; on fait évaporer à siccité et on lave à beaucoup d'eau. L'oxide d'étain reste sur le filtre. La liqueur filtrée coatient du nitrate d'ammoniaque qui s'es formé, du cuivre, du plomb, etc. Voyez Bergmann, Opusçui, t. 2, p. 436; et le Mém. de Bayen et Charlard.

ETAIN. Etannum. Zinn.

L'étain est un des métaux le plus anciennement connu. L'histoire rapporte que les Phéniciens allèrent le chercher en Espagne et en Bretagne; du temps de Moise il étoit déjà en usage.

La couleur de ce métal est le blanc argentin; il tire quelquefois un peu sur le bleu; il est très-éclatant.

Il à une odeur foible, désagréable; par le frottement ou par la chaleur, il répaud une odeur particulière; lorsqu'on le plie, il fait entendre un bruit connu sous le nom de cri d'étain.

L'étain est très-mou, et peut être entamé par le couteau; il est très-ductile, et peut être battu en lames minces; les feuilles les plus minces ont \(\frac{1}{1000}\) de pouce d'épaisseur.

Il est peu tenace; un fil d'étain de 1/2 de pouce de diamètre, est rompu, selon Muschenbrock, par uu poids de 6/3 d'ivres; son élasticité est aussi peu considérable, et il est par conséquent peu sonore. Sa pesanteur spécifique est de 2/3,21, et après avoir été battu, de 7,299.

Selon Crichton (Philos. Magaz., t. 15, p. 175), l'étain entre en fusion à une température de 442 degrés Fahr. Pour le volatiliser, il faut une chaleur très-considérable.

Lorsqu'on le laisse refroidir lentement, on obtient;

d'après Hapel la Cheuaye, des fragments rhomboïdaux; selon Pajot, ce sont des prismes à angles obliques. (Voyez Journ de Phys. + 38 p. 50.)

Journ. de Phys., t. 38, p. 52.)

D'après Chaptal, l'étain devient plus dur et plus sonore; il acquiert en même temps plus de blancheur, lorsqu'on l'expose à une chalcur violente pendant 10 heures dans un creuset garni de charbon.

A l'air, l'étain perd son éclat en peu de temps; il devient gris, mais il n'éprouve pas d'autre changement. Lorsqu'on le laisse séjourner long-temps dans l'eau, il ne s'altère pas sensiblement, et l'eau n'en dissont pas. Si l'on fait passer des vapeurs d'eau à travers! étain rouge, l'eau ac décompose, l'étain s'oxide, et il passe du gaz lydrogène. (V oyez Bouillon-Logrange, Annal. de Chim., t. 35, p. 28.)

Lorsqu'on fait fondre de l'étain au contact de l'air, it se forme à la surface une pellicule grise, que l'on obtient de nouvean, après l'avoir enlevée la première fois.

On peut convertir aussi l'étain en poudre grise. Les poliers d'étain l'enlêvent, sous prétexte de purifier l'étair, mais ils savent bien le réduire après par le moyen du charbou ou du suif; la poudre grise est de l'oxidule d'étair, qui contient 0, 10 d'oxigêne.

Lorsqu'on fait rougir cette poudre pendant plusients heures, elle se combine avec une plus grande quantité d'oxigène, et devient blanche; dans cet état on l'appelle potéc d'étain: elle contient alors 17 à 18 pour cent d'oxigène.

potéc d'étain; elle contient alors 17 à 18 pour cent d'oxigène. Cet oxide est difficilement fusible; il donne un verre blanchâtre aux différentes substances (porez EMAIL). Il

sert à polir des corps durs et des verres.

A une chaleur violente, l'oxide acquiert une couleur rougeâtre, et fond en un verre de la même couleur.

Proust distingue deux espèces d'oxide d'étain, le jaune et le blanc; la couleur du premier, étant bien pur, est grise, et a l'éclat métallique.

On obtient l'oxidule jaune en exposant l'étain-sous la moufle, à une chaleur violente, et en remoaut toujours. On le forme aussi en faisant dissondre l'étain, à l'aide de la chaleur, dans l'acide muriaique, on dans l'acide murique mêté d'un peu d'acide nitrique; on verse dans la

dissolution un excès de potasse. La poudre blanche qui se précipite, se redissout en partie dans la potasse; le précipité qui reste insoluble est l'oxidule. Il est d'un gris foncé, d'un éclat métallique, se dissout rapidement dans les acides; la potasse ne le dissout qu'à la longue; combiné avec d'autres corps, il absorbe promptement l'oxigène.

D'après Proust, il contient 0,20 d'oxigène (1).

L'oxide blanc, au maximum, se prépare en faisant chauffer l'acide nitrique concentré avec l'étain. Cet oxide contient, d'après Proust, 0,28 d'oxigène; et, d'après Klaproth, après l'avoir fait rougir, il ne contient que 0,20 d'oxigène.

Cet oxide ne s'altère pas à l'air; la potasse et l'acide muriatique le dissolvent promptement. Lorsqu'on fait passer à travers la dissolution un courant de gaz hydrogène sulfuré , l'étain se réduit.

(1) De nouvelles expériences faites par M. Chevreul, l'ont convaineu que l'otide d'étain au minimum pur forme, avec le couleur de bois de campéche, nne combinaison bleue violette, tandis que l'oxide au mærie mun forme une combinaison rouge. Cette manière d'agir rapproche le premier oxide des alcalis et le second des acides mineranx.

Pour préparer, suivant l'auteur, de l'oxide au minimum pur, on mèle du muriate d'étain au minimum délayé dans de l'eau avec de mele du murate a cram au minimum arraye cans ac reau arec are l'ammoniaque foible. On fait digiere les matières péndant cinq heores, ensuite on fait bouillir. Le précipité blanc qui s'étoit forme au mo-ment du mélange, se convertit en petites aiguilles grises qui ont le brillant métallique. On finit de purifier cet oxide, en le faisant bouillir avec de l'eau ammoniacale, et ensuite avec de l'eau pure.

Cet oxide distille ne donne ni acide muriatique ni ammoniaque. Il se dissout dans la potasse sans degager d'odeur sensible; il se dissout sans effervescenre dans l'acide nitrique foible, et cette dissolution

sans efferenceare dans l'acide nitrique foible, et cette dissolution forme, avec le nitrete d'argent, un précipite blane qui n'est point du muriate, puisqu'il se dissout en totalité dans l'eau signise d'aride hirique, contact avec de l'Infusion de compéche. Ilse dissout dans les acide nitrique, muriatique et actique, forme un précipité bleu avec la nitrique, muriatique et actique, forme un précipité bleu avec la même infusion. Il est donc démontre, par ces expériences, que l'oside d'étain au minimum ne doit point la propriété de former une combination bleu-violette avec les empeche, à des restres d'alcait qu'il pour-

Lorsqu'on projette, dans un creuset de platine chauffé au rouge obseur, l'oxide cristallisé et réduit en poudre, il s'embrase à la manière d'nn charbon divisé et se sature d'oxigene.

Cet oxide, dans lequel on ne peut soupconner la presence d'aucun acide, se teint en rouge lorsqu'on le conserve pendant nu mois dans une l'ision de campeche. Il agit done sur cette couleur à la manière d'un acide minéral (Note des Traducteurs.)

Lorsqu'on fait chauffer fortement l'étain dans des vaisseaux ouverts, il brûle avec une flamme blanche; il s'élève une vapeur qui se dépose sous forme de poussière blanche, brillante. Au foyer des grands verres ardents, l'étain exhal des vapeurs. Macquer et Baumé ont trouvé que l'étain tenu long-temps à une chaleur uniforme, se couvroit, à sa surface, d'aiguilles blanches; que la deuxième couche étoit un oxide rougealre, et la troisième un verre transparent d'hyacinthe; on trouva au fond de l'étain métallique.

L'étain se combine avec le phosphore, selon Pelletier; il tétain se combine avec le phosphorie viteux et d'étain. Le phosphorie d'étain contient 0,15 de phosphore. On peut le préparer aussi de teutes pièces, en projetant du phosphore dans l'étain fondu. Marggraff est le premier qui ait opèré cette combinaison. (Annal. de Chim., t. 13, p. 116.)

Le soufre se fond avec l'étain, il en résulte une masse fragile qui est moins fusible que l'étain. Ce sulfure a une couleur bleuâtre et un tissu lamelleux.

Lorsqu'on met 1 partie de soufre dans 3 parties d'étais fondu, la masse s'échauffe, devient noire, et s'enflamme.

Selon Bergmann, le sulfure d'étain est composé de

L'acide muriatique attaque facilement le sulfure d'étain; il se forme de l'oxidule d'étain, et il se dégage du gaz hydrogène sulfuré, etc.

L'acide nitrique décompose aussi le sulfure d'étain; mais la potasse n'y a aucune action. ETA 50

Pour la combinaison de l'étain oxidé avec le soufre, povez OR MUSIF.

Les alcalis fixes attaquent l'étair par la voie humide; l'oxidule d'étair est dissous par ces menstrues d'une mamère plus complète. L'oxide d'étair, précipité du muriale par la polasse, se dissout dans un excès de cet alcali; de cette dissolution, l'oxidule est précipité par l'étair à l'état métallique.

L'oxide d'étain au maximum dissons dans la potasse, s'en sépare facilement en cristaux, eu forme de lentille. Ils ont une saveur alcaline, sont solubles dans l'eau, et laissent déposer une partie d'oxide. Chauffes dans une cornue, il passe de l'eau. Ils conservent leur forme à une chaleur rouge. (Voyez Proust, Journ. de Phys., t. 61, p. 348.)

Les acides et même l'acide carbonique précipitent l'étain de sa dissolution alcaline ou oxidule, en une poudre blanche.

L'ammoniaque attaque à peine l'étain métallique; mais l'oxide d'étain, très-divisé, se dissont dans l'ammoniaque et cristallise même, selon Wallerius. Les acides précipitent l'étain de cette dissolution.

Lorsqu'on fait passer du gaz hydrogene sulfuré dans une dissolution d'étain oxide au maximam, il se forme du précipité jaune; il faut que la dissolutiou d'étain ne soit pas acide.

Le précipité dessèché a les propriétés suivantes. Chaufé avec l'acide muriatique, il se dissout avec effervescence. Il se dégage beaucoup de gaz hydrogéne sulfuré, et if reste un muriate d'étain au maximum. Proust appelle ce précipité jaune hydro-sulfure d'étain majeur.

précipite jaune nyaro-suiture a étain majeur.

Etant desséché, l'hydrosulfure d'étain oxidé est d'une couleur foucée, a une cassure vitreuse; il se dissout facilement dans la potasse d'où on peut le précipiter.

Lorsqu'on le chauffe successivement, il se forme de l'eau; il se dégage du gaz hydrogène sulfuré, et il se vo-latilise du soufre; il reste pour résidu de l'or musif.

Dans cette opération, l'étain cède son oxigéne aux deux parties constituantes de gaz hydrogène sulfuré, et en retient seulement assez pour passer à l'état d'or musif,

20.

qui, de son côté, peut être ramené à l'état de sulfure d'&-tain par une chaleur continue.

Lorsqu'on traite, comme ci-dessus, l'oxidule d'étain, il se forme un précipité d'uu brun de café.

L'étain métallique est plus ou moins attaqué par les acides muriatique, suffurique, suffureux, acctique, oxalique et arsenique. L'acide nitrique ue le dissout pas, à moins qu'il soit très-étendu d'eau; l'acide nitrique conceutré le convertit en oxide blanc, sans le dissoudre. Les acides phosphorique, tartarique et fluorique se combinent avec l'oxide d'étain.

Les propriétés générales des sels à base d'étain sont d'être plus ou moins solubles dans l'eau; leur dissolution est ordinairement plus ou moins jaune.

Le prussiate de potasse les précipite en blanc.

Le sulfure de potasse bydrogéné les précipite en noir ; l'hydrogène sulfuré , en brun.

Une lame de plomb en précipite l'étain à l'état métallique, ou en oxide blanc; cela n'a lieu que dans quelques dissolutions.

Lorsqu'ou verse dans les sels d'étain au minimum du muriate d'or, il se forme un précipité pourpre, dout il sera question à l'article On.

La teinture de noix de galle forme un précipité gris mucilagineux dans le muriate d'étain. Suivant Proust, c'est une combinaison de tannin avec l'oxide d'étain, parce que l'acide gallique ne précipite pas l'étain.

Le nitrate de potasse détonne avec l'étain, et brûle avec une flamme blauche; l'oxide blanc d'étain reste avec la potasse du nitre.

L'eau dissout une partie de ce résidu dont on peut précipiter l'oxide d'étain par un acide. Pendant la détonnation, une partie d'oxide d'étain se volatilise, et il se forme en même temps du nitrate d'ammoniaque.

L'oxidule décompose aussi le nitre et se couvertit en oxide au maximum.

Le muriate d'ammoniaque liquide qu'on fait bonillir avec l'étain métallique, en dissout une petite quantité et se décompose; l'ammoniaque se dégage et il reste un muriate d'étain. Bucquet a prétendu qu'il y avoit dégagement de gaz hydrogène.

de gaz hydrogéne.

Proust a obtenu du gaz hydrogéne en chauffant le muriate d'étain liquide avec l'étain. Le muriate d'étain qui

reste est au minimum d'oxidation.

Du sulfate de potasse ou de soude qu'on fait rougir dans un creuset avec partie égale d'étain, donne une dissolution d'étain, en raison du sulfure alcalin qui se forme.

Les sulfures alcalins dissolvent, par la voie sèche, l'étain. Ce composé est soluble dans l'eau. Les acides en précipitent un sulfure d'étain.

Les sulfures alcalins hydrogénés enlèvent à l'étain son éclat métallique et le noircissent.

Voyez Nordenskioeld, Stockholm, 1772, et Hagen, Dissert. expandens Stannum, Regiomouti, 1775.

ETAMAGE. Obstannatio. Verzinnung.

L'étamage (1) consiste à donner une couche d'étain à un métal. On l'emploie le plus souvent pour le cuivre, afin d'empêcher l'action délétère de ce métal sur l'économie animale.

Ou commence par gratter et rendre brillante la surface du cuivre, ce qui use cependant beaucoup le vaisseau. Il seroit plus avautageux de le frotter avec du sable, la lie de vin ou un peu d'acide nitrique. D'après Proust, chaque pouce carré de cuivre qu'on gratte perd 2 ½ grains de cuivre.

On pose le vaisseau à étamer sur des charbons rouges. Lorsqu'il est chaud, on y met de la poix ou de la terébenthine, pour que le métal ne s'oxide pas; on y versl'étain fondu qu'on divise avec un linge ou avec la filasse. Au lieu de poix, on peut prendre aussi du muriate d'ammoniaque.

D'après Baumé, on se sert d'une solution de 1 once de muriate d'ammoniaque dans 1 livre d'eau; ou bien, on met du muriate d'ammoniaque sur des charbons ardents, qui se sublime sur la surface du métal.

<sup>(1)</sup> Voyez aussi l'article CUIVAE, premier volume, page 198.

L'étamoge à l'aide du muriate d'ammoniaque, est toujours préférable. On emploie ordinairement le sel qui est noirâtre. Le muriate d'ammoniaque en vapeur devient plus dispendieux, et est plus incommode pour l'artiste.

L'expérience a appris qu'un alliage d'étain et de plomb est plus propre à l'étamage que l'étain pur; il est plus fusible et s'atlache mieux aux parois du vaisseau. Les ferblantiers ajoutent ordinairement la moitié de plomb à

l'étain. Cette grande quantité de plomb peut cependant être

nuisible à l'économic animale.

On a proposé de diminuer le plomb ou bien de le rem-

placer par l'étain et par le zinc. Rinmann a recommandé, pour l'étamage du cuivre,

un alliage de 100 parties d'étain, 5 parties de plomb, et de 1 de laiton.

Malouin proposa, en 1-/12, le zine comme enduit pour le cuivre el le fer. Il préferoit ce métal à l'étain, en raison de sa dureté et de sa fusibilité moins grande; mais l'opération préseute beaucoup de difficultés. Le zine s'oxide trés-facilement, même à la température ordinaire de l'atmosphère; il se dissout dans les acides foibles, et si, d'après Laplanche, les sels à base de zine un unisent pa à la sauté, ils donneut au moins une saveur désagréable aux aliments.

Buschendorff proposa, en 1802, un alliage de 3 parties de zinc et de 2 parties d'étain pour être applique sur le

cuivre déjà étamé.

Outre la difficulté que présente ce moyen, il faut considérer que le zinc u'est presque jamais pur, et que ses métaux alliés peuvent être préjudiciables à l'écouomie animale.

La quantité d'étain qui se combine avec le cuivre est très-peu considérable ; d'après Proust, un pouce carré de surface étamée ue contient que 1 ½ grain d'étain. D'après Bayen, il u'y aroit evit que ½ d'étain par pouce carré, quantité qui paroit être trop peu considérable.

Si l'on considére qu'un vase étamé, employé journellement, peut durer 1 ½ mois, une bassine, dont la surface est d'un pied carré, perdroit, pendant ce temps, par le frottement ou par d'autres moyens mécaniques, 72 grains. Supposons que chaque pouce carré contieune 1 grain d'é-tamage et que la moitie de l'étain soit usée par le frottement, si l'étamage est composé de 2 parties d'étain et d'une de plomb, ce qui feroit, dans 72 grains d'étamage, 24 grains de plomb, ce qui feroit, dans 72 grains d'étamage, 24 grains de plomb, et que cette quantité soit divisée entro 5 persounes (supposant que tout le métal soit employé), il en résulteroit que l'on auroit pris par jour , de grain d'étamage, et, par conséquent, , 3 de grain de plomb, qui devient encore moins nuisible par sa combinaison avec l'étain.

Il est difficile de s'imaginer qu'une si petite quantité de plomb puisse porter atteinte à l'économie animale; il n'est pas douteux que la plus grande quantité d'étamage ne s'en

aille par le frottement des vaisseaux.

Proust fit étamer 8 casseroles de 20 onces d'eau de capacité: 1º avec l'étain pur; 2° avec un alliage composé d'étain et 0,05 de plomb; 3° d'étain et 0,10 de plomb; 4° d'étain et 0,15 d'étain; 5° d'étain et 0,20 d' plomb; 6° d'étain et 0,30 de plomb; 7° d'étain et 0,35

de plomb; 8º d'étain avec 0,50 de plomb.

Toutes ces caseroles ont été placées sur le même fourneau, et daus chacune d'elles on a fait évaporer jusqu'à moité i livre de vinaigre. Chaque liqueur a été divigée na 2 parties, dont l'une a été essayée par le sulfate de potasse, et l'autre par le gaz hydrogène sulfuré. Le sulfate de potasse ne forma pas de précipité; l'hydrogène sulfuré occasionna un précipité d'un brun marron, qui prouve la présence de l'étain. Les dépôts, dans chaque vase, ont été lavés et mis en contact avec l'hydrogène sulfuré; ils ne changérent pas de couleur, ce qui prouva l'absence du métal.

Les expériences ont été répétées avec du vinaigre trèsconcentré, et les résultats furent à peu près les mêmes.

L'étamage avoit cependant pris une couleur plombée; on a sépare de la surface une poudre grise qui n'étoit que du plomb métallique. Cette pondre fine étoit tellement divisée, qu'elle ne déposa pas eutièrement dans l'eau au bout de 24 heures. L'étamage le plus chargé de plomb n'a point donné ½ grain de cette poudre. Ces expériences méritent cependant d'être répétées avec soin, avant de dissiper entièrement toute espèce de crainte sur l'étamage.

Lorsqu'on étame avec de l'étain pur, ce qui est plus dif-

ficile, l'étamage a un aspect mat et granulé.

Les vaisseaux de laiton peuvent être étamés de la même manière.

Les épingliers emploient un étamage par la voie humide. Ils mettent dans nue chaudière de cuivre une croix de fer à 4 bras égaux, qui touchent aux parois latérales de la chaudière 3 ur cette croix, ils placent une plaque d'étain pur, sur laquelle ils posent une couche d'épingles de laitou qu'on a fait bouillir préalablement dans une lessive de latrice; on couvre les épingles avec une plaque d'étain. On remplit ainsi à moitié la chandière de ces couches, en finissant par une plaque d'étain; on fait bouillir ensnite, avec une solution concentrée de tartre, pendant quelques heures, et l'étamage se fait d'une mairer trés-uniorme. On projette alors les épingles dans l'eau froide, et on les fait dessécher dans un tonneau en les roulant avec du son ou de la seiure de hois.

La théorie de ce procédé n'est pas encore entièrement expliquée, malgré la série d'expériences publiées, par Gadolin, dans le 9° volume des Mémoires de l'Académie de Suède.

de bueue

On étame aussi fréquemment le fer pour le garantir de la rouille, on étame les étriers, les boucles, etc., en plongeant ces objets, bien décapés, dans de l'étain fondu, couvert de suif qui empéche l'oxidation. Mais on étame plus particulièrement des plaques ou des lames de fer battu, appelé 16/e, et qui, étant étamée, porte le nom de fer-bâne. Le fer-blanc de fabrique anglaise se distingue par une qualité particulière.

Dans une fabrique, en Bohême, entre Heinrichsgrun

et Graslitz, on emploie le procédé suivant.

On transporte la tôle dans une chambre voûtée, dans le milieu de laquelle est un feu continu de charbon. Autour du feu sont placées des barriques qui contiennent de l'eau acide, du seigle. Chaque pièce contient 1154 pouces cubes de farine, qui, mélée avec la quautité d'eau nécessaire, passe bientôt à la fermention acide. La chaleur de la chambre est à peine supportable.

Ou plonge dans chaque barrique 300 tôles qu'on y laisse 24 heures; on les transporte alors dans une eau nouvellement acidalée par la farine, où elles resteut également 24 heures; on les enlève pour les tremper dans une vieille lessive, dans laquelle on ajoute tous les 15 jours un peu de farine. Les tôles resteut pendant 72 heures dans l'eau acidulée. On pourroit remplacer cette eau par de l'acide sulfurique trés-étendique très-étendique très-étendique

On frotte alors les plaques lavées avec du sable jusqu'à ce qu'on n'aperçoive plus de taches noires; on les remet dans l'eau, d'où on ne les retire que pour les étamer.

L'étamage se fait de la manière suivante : on fait fondre 18 quintaux d'étain dans une chaudière de fer; on ajoute ordinairement à 140 livres d'étain 2 livres de cuivre.

Lorsque le métal est en fusion, on y met du suif et puis un péu d'eau, ce qui occasionne une écume; on place alors 100 plaques de tôle humectée sur l'écame; on les enfonce peu à peu dans la masse fondue, et on les sépare au fond de la chaudière. On ajoute 100 autres plaques, et on les y laisse ½ d'heure en remuant bien avec un bâton; on enlève le suif et l'eau, et on place les plaques horizontalement sur a barres de fèr.

Un ouvrier plonge ajors chaque morceau de fer-blanc dans la chaudière, et les retire de suite; il les remet sur les barres de fer pour que l'étain superflu puisse couler. On frotte ensuite les pièces les unes après les autres avec un linge et de la sciure de bois.

L'étain qui a coulé est remis dans la chaudière; on le couvre avec du suif et de l'eau. En général, il faut avoir la précautiou de ne laisser jamais vide la chaudière.

Si l'étain est trop chaud pendant l'étamage, le fer-blanc sera jaune; s'il est trop froid, il s'en attache une trop grande quantité sur le fer.

On chausse le fer-blanc près d'un sourneau; on frotte alors avec du son d'avoine; on répète cette même opération, et ensin on le frotte avec un linge sin.

Comme les plaques de fer-blanc ont ordinairement une couche d'étain plus épaisse vers les bords, qui reste en les retirant de la chaudière, on peut remédier à cette inégalité de deux manières. On tieut cet endroit sur des charbons ardents pour faire découler l'étain, on bien on trempe ce bord plus épais dans l'étain fondu, et on frotte ensuite pour oulever le surplus d'étain.

Lorsque le travail est achevé, on frappe 30 à 40 plaques sur un gros morceau de bois avec un marteau plat, ce qui rend la surface plus lisse. On les plie uu peu au milieu pour leur donner la courbure des vaisseaux.

Trois cents plaques de 11 pouces 2 lignes de longueur et de 8 ½ pouces de largeur, demandeut 1 livre de suif et 14 livres d'étaiu. Voyez *Chaptal*, Chimie appliquée aux Arts, t. 3, p. 300.

Dans quelques fabriques, on fait une petite addition d'antimoine, ce qui donne plus d'éclat à l'étamage.

Voyez Instruction de l'Etamage, par les frères Gravenhorst (en allemand); Weigels Magazin, t. 1, p. 51; Réaumur, Mém. de l'Acad. des Scieuc., 1726, p. 102; Ritmann, Hist. du Fer, t. 1, p. 502 (en allemand).

ETHER. Æther Naphta. Æther.

L'ether est un liquide extrêmement iuslammable, trèsodoraut, incolore, facilement évaporable, qu'on obtient par l'action des acides sur l'alcool.

Parmi tous les liquides consus jusqu'à présent, l'éther possède la moindre pesanteur spécifique. Il s'enslamme en l'approchant à quelque distance d'une bougie; il brûle avec une slamme vive, qui dépose du carboue lorsqu'on tui présente un corps froid. Sa saveur et son odenr sont agreables et pénétrantes.

Il conserve sa liquidité à la pression ordinaire de l'atmosphère; mais sous le récipient de la machine pueumatique, à mesure qu'on dilate l'air, il se convertit en fluide élastique; la meme chose a lieu par une legère chaleur. A une température de 47 degres au-dessous de zéro, échelle de Fabrenheit, l'éther se preud en masse laiteus cristalline, et perd toute son odeur. Il dissout la cire, les graisses animales, l'adipocire, le camphre, les huiles volatiles, le caoutchouc, les baumes naturels et les résines; le phosphore et le soufire s'y dissolvent aussi, mais en pe-

tite quautité. Il se combino avec l'alcool en toute proportion; avec l'eau, en proportions limitées. Les propriétés citées peuvent être regardées comme générales.

Suivant l'acide qu'on emploie pour préparer l'éther, différentes circonstances se présenteut pendant sa formation, aussi le produit acquiert-il des propriétés et des démoninations diverses. C'est ainsi, à après l'acide employé, qu'on le nomme éther suffurique, mitrique, etc. Fourcroy et Vauquelin ont regardé tous les éthers comme une modification d'un composé déterminé de l'éthere ng énéral; cette opinion sera examinée à l'article ÉTHER SULTUNIQUE.

ETHER ACÉTIQUE. Naphta aceti. Essigæther.

En 1759, le comte Lauragais reconnut qu'en distillant partie égale de vinaigre radical et d'alcod, on obteuoit un produit éthéré. Schéele a varié ce procédé: en ajoutant au mélange un peu d'acide sulfurique, nitrique on fluorique, il obtint une quantité considérable d'éther. Il eut le même résulta en distillant de l'acétale do polasse avec un mélange d'alcole et d'acide sulfurique.

Pelletier a recommandé de distiller partie égale d'acide acétique concentré et d'alcool, et de distiller le produit obtenu deux fois sur le résidu.

Selon Bucholz, on distille 16 parties d'acetate de plomb, avec un mélange de 6 parties d'acide sulfurique, et de 9 parties d'alcool, pour avoir 10 parties de produit distillé.

D'après la Pharmacopée de Berlin, on distille 12 onces d'acétate de soude desséché, avec un métange de 6 onces d'acide sulfurique, et de 10 onces d'alcool, jusqu'à ce qu'on ait obtenu 8 à 10 onces de produit. On y ajonte le quart d'eau, contenant un peu de potasse; on rectifie le liquide séparé, et on obtient 8 onces 3 gros d'éther.

Selon Scheele, Pæner et Schulz, la présence d'un acide minéral est nécessaire pour la formation de l'éther.

Schulz a obtenu une plus graude quantité d'ether en distillant un mélange d'acide acétique et d'alcool, composé de 4 ouces de chaque, et de 2 onces d'acide sulfurique concentre. Presque tout l'acide acétique a été décomposé, et il a obtenu pour produit 5 onces d'ether.

Une petite quantité d'acide sulfureux a déterminé aussi

la formation de l'éther acétique, fait qui a été constaté par

Lichtenberg et Klaproth, n'ont pu obtenir de l'éther en distillant ensemble partie égale d'alcool et d'acide acétique concentré.

D'autres chimistes, comme Reuss, Fourcroy, Voigt et Richter, sont au contraire parvenus à faire de l'éther acètique sans le secours des acides minéraux, par une cohobation reiterée. Lowitz a remarque que l'acide acétique concentre par la gelée, donnoit de l'éther à la distillation,

sans y ajouter de l'alcool. L'éther acétique ressemble beaucoup aux autres éthers. Sa pesanteur spécifique est, selon Rose, de 0,876; selon Trommsdorff, de 0,812. Il a une saveur agréable, un peu analogue au vinaigre, et légérement amère.

Il est très - volatil, facilement inflammable, et brûle d'une flamme jaune bleuâtre. Lorsqu'on le brûle dans du gaz oxigène, on obtient de l'eau et de l'acide carbonique. Il est composé d'hydrogène, de carbone et d'oxigène dans des proportions inconnues.

Il se dissout, d'après Trommsdorff, dans 7 parties d'eau; il se combine avec l'alcool en toute proportion. Trois parties d'alcool et 1 partie d'éther, donnent l'acide acétique dulcifié.

Lorsqu'on fait digérer l'éther avec une lessive de potasse, on trouve, après la rectification, une quantité d'acetate de potasse. L'éther tout entier semble se convertir en acide acétique, car le scul résidu donne beaucoup d'acide acétique par la distillation avec l'acide sulfurique.

Lorsqu'on distille l'éther acétique avec de l'acide nitrique, on obtient de l'éther nitrique et de l'acide acétique. En faisant passer de l'éther acétique à travers un tube de cuivre incandescent, il s'y dépose du charbon ; il passe du gaz hydrogène carboné et du gaz acide carbonique (1).

<sup>(1)</sup> Mest certain que l'éther bien rectifié contient de l'acide acétique; on peut le laisser long-temps avec la teinture de tournesol sans qu'elle soit rougie; mais aussitot qu'on brule l'éther il se développe beaucoup d'acide acétique. M. Thenard a annoncé qu'on pouvoit convertir de suite et des

ETHER MURIATIQUE. Æther muriaticus. Salzæther.

Raymond Lullus et Isaack d'Holland , parlent d'un acide muriatique dulcifié.

\_Basil Valentin a prescrit de le préparer en distillant à plusieurs reprises 1 livre d'alcool sur 2 livres d'acide muriatique.

Paracelse distilla de l'alcool avec du beurre d'antimoine.

Boerhave fit distiller un mélange de 3 parties d'alcool avec 1 d'acide muriatique fumant; mais le produit étoit toujours très-acide, et il ne pouvoit pas en séparer d'éther.

Rouelle et Courtaureaux ont obtenu de l'éther en distillant de l'alcool avec du muriate d'étain fumant; ils l'ont séparé du produit alcoolique, par une solution de tartrate de potasse. L'éther obtenu avoit l'odenr de l'éther sulfurique; sa pesanteur spécifique étoit de 0,805. il est puis volatil que n'est l'éther sulfurique, se dissout dans 24 parties d'eau, brûle avec une flamme verte; tous les moyens employés pour lui enlever l'acide muriatique, furent infructueux, il s'en trouva toujours dans le résidu après la combustion.

Gehlen a obtenu 3 onces 2 gros d'éther, d'un mélange de 4 onces 2 gros de muriate d'étain au maximum, et de 4 onces d'alcool absolu, et distillant une deuxième fois, après avoir ajouté au résidu 10 gros d'alcool.

De Bornes a remplacé le muriate d'étain par celui de zinc.

Maets, et après lui Basse, ont préparé de l'éther muriatique en versant dans une cornue, sur du muriate de soude fondu et pulvérisé, partie égale d'alcool de 0,800, et d'acide sulfurique de 1,910. D'un mélange de 4 hives

la première distillation, un melange d'alcoul et d'acide actiqueue thèmactique, un morpe des arides sulfurique, nitrique, muriaque et phonphorique concentrés, log ranmes d'alcoul et 19 grammes d'acideaccilique phorique concentrés, log ranmes d'alcoul et 19 grammes d'acideaccilique sulfurique, pour leur transformation tolate en térier. Il suit de-tième moyen des acciates, de l'alcoul et de l'acide sulfurique, on peut tréificificment faire de l'éthe actique, (Note des Todasseure.)

de sel, de 2 livres d'alcool, et d'autant d'acide, Basse a obtenu 2 livres de liquide. On rectifie ensuite cet éther, et on le sépare de l'eau par le moyen d'un entonnoir.

L'ether ainsi obtenu, a une pesanteur spécifique de 0,820. Il est le plus volatil des éthers. A une température de 15 à 16 degres centig., il entre en ébullion.

Sa saveur et son odeur sont alliacées ; il se dissout dans

50 parties d'ean.

Dans les essais qu'on en a faits, la présence de l'acide muriatique a toujours été très-reconuoissable. Pfaff a cependant remarqué que plusieurs rectifications sur de la magnésie lui enlevoient tout acide libre.

Cet éther dissout les huiles grasses ; il fait goufler le

caoutchone, le blanchit et le dissout ensuite.

Pfaff a remarqué do plus que si l'on fait passer de l'éther après la deuxième rectification dans un flacon de Woulfe, entouré de neige, il se formoit de petits cristaux. Ces cristaux sont fusibles à une douce chaleur, ont une saveur agreable, un arrière-goût âcre, alliacé, et n'altèrent pas la teinture de tournesol.

Thenard a indiqué le procédé suivant pour obtenir

l'éther muriatique.

Il introduit dans une cornue posée sur une grille de ferparties égales en volume d'acide muriatique concentré et d'alcool; il met au fond de la cornue quelques grains de sable, pour éviter les saubresauts, et il adapte à la cornue des flacons de Woulfe remplis à motité d'eau de 20 à 25 degrés; les tubes recourbés plongent de quelques lignes dans l'eau.

Du deuxième flacon part un tube recourbé, communi-

quant à une cloche remplie d'eau.

L'appareil ainsi disposé, on met quelques charbons sous la grille; il passe de l'eau, de l'alcool et de l'acide

qui restout dans le premier flacon.

Da ette opération, le succès dépend du degré de chaleu..; lorsqu'elle est peu considérable, le gaz éthéré ne se forme pas ; étant trop forte, on n'obtient que trèspeu de gaz.

Le gaz est sans couleur, a une odeur fortement éthérée

et une saveur sucrée; il ne rougit pas les teintures bleues végétales. Sa pesanteur spécifique est à 18 degrés centig,, et à 27,63 pouces de baromètre de 2,219, l'air élant à 1,000. A cette température, et à cette pression, l'eau eu dissout uue quantité égale à son volume.

A la température de 11 degrés, le gaz passe à l'état liquide. On peut obtenir l'éther liquide en grande quantité, en faisant passer le deruier tube de l'appareil dans un cylindre loug, bien sec, entouré de glace; le gaz s'y liquéfie.

Lorsque l'air atmosphérique est sorti du cylindre, on

peut le fermer hermétiquement sans dauger.

L'ether, à l'état liquide, est transpareul et saus couleur; il ne rougit ni la teinture de tournesol, ni le sirop de violette. Son odeur est très-forte; sa saveur est sucrée, ce qui est surtout frappant dans l'eau saturée d'éther. Il est très-soluble dans l'alcool; on peut, à l'aide de l'eau, en séparer une graude partie. Versé dans la main, il entre promptement en ébulition, et produit du froid. A une temperature de 10 degrés centige, sa pesanteur spécifique est de 0,874; il est, d'après cela, plus pesant que l'éther sulfurique et que l'alcool.

Thenard l'a trouvé composé de

| Acide muria | tiq | <b>ue</b> | sec |   |   | 41,1           |
|-------------|-----|-----------|-----|---|---|----------------|
| Carbone .   |     |           |     |   |   | 51,80<br>33,03 |
|             |     |           |     |   |   |                |
| Hydrogène   | ٠   | ٠         | ٠   | ٠ | • | 15,08          |
|             |     |           |     |   | _ | 141,7          |

La potasse, l'ammoniaque, les nitrates d'argeut et de mercure, n'indiquent la présence de l'acide muriatique dans cet éther, qu'au bout de quelques jours.

Les acides sulfurique, nitrique et nitreux concentrés, n'en dégagent de l'acide muriatique qu'à une température élevée. Le gaz acide muriatique oxigéné le décompose à une basse temperature.

Lorsqu'on fait passer du gaz éthéré à travers un tube de cristal rongi, il ne se dépose presque pas de carboue, mais il se dégage beaucoup d'acide muriatique, et un gaz pesant, très-carbonisé, difficilement inflammable, et

d'uue odeur empyreumatique.

L'expérience répétée à une température bien plus élevée, présente de grandes difficultés. Le tube s'obstrue de charbon, et il s'eusuit une détonnation.

Ces expériences n'expliquent pas ce qui se passe dans la formation de l'éther muriatique. Thenard a établi deux

hypothėses.

On peut adopter que dans la formation de l'éther, l'acide muriatique soit combiné avec l'alcool; on peut aussi s'imaginer que tout l'acide, ou ses éléments (s'il est composé), soient unis aux parties constituantes de l'alcool.

Thenard préfère la première hypothèse.

Si l'on euvisage l'éther comme un composé d'acide muriatique et d'alcool, il faut supposer que ces deux substauces aient la propriété de se neutraliser mutuellement; il faudroit de plus que l'acide muriatique eût une affinité plus forte pour l'alcool que pour les bases salifiables. Le muriate de polasse contient même moius d'acide muriatique que l'ether. Voyez Mémoires d'Arcueil, t, 1, p. 115 et 337.

Boullay a fait passer du gaz acide muriatique dans de l'alcool à 38 degrés, jusqu'a saturation. La liqueur saturée est sans couleur, d'une cousistance huileuse, funant à l'air, d'une pesauteur spécifique de 1,134; l'eau en a dé-

gagé des bulles d'une odeur éthérée.

Il chauffa légérement le liquide dans une cornue, qui comiminiquoit à deux flacous de Woulfe, entourés d'un mélange de glace et de muriate de chaux, afin de rameuer leur température à 8 ou 10 au-dessous de zéro. L'éther se condeusa dans ces flacous refroidis ; agitant ensuite ce liquide avec une solution de potasse, il présenta toutes les propriétés de l'éther muriatique.

Les acides et les alcalis lui eulévent de l'acide muriatique, d'où Boullay a conclu que l'éther est une simple

combinaison de cet acide avec de l'alcool.

D'après Gehlen, l'éther seroit composé de carbone,

d'hydrogène et d'acide muriatique.

Un autre produit, qu'on a appelé éther muriatique pesant, mérite encore d'être examiné. Schéele distilla un mèlauge de partie égale d'acide sulfurique et de muriate de soude, et fit passer le gaz daus l'alcolo. Il versa ensuite ce liquide dans une cornue, sur de l'oxide noir de manguese pulvérisé. Le mélauge s'echauffa fortement; on distilla, et on obfut uu liquide éthèré, dont men partierest à la surface, tandis qu'une autre se précipita au fond du vase.

Westruub répéta cette expérience en distillant un mélange de 8 parties de muriate de soude, 4 parties d'acide de manganése, 12 parties d'alcool et 4 parties d'acide suffurique conceuté. Le produit obtenu fut distille une deuxième fois avec le résidu resté dans la cornue.

Il passa, avant la fin de la distillation, une huile jaune empyreumatique plus pesante que l'eau. On peut aussi la

séparer du liquide étheré par l'eau.

II.

La Pharmacopée de Berliu donne pour la préparation de ce liquide, le procédé suivant. On verse dans une cornue, sur 16 onces de muriale de soude et 6 onces d'oxide de manganées, un nyélange de 12 onces d'acide suffurique et 6 & 00 ccs d'acide l'estretife; on distille à une douce chaleur, et l'on obtient 30 à 36 onces de liqueur. Ce produit, appelé spirius muriatio-athereus, est une combinaison d'éther muriatique pesant avec l'alcod.

L'éther muriatique pesant est d'un jaune pale, d'uno deur péuétrante et d'une saveur aromatique. Pour lui enlever son acide muriatique libre, on le rectife sur de la magnésie; il passe alors saus couleur; il est plus pesant que l'eau distillée, se dissont dans l'alcool, et cette solution est troublée nar l'eau.

D'après Gehlen, ce liquide se décompose en partie par la rectification; le premier produit est plus lèger que l'eau, le dernier est plus pesant; il reste dans la cornue un résidu brun fonce.

L'éther muriatique pesant brûle avec une flamme d'un vert jaunâtre, et met en liberté beaucoup d'acide muriatique.

Brûle sous une cloche, les parois se tapissent de carbone et de gouttelettes d'eau.

L'eau qui avoit servi à laver la cloche précipita le nitrate d'argent.

21

Lorsqu'on fait passer l'éther pesant à travers un tube de verre iucandescent, il se dégage du gaz acide carbonique, du gaz hydrogène carboné, et il se dépose du carbone. Si l'on fait passer le gaz à travers un cylindre contenant du nitrate d'argent, il se forme un précipité de inuriate d'argent.

Thenard a fait passer du gaz muriatique oxigéné dans de l'alcooi; il vit que presque tout l'acide avoit été décomposé. Il se forma un dépôt verdâtre semblable à l'ether pesant, recouvert d'un liquide verdâtre qui exhaloit des vapeurs blanches d'acide muriatique; il satura ce liquide par un alcali qui en précipita unu substance huileuse, et il distilla ensuite. Il obtint un liquide d'une odeur trésanalogue à la menthe; il trouva que c'étoit une combinaison de la substauce huileuse avec l'alcool.

La liqueur provensant de la décomposition de l'alcoul par l'acide muriatique oxigéné contenoir anssi de l'eau et une substance facile à carboniser. En faisant passer du gaz muriatique oxigéné daus l'alcool, Thenard n'a pas aperçu, comme Berthollet, la fornation d'une substance sucrée et de l'acide actique, ce qu'il attribue à la grande quantité de gaz qu'il a employé.

Thenard explique l'action de l'acide muriatique oxigende sur l'alcool de la manière suivante. L'acide, en enlevant à l'alcool beaucoup d'hydrogène et un peu de carboue, forme de l'eau et e l'acide carbonique; l'âlcool est conserti en une substauce buileuse et en une matière trésfacile à carboniser; l'une et l'autre sont combinées avec l'alcool et l'acide muriatique. Voyex Mémoires d'Arcueil,

t. 1, p. 174.

Au reste, on voit que des expériences précises sont à désirer pour lever toutes les difficultés, et pour établir la différence qui existe entre les deux éthers.

ETHER NITRIQUE. Æther nitricus. Salpeteræther.

En 1681, Kuukel a le premier fait mention de ce composé; mais c'est Navier qui, en 1742, publia la manière de le préparer.

Son procédé fut communiqué à l'académie des sciences;
 il consiste à mêler dans un flacon a parties d'acide ni-

trique concentré avec 3 parties d'alcool; à bien boucher et à laisser reposer pendant 4 jours. Au bout de ce temps, on perce le bouchon pour donner issue aux gaz, et l'on separe, au moyen d'un entonnoir, le liquide jaune surnageant. Navier regarda ce produit comme un éther pur.

Baumé adopta le procedé, avec cette différence qu'il

plongea le flacon dans un mélange réfrigérant.

Cette expérience étant dangereuse, Woulfe proposa d'introduire le mélange dans une cornue à laquelle on adapta un vaste ballon, que l'on mit en communication au moyen de tubes recourbés avec une suite de flacons ; il mit sous la cornue quelques charbons qu'il enleva aussitôt que l'action réciproque de l'acide nitrique et de l'alcool avoit en lien.

Black versa sur de l'acide nitrique, contenu dans un flacon, de l'eau avec précaution; sur cette couche d'eau il ajouta de l'alcool; ce qui forma 3 couches bien distinctes. L'acide et l'alcool se combinent successivement avec l'eau, et on obtient une petite quantité d'ether nitriaue.

Bogues a conseillé de distiller l'alcool avec de l'acide étendu d'eau. Laplanche s'est servi d'un mélange de nitre d'alcool et

d'acide sulfurique ; il fit aussi passer des vapeurs nitreuses dans l'alcool. Voyez Fourcroy, Système, t. 8, p. 170.

Voigt, Hagen et Westrumb ont donné des procédés semblables à celui de Laplanche. Bucholz a distillé un mélauge de 16 parties d'alcool, 5 parties d'acide sulfurique et 8 parties de nitre concassé, ayant soin de placer le récipient dans de la neige; il retira à peu près 12 parties de liquide ; il en separa l'ether par l'eau de chaux , et après l'avoir agité avec une solution foible de potasse, il le rectifia à une douce chaleur.

Chaptal a fait distiller un mélange de 32 parties d'alcool et de 24 d'acide nitrique d'une pesanteur spécifique de 1,3. Le ballou adapté à la cornue correspondoit à des flacons de Woulfe contenant l'alcool. Des l'instant où le liquide commença à bouillir, on retira le feu. L'éther se dissout dans l'alcool du flacon de Woulfe; on le sature par un alcali, et on procède à la rectification. Voyes Annales de Chimie, t. 42, p. 262.

Brugnatelli a versé dans une cornue, sur 1 once de sucre et 2 onces d'alcool, 3 onces d'acide nitrique fu-

mant. Par la distillation, il obtint autant d'ether que d'alcool employé; mais Thomson obtint, par ce procédé, une quantité moindre d'ether.

Deveux attribue la couleur jama de l'éther à la pré-

Deyeux attribue la coulcut jaune de l'éther à la présence d'un liquide analogue à l'huile douce de vin, et sa volatilité à une quantité de gaz nitreux. Voyes Auual. de Chim., t. 22, p. 144.

Le duc d'Ayen et les chimistes hollandais ont examiné le gaz qui se forme pendant la préparation de l'éther, ils l'ont reconnu pour un composé d'éther et de gaz nitreux.

Thenard a entrepris un travail étendu sur les éthers ; if a examiné les phénomènes avec plus de soin que ses prédècesseurs. Ses recherches très-ingénieuses présentées à l'Institut doivent être lues en entier. Foyez Mém. de la Société d'Arcueil, 1, 1, p., 5 et 35p.

Theuard a commencé par mettre dans une cornue un mélange de parties égales d'alcool de 36 degrés et d'acide nitrique de 32 degres. L'appareil bien disposé, il a re-treilli les produits liquides et gazeux; il employa une chaleur très-foible; n'canmoins l'action devint si violente, qu'il fut obligé de supprimer la chaleur.

Le récipient contenoît un liquide que l'on a regardé, dans les pharmacies, pour de l'éther. Il étoit composé

d'ether, d'eau, d'alcool et d'acide acétique.

Le gaz qui se développe pendant l'opération en grande quantité, a une-odeur bien plus forte que l'éthe-e des pharmacies; il s'enflamme à l'approche d'une bougie, et répand des vapeurs piquantes qu'il génent la respiration. Ce gaz n'est presque pas rougi par le contact du gaz oxigéne; il trouble à peuie les caux de chanx et de barire; la teinture de tournesol en est l'ôtement rougie. Il se dissont promptement dans l'eau, et ne laisse qu'im foible résido, composé de gaz nitreux et de gaz azote. L'orsqu'ou fait passer le gaz à travers 3 ou 4 faccous entourés d'un métange de muriate de chaux et de glace, il diminue consisient

dérablement de volume, et laisse déposer beaucoup d'é-

Le gaz ainsi privé d'une partie d'éther, est moins snave, et ne brûle plus de la même manière; le résidu lavé, est capable d'entreteuir la combustion.

Thenard conclut de ses expériences, que le gaz éthéré est composé de gaz azote, de gaz nitreux, de gaz acide carbonique, d'une quantité cousidérable d'éther, de gaz oxide d'azote, d'acide nitreux et d'acide acétique.

Ces expériences préliminaires ont conduit Thenard à employer le procédé suivant pour la préparation de l'éther.

Il introduit dans une cornue un mélange de parties égales (5 hectogrammes de chaque) d'alcoi et d'acide mitrique concentrés, désigné ci-dessus. Il mel la cornue en communication par des tubes recourbés, avec cinq flacons de Woulfe , à motife remplis d'une solution saturée de sel, marin. Du dernier flacon part un tube recourbé, qui plonge sous upe cloche à la cuve pneumatique.

Les flacons furent entourés d'un melange de glace et de sel. On mit quelques charbons sous la cornue, qu'on euleva aussitôt que l'action commença; néaumoins l'chullition fut si violente, que pour empêcher la fracture des vaisseaux. Il falloit verser de l'eau froide sur la cornue.

Après l'opération, on trotva daus les cinq flacous, audessus de la liqueur saline, une couche d'un hiquide jaune, jonissant de toutes le propriètés de l'éther, saus saveyr acide, et qui cependant rongissoit la teinture de tournesol. En l'agitant avec de la chanz pulvérisée dans un flacon préalablement refroidi par la glace, on lui enleva l'acidité. Dans cet éther privé d'acide, il se forma bientot une nouvelle quantité d'acide nitreux et acétique, soit au contact de l'air, soit par la rectification, même dans des flacons bien bequésés.

Une livre d'acide et 1 livre d'aleod, donnent i livre d'éther très -inflammable, d'une odeur pénétrante; ai étourdit les personnes qui en respirent. Sa pessoleur appeinfique est un pen moindre que celle de l'alcod; il se dissout presque entièrement dans l'alcod; il est presque in soluble dans l'eau, et lui communique respendent une soluble dans l'eau, et lui communique respendent une

odeur de pomme de reinette. Il se décompose facilement à une température élevée, même sans le contact de l'air, il se forme alors de l'acide acétique et de l'acide nitreux.

Le contact de l'eau accélère sa décomposition. A une température de 21 degrés thermomètre centig., et à 0,76 mètre du baromètre, il reste liquide; et à une température un peu plus clevée, ou à 0,73 de pression, il prend la forme gazeuse.

Il se dissout dans tous les gaz, forme une combinaison si intime avec le gaz nitreux et l'acide acétique, qu'en le faisant passer à travers une dissolution conceutrée de potasse, il ne s'en sépare qu'une petite quantité d'acide.

## Il est composé de

| Azole     |   | ٠ |   |   | 14,49  |
|-----------|---|---|---|---|--------|
|           |   |   |   |   | 48,5   |
| Hydrogène |   |   |   |   | 8,5    |
| Carbone . | • | ٠ | ٠ | ٠ | 28,65  |
|           |   |   |   | • | 100.20 |

Thenard regarde cette analyse comme approximative; il se propose de l'opérer par l'étincelle électrique, à l'aide du gaz oxigène.

Le résidu dans la cornue, après la préparation de l'éther, présente à peu près les 3 du mélauge. Il est jaune, contient environ 26 d'acide nútrique, 60 d'alcool, une petile quautité d'acide acétique, une substance facile à carboniser, et 284 d'eau.

En continuant la distillation du résidu, il n'y a pas, au commencement, de gaz dégagé, parce qu'il se forme trop d'eau, et que l'acide ne peut plus agir sur l'alcool; il passe ensuite dans le récipient, de l'alcool, de l'eau, de l'acide nitrique et acétique. A mesure que le liquide se concentre, il se dégage du gaz nitreux, du gaz acide carbonique et du gaz acide; il reste une substance visqueuse, qui contient de l'acide oxalique, et probablement de l'acide malique, peut-être aussi quelques autres substances.

Thenard a donné la théorie suivaute sur la formation de l'éther nitrique. Une portion d'alcool est complètement décomposée par l'acide nitrique; l'alcool cède presque tout son hydrogène à l'oxigène de cet acide; et de-là résulle beaucoup d'eau, beaucoup de gaz oxide d'azoc de l'acide nitreux, du gaz nitreux, de l'azote, de l'acide carbonique, de l'acide acélique, et une matière contenant beaucoup de carbone; tandis que, d'une autre part, de l'acool, de l'acide nitreux et de l'acide acélique, ou leurs éléments, s'unissent pour constituer l'éther.

ETHER PHOSPHORIQUE. Æther phosphoricus. Phosphoraether.

Plusieurs chimistes ont essayé en vain de faire l'étherphosphorique. Lavoisier a observé que l'alcool et l'acide phosphorique s'échauffoient fortement ensemble, mais qu'on ne pouvoit pas obtenir d'éther par la distillation. Schéele et Westrumb n'ont pas réusis davantago.

Cornette, en distillant un mélange d'acide phosphorique et d'alcool, obtiut un liquide éthéré d'une odeur d'ail.

Boudet a eu le même résultat.

La pesanteur du produit liquide étoit à celle de l'alcool comme 94 à 100. ( Voyez Annales de Chimio, t. 40, p. 123.)

Boullay a repris ce travail et a donné un procédé dont il a obtenu le plus grand succès.

Il consiste à méler parties égales d'acide phosphorique pur, en consistance de miel, et d'alcool à 40 degrés. A cet effet, on met 500 grammes d'acide dans une cornue tubutie, placée dans un bain du sable. Chauffie legèrement, on y adapte un bailon fubulé, refroidi par un mélange de sel marin et de glace; de ce ballon part un tuber recourbé qui va plonger dans un flacou à tubulure, contenant de l'eau. L'appareil ainsi disposé, on introduir goutte à goutte, des que l'acide est chauffé jusqu'à 95 degrés, 500 grammes d'alcool à l'aide d'un entonnoir à robinet; alors le mélange s'opère avec violence et bouil-onnement; il devient noir, et des stries abondantes tapissent la voûte et le col de la cornue. On entretient le feu jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien.

On obtint pour produit, 1º dans le récipient 120 parties d'alcool foiblement éthéré; 2º 260 parties d'un ther, et surnagée de 4 parties d'huile de vin : 40 de l'acide acétique d'une odeur désagréable.

L'eau de chaux ne s'est troublée que vers la fin de l'opération.

Il resta dans la cornue de l'acide phosphorique vitrifié, mêlé de charbon.

Les deux liquides qui avoient passé les premiers donnèrent, étant rectifies sur du muriate de chaux. 60 parties d'un liquide qui avoit la plus grande analogie avec l'ether sulfurique; même pesanteur spécifique, soluble dans 8 à 10 parties d'eau froide, entraut en ébullition à 30 degrés Réaum. , dissolvant les résines et le phosphore , etc.

ETHER SULFURIQUE. Æther sulfurious, Naphta vitrioli. Schweselather.

Lorsqu'on chauffe un mélange d'alcool et d'acide sulfurique, le premier éprouve un changement remarquable : il se convertit en un liquide , dont les propriétés sont très-différentes de celles de l'alcool. Les acides nitrique, muriatique et acétique out une action à peu près analogue sur l'alcool.

Lorson'on mêle parties égales d'acide sulfurique concentré et d'alcool, de manière à verser l'acide successivement dans l'alcoel, ou entend un bruit; le mélange s'échauffe et acquiert une couleur brune.

Ce mélange de parties égales est appelé elixir acidum Halleri. Trois parties d'acopt contre : d'acide donnent l'eau de Rabel, et 6 parties d'alcool contre 1 d'acide forment l'élixir acidum Dippelii.

Par le simple mélange, l'alcool subit déjà quelque changement; il acquiert une odeur plus agréable. D'après la Pharmacopée de Berlin, on prépare l'éther

de la manière suivante.

On verse dans un matras á long col, contenant a parties d'alcool, a 1 parties d'acide sulfurique concentré ; on v introduit l'acide successivement, et après avoir versé une partie d'acide, on bonche le matras. On distille lorsque le méinélange est refroidi dans une cornne munie d'un récipient. La chalcur du bain de sable doit porter le liquide à une légère ébullition. Il passe d'abord de l'alcool presque pur, ensuite un liquide d'uue odeur suave, qui forme des stries dans le col de la cornue.

Aussitôt que l'odenr d'acide sulfureux se manifeste, ou arrête la distillation; on verse sur le résidu 1 partie d'alcool, ce que l'on peut répéter encore 2 fois, et on distille comme ci-dessus.

Comme l'éther est très-volatil, il est avantageux d'entourer le récipient de glace.

Pour enlever à l'ether l'acide sulfurenx, il faut méler avec 12 parties d'éther 1 partie de potasse dissoute daux 3 parties d'eau; on sépare l'éther du liquide aqueux, et on peut le rectifier sur du carbonate de barite. Une deuxième rectification sur du muriate de chaux lui enlèvo les dernières parties d'alcol.

Dize rectifie l'éther au bain-marie sur de l'oxide noir de manganèse ; l'acide sulfureux est converti en acide sulfurique.

Saussure le rectifie sur la potasse, à une température de 111 degrés Fahr. (43° centig.), et il n'en retire que la moitie. L'ether ainsi privé d'huile, de vin, d'acide sulfureux et d'alcool, a une pesanteur spécifique de 0,726. Si l'ou en distille le tieze, cet cher, à 68 degrés Fahr. (20° centig.), a une pesanteur spécifique de 0,717.

L'ether est un liquide clair, saus couleur, d'une odeur et d'une saveur fortes et agréables.

Il est le plus léger des liquides, sa pesanteur spécifique n'étant que de 0,732 à 20° centig.

Il surnage sur l'eau, est très-volatil, s'évapore promptement et produit beaucoup de froid.

Il est très-inflammable : l'approche d'une bougie à une certaine distance suffit pour l'enflammer.

On peut facilement obtenir l'éther en vapeurs, en en versant quelques gouttes dans un flacon préalablement chauffé.

D'après Saussure, un vase d'un pied cube peut contenir 2 onces d'ether en vapeurs, et 1000 pouces cubes de ces vapeurs pésent 654,47 de grains.

Lorsqu'on fait passer de l'éther sous une cloche sur le

mercure, qui contient un autre gaz, le volume du gaz augmente le double de son volume, d'après Priestley.

Le gaz oxigêne, chargé de vapeurs d'éther, ué s'enflamme pas, selon Saussure, par l'elincelle électrique, co qui provient de la trop grande quantité de vapeurs. En y ajoutant encore du gaz oxigêne, l'inflammation', a lieu. Cent parties de vapeurs d'éther out besoin, pour brûler, de 428,15 de gaz oxigêne (en volume); le résidu est composé d'eau et de 230,51 de gaz acide carbonique.

D'après Cruikshank, l'éther en vapeurs exige 6,8 de gaz oxigène pour brûler entièremeut. La quantité d'eau et d'acide carbonique formés lui a fait supposer que le carbone dans l'éther est à l'hydrogène comme 5 est à 1;

selon Saussure, il seroit comme 3 à 1.

L'éther brûle avec une flamme plus blanche que l'alcool, et dépose du charbon. Peudant la combustiou, il se forme beaucoup d'acide carbonique.

A l'air libre, l'ether bout à la température de 36,67 centig., et dans le vide, à 6,67 ceutig. Sans la pression de l'atmosphère, l'ether seroit toujours à l'état gazeux.

Les phénomènes que présente la décomposition de l'éther, ont été observés avec une grande exactitude par Saussure.

Il fit passer à travers uu tube încandescent 1103 grains d'ether; les produits liquides fureul recueillis dans un ballon, et les produits gazeux dans des cloches à la cuve pneumatochimique. Au bout de 14 heures, toute la quantité d'éther fut décomposée; il trouva, au milieu du tube de porclaine, 5 ½ grains de charbou qui laissa une quantité pondérable de cendre après l'incipération dans un creuset de platine.

Baus un tuyau de verre pratiqué eutre le tube de porcelaine et le récipient, il trouva 3 grains d'une huile iuflammable, d'une odeur analogue à celle du benjoiu, en petites lames brillautes cristallisées. Cette huile est soluble dans l'alcool, en est précipitée par l'eau. Les cristaux étoient mélés d'une huile brune empyreumatique qui étoit restée après la volatilisation des cristaux

L'extrémité du tube et le ballon contencient une huile noire, d'une odeur de benjoin, soluble dans l'alcool. Evaporée sur du papier, il est resté de petits cristaux jaunes visibles à la loupe.

Le tuyau de verre contenoit 3 grains d'ean, qui ont donne des vapeurs blanches à l'approche de l'acide muriatique.

On obtint aussi 3541 pouces cubes de gaz hydrogène carboné, mêlé d'une vapeur jaune provenant d'une quantité d'huile volatilisée.

Les produits de 1 103 grains d'éther ont été, d'après cela,

| Gaz h | ydı | og | ène | C | arbo | né |   | 948,00  |
|-------|-----|----|-----|---|------|----|---|---------|
| Charb |     |    |     |   |      |    |   | 5,25    |
| Huile |     |    |     | ٠ |      |    |   | 46,00   |
| Eau.  |     |    |     |   |      |    |   | 5,00    |
|       |     |    |     |   |      |    | - | 1002.25 |

La perte doit être attribuée à la vapeur huileuse contenue dans le gaz.

L'éther se congèle à une température de 48 degrés audessous de o Fahr.

L'éther se dissout dans 10 parties d'eau. En chauffant l'eau, il s'évapore; en versant de l'éther sur de l'eau chaude, il se volatilise promptement et avec bruit.

L'alcool dissout l'éther en toutes proportions. Si la quantité d'alcool n'est pas trop considérable, on peut en separer une partie d'éther par l'eau. Lorsqu'on dissout 1 partie d'éther dans 3 parties d'alcool, on oblient la liqueur anodine. Hoffmann n'est cependant pas l'inventeur de ce médicament; la recette lui fut envoyée par un pharmacien nommé Marthueyer.

On prépare aussi la liqueur d'Hoffmann en distillant de l'acide sulfurique avec 3 à 4 parties d'alcool.

Lorsqu'on fait digérer la liqueur d'Hoffmann avec la substance résineuse qui reste comme résidu après la préparation de l'ether, on a un liquide jaune très en vogue autrefois comme médicament. (Cette liqueur a été appelée liquor Manchini.)

L'éther n'agit pas sur les métaux, mais il décompose plusieurs sels métalliques : c'est ainsi qu'il enlève le fer au muriate tombé en deliquium. Ce liquide jaune présente l'éther martial. Etendu de 2 parties d'alcool, on obtient la liqueur auodine martiale.

Les deux liqueurs out la propriété de perdre leur couleur jaune aux rayons solaires; elles la reprenuent dans l'obscurité, et surtout l'orsqu'on ouvre plusieurs fois les flacons. Les rayons solaires font passer le muriate de fer de fetat au marimuma celui du minimum; car la liqueur jaune est précipitée en jaune par la potasse, tandis que la liqueur blanchie par le soleil est précipitée en vert bleuâtre par le même alcali.

Par l'agitation avec un peu d'eau, on peut enlever à ces teintures le muriate de fer.

Cette combinaison a été appelée autrefois teinture nervine de Bestuscheff on de la Motte; on y soupçonnoit la présence de l'or.

Catherine II acheta la recette pour 5000 roubles, et la fit publier.

Klaproth, à qui nous devons la composition, avoit recommandé autérieurement de sublimer le muriate de fer pour le rendre au maximum d'oxidation; aujourd'hui, il évite cette opération par l'addition de l'acide nitrique.

Le soufre se dissout, d'après Trommsdorff, dans l'éther. Lorsque les deux aubstances se rencoutrent sous forme gazense, il se forme une liqueurfétide. D'après Faber, le soufre se dissout dans l'éther à froid. L'éther sulfuré a une odeur d'hydrogène sulfuré; il noircit les métaux blancs.

L'éther dissout facilement l'ammoniaque; mais il ne dissont pos les autres alcalis.

Il est le dissolvant des graisses, huiles volatiles et grasses, des baumes naturels, des résines, du caoutchouc, du camphre, du phosphore, etc.

Il absorbe le gaz nitreux.

L'acide sulfurique s'échausse considérablement avec l'ether, et le convertit pour la plus grande partie en huile douce de vin.

L'acide nitreux fait avec l'éther une vive effervescence; il paroît prendre une consistance huileuse et se colorer. Lorsqu'on verse dans un flacon, contenant 2 pintes de

gaz acide muriatique oxigéné bien sec, 1 gros d'éther,



on renarque, au bout de deux heures, dans le flacon bouché avec du papier, des vapeurs blanches. Ce phenomène est bientoi suivi d'une explosiou avec flamme; il se dépose beaucoup de carbone, et le flacon contient du gaz aculée carbonique.

Quand la distillation de l'éther est achevée, il passe des vapeurs blanches qui se coudensent dans le récipient en eau, en acide acétique et acide sulfureux; surce liquide

nage nue huile jaune appelée huile de vin.

Cette huile diffère de l'ether en ce qu'elle est jaune; les lavages d'une lessive alcaline foible et d'eau de chaux la rendent blauche; elle surnage sur leau, hrûle avec flamme, qui forme beaucoup de suie, et laisse du charbon après la combustion.

En poursnivant la distillation de l'éther, il passe après l'huile de vin de l'acide sulfurenx, de l'acide sulfurique noir épais, du gaz acide carbonique et du gaz hydrogène

carbone appele gaz olefiant.

Le residu dans la cornue, évapore jusqu'à siccité, préseute une masse résineuse très-acide. Lorsqu'on la chauffe fortement, il se sublime du soufre, et il resie du charbon.

Si l'on arrête la distillation de l'éther, au moment où l'acide suifureux commence à se former, on peut retrouver dans la cornue la même quautité d'acide suifurique employé.

La theorie de la formation de l'éther, malgré les efforts des chimistes, mérite encore d'être éclairée. Macquer regardoit l'éther comme un alcool absolu priré de toute eau par l'acide. D'autres chimistes croyotent que l'acide y entroit comme partie constituante. L'expérieure ne peut le démontrer; cars on brûte de l'éther sur une solution de barite, il ne se forme pas un atome de sulfate de barite; aussi trouve-lon que le résidu, après la distillation de l'éther, exige encore autant de polasse pour as asturation, qu'une même quantité d'acide sulturique qu'on a employé.

Scheele crut que daus la formation de l'éther l'alcool perdoit une partie de son phlogistique; et Pelletier avoit pensé que l'éther, d'après la théorie de Schéele, pouvoit être de l'alcool combiné avec de l'oxigéne; on penseit alors que l'acide sulfurique perdoit une quantité de son oxigene dans l'opération.

Fourcroy et Vauquelin ont donné une autre théorie,

qui repose sur les faits suivants.

Lorsqu'on mele parties égales d'acide sulfurique et d'alcool, la température du melange fait lever le thermomètre de Fahrenheit à 190 degrès, 871,78 centig.; il se dégage des bulles; le liquide se trouble, et prend au bout de quelques jours une couleur brune.

Un mélange de 2 parties d'acide sulfurique contre 1 d'alcool donna une température de 200 degrés Fahr., 03,33 centig. Le liquide devint brun sur-le-champ, et

répandoit une odeur sensible d'éther.

Eu observant les phénomènes qui se passent dans la distillatiou de parties égales d'alcool et d'acide sulfurique, on remarque que le mélange commence à bouillir dès que sa température est élevée à 208 degrés Fabr., 97,78 centig., qu'il se forme un composé qui se condense en éther par le froid. Quand l'opération est conduite avec soin, il ne se dégage de fluide clastique qu'après que la moitié d'alcool est convertie en éther.

En changeant le récipient au moment où l'acide sulfureux se manifeste, on observe que l'éther est formé; c'est alors que paroît l'huile de vin, l'eau, l'acide nitrique, mais pas un atome d'acide carbonique.

Lorsque l'acide sulfurique fait à peu près les  $\frac{4}{3}$  du résidu dans la cornue, il se dégage du gaz olefiant, et la température de la masse s'élève à une température de 230 à 237

degres Fahr. , 100 centig.

Lorsque l'huile de vin ne se forme plus, on adapteun autre récipieut; on remarque alors qu'il passe de l'eau, de l'acide sulfureux et de l'acide carbonique; il reste dans la cornue une masse qui est de l'acide sulfurique épaissi par du charbon.

De tous ces phénomènes, Fourcroy et Vanquelin ont tiré

les conséquences suivantes.

Par le mélange de 2 parlies d'acide sulfurique avec 1 parlie d'alcool, ou obtient, sans le secours d'une chaleur extérieure, une petile quantité d'éther. Dans ce même nuoment il se forme de l'eau; tandis que le prémier com-



posé se forme, l'acide sulfurique ne subit aucune altération dans ses principes.

La formation de l'ether est terminée des qu'on aperçoit »
l'acide sulfureux, au moins il nes en forme plus qu'une tréspetite quantité; on obtient alors de l'huile de viu, de l'eau
et de l'acide acétique.

Lorsque l'huile de vin est passée, ou obtient de l'acide sulfureux, de l'acide carbonique, et enfin du soufre sublimé.

D'après cela, on peut distinguer dans la formation de l'éther trois époques.

La première, où une petite quantité d'éther et d'eau se forment sans le secours d'une chaleur extérieure. La seconde, où l'on obtient la totalité de l'éther, qui peut être formé à une température de 17,78 centig, , sans qu'on apervoive de l'acide suffureux. La troisième, enfin, qui fait naître l'huile de vin, le gaz oléfant, l'acide acétique, l'acide suffureux et l'acide carbonique. Ces trois périodes n'ont rien de commun ensemble, excepté que dans toutes il se forme de l'eau pendant la durée de l'opération.

Comme dans la première, à une température de 180 degrès Fahr., 87), ac entig., il se forme de l'éther, il n'est pas possible que l'acide soit décomposé par le charbou, ce qui exige une température bien plus élevée. En général, la décomposition de l'acide sulturque n'à pas lieu; si cela étoit, il devroit se former sur-le-champ de l'acide sulfureux. On ne peut done 9sa explique la formation de l'éther par la décomposition de l'acide, mais plutôt par la grande attraction qu'a l'acide sulfurique pour l'eau. Par conséquent, l'union des parlies constituantes de l'alcod est sollicitée en d'autres proportions, et il se forme de l'eau. Cette action est pour laut limitée; l'équilibre est bientôt établi, et le nouveau composé devient permanent.

Pendant la formation de l'éther, l'acide sulfurique ne subit pas d'autre changement que celui de s'unir à l'eau.

Comme il se sépare proportionnellement une plus graude quantité de carbone qu'il ne se dégage d'hydrogène, et comme l'oxigène saturé unit l'un et l'autre de ces deux corps combustibles pour constituer l'alcool, on ne peut pas prendre l'éther pour un alcool privé en partie d'hydrogène et d'oxigène. On devroit plutôt le regarder « comme un alcool, dans lequel la proportion de l'hydrogène et d'oxigène est augmentée.

A l'aide de la chaleur, les phénomènes deviennent plus compliqués : tandis que l'acide sulfurique altère l'eau et l'alcoul, l'éther se combine avec le calorique, et se volatilise.

Lorsque la plus grande partie d'alcool est convertie en éther, le mélange devient plus deuse, s'échauffe davanlage, l'affinité de l'acide sulfurique pour l'alcool augmente, et l'acide se dévoupose. Son oasgène se combine avec l'hydrogène de l'alcool, et forme de l'eau qui se volatlise peu à peu. D'autre part, une plus grande quantité de curhoine reste combinée avec l'éther, ce qui constitue l'huile de vin, laquelle huile n'est autre chose que de l'éther surchargé de carbone; par-là ou explique sa pesanteur spécifique plus grande, sa volatilité moindre, et sa couleur jaune.

De tout ce qui vient d'être dit sur la formation de l'éther, Fourcroy et Vauquelin en ont tiré les conséquences suivantes.

La formation de l'éther n'est pas due, comme on l'avoit pensé, à l'actiou immédiate des principes de l'acide sulfurique sur ceux de l'alcool, mais à une véritable réaction des éléments de ce dernier; les uns sur les autres, et particulièrement de l'oxigène et de l'hydrogèue, occasiounés sculement par l'acide sulfurique.

Une quantité quelconque d'alcool pourroit être changée en éther sans le secours de la chaleur, en augmentant assez la proportion de l'acide sulfurique.

Tant qu'il se forme de l'éther, l'acide sulfurique n'est pas décomposé, et il ue se forme plus que trée-peu d'éduc celle-ci paroît, il ne se forme plus que trée-peu d'éther; en même temps l'acide sulfurique est décomposé par l'hydrogène seulement, d'où résulte de l'acide sulfureux.

On peutéviter la formation de l'huile douce de vin, en entretenant la température du mélange entre 75 à 78 de-



grés, par l'addition bien ménagée de quelques gouttes d'eau dans la cornue.

Enfin, l'alcool différe de l'éther, en ce qu'il contient plus de carbone, moins d'hydrogène et d'oxigène, et l'huile donce de vin est à l'éther à peu près ce que l'alcool est à ce dernier.

Gehlen a fait plusieurs objections à la théorie de Fourcroy et Vauquelin.

Il a observé que si l'attion l'eau qui donne unissance à la formation de l'ether, le muriate de chaux devroit produire un résultat semblable sur l'alcol.

L'acide suffurique diminue tellement la volatilité de l'alcool, qu'il ne se volatilise qu'à un degré qui est bien supérienr à son terme bouillant; à cette température il se décompose, et se couvertit en éther.

Gehlen óbjecte à ce raisonnement des chimistes fracçais, que si on vient à chauffer un melange d'alcool et de chaux vive, le premier peut supporter une chaleur bien an-dessus de son degré bouillant sans se volatiliser; que le résidu noir n'est pas du charbon, mais, comme Proust l'a indiqué, de la résine.

Berthollet considère l'éther comme une combination qui contient beaucoup plus d'hydrogèue, et bieu moins d'oxigène qu'on n'en trouve dans l'alcool. Son opinion est fondée sur les phénomènes suivants.

Si l'ou fait passer de l'alcool en vapeurs à travers un tube rougi, on obtient du gaz hydrogène carboné, d'une pesanteur spécifique très-peu considérable; il se forme en même temps une liqueur acide, dans laquelle on peut supposer un excès d'oxigène.

L'orsqu'ou traite l'éthèr de la même manière, il se forme également du gaz hydrogène carboné, qui a une pesanteur spécifique bien plus forte que celui provenant de l'alcool; mais qui, d'après les chimistes hollaudais, contieut les mêmes proportions d'hydrogène et de carbone. Ce gaz n'est pas mêlé de gaz acide carbonique; il ne se forme pas non plus de la liqueur acide, comme dans la décomposition de l'alcool.

Lorsqu'on décompose l'alcool par l'acide muriatique

exigéné, le résidu présente une substance qui a quelque analogie avec celle que forme ce même acide avec le sucre. L'éther, au contraire, paroli so convertir enlièrement en eau par l'acide muriatique oxigéné, et il reste • une petite quantité d'une buile épaise.

S'il y avoit une plus grande quantité d'oxigène dans l'éther, il devroit être, selon Berthollet, moins inflam-

mable et moins léger.

Berthollet suppose donc dans Wither une quantité moindre d'oxigéne qu'il n'en suppose dans l'alcool. Cels doit être nécessièrement; car en transformant l'alcool en diher, il se sépare une substance résineuse et il se forme de l'eau.

Il faut donc qu'il y ait un grand excès d'hydrogène; celui-ci tend à s'echapper en raison de son élasticité, qui est encore augmentée par la chaleur; il forme alors un composé qui est l'inverse de la substance qui paroît à l'état solide; dans ce composé l'eau prédomine, c'est l'éther.

Comme la formation de l'huile douce du vin est accompagnée d'acide sulfureux, cela fait counottre, d'après Berthollet, qu'elle contient une quantité moindre d'hydrogène et plus d'oxigène qu'il ne s'en trouve dans l'éther. Voyes Statique chimique, t. a. p. 532.

Théodore de Saussure fit brûler l'éther dans une lampe,

dont les résultats ne lui parureut pas très-satisfaisants.

Il fit passer l'éther en vapeur à trayers un tube de por-

celaine rougi.

L'éther fut entièrement décomposé et les résultats l'ont conduit à la certitude que l'éther contient plus de carbone, plus d'hydrogène, mais moins d'oxigène que l'alcool.

Il brûla ensuite un mélange de vapeur d'éther avec du gaz oxigène dans l'eudiomètre de Volta. Cent parties de vapeur d'éther (en volume) ont consommé (28,15 de gaz oxigène; le résidu étoit de l'eau et 230,51 de gaz acide carbonique. Il en conclut que le gaz oxigène a brûlé 395,28 de gaz hydrogène contenu dans l'éther.

Cent pouces cubes de vapeur d'éther, à 27 pouces de pression du baromètre et à 18 degrés Réaumur, pesent 05,447 de grains français; il résulte de-là que cette quau-



ilié contient, 1º le carbone de 230,51 pouces cubes de gaz acide carbonique, qui équivaut à 38,64 grains de charbon; 2º 395,88 de gaz hydrogène, pesant 12,62 de grains; 3º une quantité d'oxigène et d'hydrogène sous forme d'eau, pesant 14,187 grains.

D'après cela , l'éther seroit composé de

|         |   |   |   |   |   |   |   | 100,00 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Azote.  | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | 00,00  |
| Oxigene |   |   |   |   |   |   |   |        |
| Hydroge |   |   |   |   |   |   |   |        |
| Carbone |   |   |   |   |   |   |   | 59,04  |
|         |   |   |   |   |   |   |   |        |

Ces résultats condaisent à l'axiome suivant : à 28 pouces du baromètre et à 10 degrés Réaumur, 10 grains d'éther ont besoin pour brûler de 61 pouces cubes de gaz oxigêne, qui forment de l'eau et 32,35 pouces cubes de gaz acide carbonique.

La moyenne de 4 expériences a donné pour résultat :

|           |   |   |    |   |   |   | 100,00 |  |
|-----------|---|---|----|---|---|---|--------|--|
| Oxigène.  | ٠ | ٠ | .* | ٠ | ٠ | : | 19,66  |  |
| Hydrogène |   |   | •  | • |   |   |        |  |
| Carbone.  |   |   |    |   |   |   | 58,20  |  |

Lorsqu'on approche du flacon qui contient l'eau provanaut de la combustion de l'ether dans l'appareil de Meusnier, de l'acide muriutique, il se forme des vapeurs ammoniacales qui ont paru ventir le sirop de violat. Ce claugement de couleur u's pas lieu après la combustion de l'ether dans des vaisseaux de verre. Dans ce dernier cas, J'eau se forme plus leutement, une partie se perd par l'évaporation. Etant exposée plus long-temps à l'air, elle doit laisser dégager plus d'ammoniaque.

Une once d'eau provenant de la combustion de l'éther, dans l'appareil de Meusnier, a donne, étant saturée par l'acide muriatique, 1 20 grain de muriate d'ammoniaque.

Quoiqu'il se soit formé de l'ammoniaque dans plu-

sieurs expériences, Saussure n'assure pas si l'azote entre comme partie constituante dans l'alcool.

L'eau provenant de la combustion de l'éther fut légèrement troublée par l'acétate de barite. Une once d'eau évaporée laissa une espèce de verms de  $\frac{1}{6}$  de grain, qui attiroit l'humidité de l'air.

Une autre once d'eau a tit essayée par l'acide acétique; à cet effet, on l'a suurée par la potasse; on obtint par l'évaporation 0,7 de grain d'acétate de potasse. Le poids de toutes ces substances étoit si peu considérable, queles proportions du carbone, de l'hydrogène et de l'oxigène n'ont pas sensiblement changé.

Par une analyse semblable, Saussure a trouvé l'alcool composé de

| Carbon | e.   |   |   |   |   |   |   |       |
|--------|------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Oxigèn | e.   |   |   |   |   |   |   | 38,0  |
| Hydrog | gène |   |   |   | ٠ | ٠ |   | 15,0  |
| Azote  |      | • | ٠ | ٠ |   | ٠ | • | 3,5   |
|        |      |   |   |   |   |   | • | 100.0 |

La comparaison de ces principes avec ceux de l'éther fait voir que l'éther contient bien plus de carbone et d'hydrogène, mais moins d'oxigène que l'alcool. Ce résultat paroît d'autant plus surprenant, si l'on considère que le résidu que laisse la distillation du mélange de l'alcool et de l'acide sulfurique, contient une substance hitamineuse ou résineuse trés-carbonisée; mais ce résidu contient, outre le carbone, aussi de l'hydrogène et de l'oxigène, qui se trouve et dans la matière résineuse et dais l'eau.

Si l'hydrogène et l'oxigène sont enlevés à l'alcool daus sa transformation en éther, il est naturel que le carbone doit devenir dominant dans l'éther.

D'après Saussure, 2 parties d'alcool peuvent fournir 1 partie d'éther rectifé. Si l'on prend la différence entre 200 parties d'alcool et 100 parlies d'éther qui en résultent, en réduisant les deux liquides à leurs parties constituantes, il reste un résidu de 100 parties, consistant en principes que l'alcool laisse après la séparation de l'éther; ces principes sont:

| Carbone |     |   |   |   |   |   | 2   |
|---------|-----|---|---|---|---|---|-----|
| Oxigène |     | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | 5   |
| Hydrog  | ėne | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | - 1 |
| Azote   |     | ٠ |   |   |   |   |     |

Voyez les expériences ingénieuses de Saussure dans le

Journ. de Phys., t. 64, p. 321.

D'après ce qui a été dit à l'article ÉTHER NITRIQUE, MU-RIATIQUE, etc., on voit que les éthers doivent être divisés en deux classes : la première est celle où l'acide ne fait pas partie constituaute de l'éther, tel que l'éther sulfurique et l'éther phosphorique ; la denxième classe comprend les ethers qui sont composés d'acide et d'alcool, tels que les éthers acétique, nitrique, muriatique,

Vovez Robert Boyle, Origin of formas and qualités, Oxford, 1666; Bohn, Dissert. phys., chim., Lipsiæ, 1606; Hermbstædt, Trommsdorff, Schrader, Mayer, etc.

ETHIOPS. Æthiops. Mohr.

On désigne par ce nom plusienrs préparations métalliques qui ont une conleur noire.

ETHIOPS ANTIMONIAL. Hydrargirum stibiato sulfuratum. Spiesglanz-Mohr.

On l'obtient eu triturant 1 partie de mercure avec 2 parties de sulfure d'antimoine pulvérisé jusqu'à ce que tous les globules de mercure aient disparu. Quelques personnes y ajoutent eucore du soufre, et suivent les proportions suivantes : 4 parties d'antimoine , 2 parties de mercure et 2 parties de sonfre. Ce composé est une combinaison de sulfure de mercure et de sulfure d'antimoine.

## ETHIOPS MARTIAL. Æthiops martialis. Eisen-Mohr.

C'est à Lemery le fils que l'on doit cette préparation. Son procédé consiste à verser sur de la limaille de fer pur , dans un vaisseau de verre , de l'eau distillée , de manière qu'il y en ait environ un ponce an-dessus ; de laisser le mélange pendant plusieurs semaines en l'agitant souvent, et de remplacer de temps en temps l'eau évaporéé. La limaille perd successivement son éclat métallique, se couvertit en une poudre noire très-fine qui nage quelque temps dans l'eau, et qu'on sépare de la limaille par la décantation. Par le repos, l'éthiops se dépose dans l'eau.

Ce composé est du fer au minimum d'oxidation. Connoissant l'état de l'oxide, on peut le préparer d'une manière plus expéditive ; car le procédé de Lemery exige un

mois jusqu'à six semaines.

D'après Vauquelin, on fait calciner parties égales d'oxide rouge et de limaille de fer, ou l'on mèle de l'oxide rouge de fer avec une huile grasse, et l'on calcine dans un creuset clos; ou bien on précipite, d'après Jacquin, une solution de sulfate de fer pur par un alcali ; le precipité séparé par le filtre, humecté eusuite d'un peu d'huile, doit être rougi dans une cornue sèche.

Fabroni a donué un autre procédé. Il fait une pâte en humeetant d'eau une livre de limaille de fer qu'if expose quelque temps daus un matras à col court, à une température de 30 à 60 degrés; il y verse peu à peu 2 onces d'acide nitrique très-étendu; en remuant la masse avec une spatule, elle se convertit en éthiops (1).

On dissout, d'autre part, une partie de carbonate de soude cris-tallisé dans 8 à 10 parties d'eru, et l'on filtre.

<sup>(1)</sup> MM. Trusson et Bouillon-Lagrange ont proposé un autre pro-cede pour preparer cet éthiops. Voyez Annales de Chimie, t. 51, p. 333. On prend du sulfate de fer purifie, on le fait dissoudre dans 8 parties d'eau distillée bouillante , et on filtre.

which diese a to parties dress, et loss site of condic dass la dissolu-tion de sallate de first it is produit une légère réferencence, due au degegement d'une portion d'acide carbonique. La première partie du schenging des soudes, spinate à la biqueur, produit un précipité d'un nuances, et en général, plus il y a de sulfate de fer de décomposé, plus l'précipité acquiert une rolleur foncée.

Il faut laver ensuite le précipité jusqu'à ce que l'eau de lavage n'altère ni l'alcool gallique, ni le muriate de barite. On le fait ensuite se-olier à une chalent douce, et l'on ajoute par once de cette substance, 3 gros d'acide acétique étendu d'eau (vinsigre distillé), qui y produit une legère effervescence. On méle exaclement, et on introduit le loss promptement dans une cornue de grès, endvite d'un lut de sere jaune, ou dans une cornue de fer; on la place dans un fourneau de reverbère , et on y adapte une alonge et un récipient tubule , ma-

ETHIOFS MINERAL, SULFURE NOIR DE MERCURE. Æthiops mineralis. Mineralischer Mohr.

Ce composé peut être préparé de deux manières : par trituration du niercure avec le soufre à la température

ordinaire de l'atmosphère, et par fusion.

Dans le premier cas, on broie parties égales de soufre sublimie lavé et de mercure deve un peu d'eau dans in mortier de pierre placé dans du sable légèrement chauffé, jusqu'à ce qu'on n'aperçoive placé allous de globules de mercuire. Si l'on prépare ce composé par la fusion, on fait fondre d'abord le soufre dans un vase non vernissé; on sjoute au soufre fondu le mercure ne munant la masse avec en tuyan de pipe. Aussitôt que le mercure est bien mêlé avec le soufre, on retire le vase du feu, et l'on continue à remuer la masse jusqu'à ce qu'elle soit refroidie, on porphyrise eusuite.

Il existe encore un autre procédé, qui cousiste à verser une dissolution de mercure dans l'acide hittique faite à froid et étendue de beaucoup d'eau, du suffure de poinsse hydrogéné, jusqu'à ce qu'il ue se forme plus de précipité noir. Dans cette circonstance, l'oxide noir de mercrire qui se trouve dans la dissolution se combine avec le soufré et avec l'hydrogène sulfuré, et se sépare sous formo de poudre noire.

Il existe une différence entre l'éthiops prépare par trituration et par fusion. Tous les deux sont à la vérité, comme MM. Berthollet et Proust l'oit prouvé (Proust , Journal de Physíque, vol. 33, p. 22), des combinaisons de mercure métallique avec l'hydrogène sulfuré; mais l'éthiops obtenu par fusion contient une bien moindre quantité d'hydrogène sulfuré que celui par trituration. Le dérnier se dissout éntiférement dans la lessive caustique,

nis d'un tube récourbé qui plonge dans l'eau ; après avoir luté esactement toutes les jointures , on chaufle par degrés , de manière à doner un fort coup de feu vers la fin de l'opération ; elle dott durer , pour la quantité d'une demi-livre , tout au plus deux heures. Il paus une fiqueut transparente qui a une odeur légérement emprreuma-

tique.
On trouve dans la cornue une matière volumineuse d'un très - beau
noir, pulvérulente et très-douce au toucher, (Note des Fraducteurs.)

et en est précipité par les acides sans être altéré. L'ethiops par fusion ne se dissout pas dans la lessive de polasse caustique, mais par l'ébullition il est converti en cinabre. 

Au reste on se tromperoit beaucoups i l'ou vouloit regarder l'éthiops par triluration comme un mélange mécanique; on peut se convaincre qu'il est un composé chimique par sa non dissolubilité daus l'acide nitrique, même à l'aide de la chaleur.

Si l'on fait chauffer un mélange de soufre et de mercure avec l'acide nitrique, ce dernier se dissout avec dégagement d'une quantité considérable de gaz nitreux; si l'on aperçoit des globules de mercure dans le mélange, la trituration n'a pas été continuée asses long-temps, ou le mercure peut se trouver en trop grande quantité pour se combiner avec le soufre. (Gren, Système de Pharmacologie, yol. 2, p. 261.)

Si pour préparer l'éthiops par fusion on chauffe le mélange jusqu'à inflammation, on oblient un tout autre composé, puisque dans ces circonstances il se forme de l'acide sulfurique.

On appeloit antrefois éthiops végétal (æthiops vegetabilis) le fucus resiculosus carbonisé dans des vaisseaux clos et pulvérisé; il servoit comme médicament.

Ethlops per se, Oxide noir de mercure. Hydrargirum oxidulalum nigrum. Queksilber Mohr.

Lorsqu'on expose du mercure à l'action de l'air, il se couvre d'une pellicule noiratre; si on l'enlève, il s'en forme une autre, et aiusi de suite; de manière que le métal se couvertit entièrement à la longue en une poudre d'un gris noiratre appelée éthiose per se. Par l'agitation ou par la trituration dans des vaisseaux ouverts, spacieux, surfout avec des substances qui peuvent diviser le mercure, la préparation s'opère plus promptement.

Si l'on agife le mercure daus des vaisseaux clos, il n'y a qu'une partie du métal qui se convertit en cette substance. Comme l'air diminue en même temps, on voit qu'il s'ensuit une oxidation réelle du mercure; il se trouve au minimum d'oxidation.

## EUCLASE. Euclase.

Ce fossile se trouve au Pérou; il a une dureté considérable, et raie le quartz; il est cependant très-fragile, et se sépare en lames minces brillantes. Sa dénomination dérive de sa grande fragilité, du mot euklastos.

Il est transparent, d'un vert d'émeraude; sa réfraction est double; sa pesanteur spécifique est de 3,0625.

Sa forme primitive est un prisme droit à base rectangle. An chalumeau, il perd sa transparence, et se fond en un émail blanc.

Vauquelin qui en a examiné un petit échantillon, y a trouvé :

 Silice
 36

 Alumine
 19

 Glucine
 15

 Oxide de fer
 3

La perte de 0,27 peut être attribuée à l'eau de cristallisation ou à un pen d'alcali.

## EUDIOMÉTRIE. Eudiometria. Eudiometrie.

Dés qu'on cut appris par les découvertes modernes que le gaz oxigène étoit la senle partie de l'air propre à la respiration, on examina si les deux principes étoient partout dans les mêmes proportions.

Les procédés par lesquels on chercha à déterminer la quantité d'oxigène, constituent l'eudiométrie ( de eudio et métron, mesure de la qualité d'air.)

Les instruments qu'on emploie s'appellent eudiomètres; ils reposent tous sur la propriété dont jouissent certaines substances d'absorber l'oxigène de l'air, et de laisser pour résidu le gaz azote.

On pent diviser les eudiomètres enfedeux.classes : la première consiste à faire agir des gaz sur l'air, et la seconde, en se servant des solides et des liquides.
L'endomètre à gaz déconvert par Mayon, confirmé

L'endiomètre à gaz déconvert par Mayow, confirmé par Hales et Priestley, consiste à faire passer dans une quantité donnée d'air, contenue dans une cloche graduce sur l'eau, du gaz mitreux. L'oxigène de l'air se porte sur le gaz nitreux, et forme de l'acide nifrique qui se dissout dans l'eau, tandis que le gaz azote reste.

Fontana, Landriani, Cavendish, etc., ont détermind l'usage de cet eudiomètre. Ils ont démontré qu'il faut avoir égard à la forme des vaisséaux, à l'état de l'eau; aux variations du thermomètre et du baromètre.

Pour que le gaz nitreux ne contienne pas de gaz azole, is fautemploper, d'aprèt Humboldt, de l'acide nitrique d'une pesanteur spécifique de 1,170. Il doit être examine auparavant par le sullate de fer qui absorbe tout le gaz nitreux, et qui laisse le gaz azole; il faut ensuite faire abstraction de la quantité de gaz azole qui pourroit êtré contenue daus le gaz nitreux.

Davy et Berthollet ont trouvé que le sulfate de fer décompose une quantité de gaz nitreux, ce qui met du gaz azote en liberté. Les expériences eudiométriques à l'aide du gaz nitreux, sont donc sujettes à beaucoup d'erreurs.

Volta emploie le gaz hydrogène comme eudiométre. Son procédé consiste à faire passer des quantités commes d'air et de gaz hydrogène dans un tube de verre; d'euflammer le mélange par le moyen de l'étincelle électrique, et de juger de la pureté de l'air d'après le volume du résidu gazeux après la combostion.

Les expériences de Humboldt et Gay-Lussac démontrent que cet eudiomètre mérite la plus grande confiance.

Ces savans ont trouvé que si le giz oxigêté surpasse cértaines limites, l'inflammation n'est plus possible. Cent parties de gaz hydrogène mélées avec 200, jusqu'à 300 de gaz oxigéne, donnent une absorption de 146. Si l'on mêle 100 parties de gaz hydrogène avec 950 de gaz oxigéne, l'absorption n'est que de 68.

Enfin, si le gaz oxigène est à celui du gaz hydrogène comme 16 à 1, l'inflammation devient impossible.

Lorsqu'on augmente la quantité de gaz hydrogène, les mêmes phénomènés ont lieu.

Le gaz azote et le gaz acide carbonique ajoutés en grande quantité au mélange de gaz hydrogène et d'oxigène, produisent une absorption semblable.

D'après Humboldt et Gay-Lussac, 100 parties de gaz

oxigène (en volume) exigent 200 parties de gaz hydro-

gene pour leur saturation.

On peut donc apprécier avec l'eudiomètre de Volta une quantité de gaz oxigène au-dessous de 0,003 du volume de la totalité de l'air, pourvu qu'on y ajoute une quantité suffisante de gaz.

Il peut servir de même pour découvrir la plus petite

quantité de gaz hydrogène mêlé à l'air.

Les eudiomètres de la seconde classe sont : 1º celui de Scheele, par le sulfure alcalin. Pour cela, on introduit, dans une quantité donnée d'air, une solution fraîche d'un sulfure ou un mélange de soufre et de fer suffisamment arrosé.

Le désavantage de cet eudiomètre est la lenteur avec

l'aquelle l'absorption de l'oxigène s'opère.

De Marti a observé qu'un mélange de fer et de soufre étoit impropre à l'eudiométrie, parce qu'il se dégageoit une petite quantité de gaz hydrogène provenant de la décomposition de l'eau. Les sulfures hydrogénes remplissent mieux ce but. Ceux nouvellement préparés absorbent cependant, selon de Marti, un peu de gaz azote. On leur enlève cette propriété en les exposant pendant quelque femps à l'air avant de les employer. Journ. de Phys., t. 52.

Selon Berthollet, les sulfures dissous dans tres-peu d'eau n'absorbent pas de gaz azote. Statique chimique .

t. 1, p. 512.

D'après les expériences de Humboldt et Gay-Lussac; les sulfures dissous dans l'eau chaude absorbent du gaz ázote, fandis qu'une solution faite à froid ne présente pas le même phénomène.

Cette différence provient de ce que par la chaleur on dégage le gaz azote confenu dans l'éan; par le refroidissement, l'eau qui tient le sulfuré en solution reprend du gaz azote, et l'enlève par consequent à l'air qu'on veut examiner.

Kirwan et Austin ont remarque qu'il se formoit un peu d'ammoniaque pendant l'action des sulfures sur l'air, d'où peut résulter une diminution plus considérable du volume d'air : cette circonstance est peut-être la cause, selon Berthollet, que Scheele a trouvé 0,27 d'oxigène dans l'air. Achard employa la combustion du phosphore comme moyen eudiométrique.

Reboul, Seguin et Lavoisier ont simplifié cet endiomètre; mais comme ils employèrent la combustion rapide du phosphore, qui, en raison des accidents, donnoil sonvent des résultats incertains, la combustion leute du phosphore, recommandée par Berthollet, est préferable.

L'oxigène se combine successivement avec le phosphoro qui a été dissous par le gaz azote. Ce dernier gaz reste saturé avec le phosphore, ce qui augmente sou volume. Si l'ou vent déterminer par le résidu la quantité de gaz oxigène absorbé, il faut, d'après Berthollet, déduire du résidu ½ de sou volume.

Cet eudiomètre cousiste en un tube de verre étroit fermé à une de ses extrémités; on y iutroduit un petit cylindre de verre au bout duquel est attaché un morceau de phosphore alongé; ou place eusuite le tube sur l'eau. Il se forme des vapeurs blanches d'acide phosphoreux jusqu'à ce que tout l'oxigène soit combiné avec le phosphore. L'eau dissout l'acide phosphoreux, moute daus le tube, et le résidu au-dessus de l'eau est du gaz azote.

Davy a employé comme moyen eudiométrique une dissolution de sulfate ou de muriate de fer imprégné de gaz nitreux.

D'autres eudiomètres sont une dissolution d'étain, de métaux très-fusibles et facilement oxidables, etc.

Dans toutes les expériences eudiométriques, il faut avoir égard à la densité de l'air; pour cela, on doit faire entrer en comple, 1° la pression de l'air; 2° le changement de température; 3° l'augmentation ou la diminution de l'air, pourvu qu'il reste dans le même vaisseau la même quantité d'ean ou de mercure.

Quant au changement produit par la pression de l'air, voyez art. Baromètre.

Les corrections par rapport à la température, sont faciles à faire d'après les expériences de Gay-Lussac et Dalton.

En supposant, d'après Gay-Lussac, le volume de l'air à une température de 32° comme unité, il augmenteroit de 0,375 parties par une élévation de température de 180°, ce qui donne la dilatation du thermomètre pour 1º à 0,00208, ou bien à 750.

D'après Dalton, chaque degré de température produit une dilatation de 183, ce qui diffère peu du resultat de

Gay-Lussac.

La densité de l'air renfermé dans une cloche placée sur l'eau ou le mercure, n'est pas la même que celle de l'atmosphère. Dans les expériences eadiométriques, où une partie d'air est absorbée par les liquides qui ferment la cloche, le cas n'aura pas lieu je liquide dans l'intérieur de la cloche s'elevera au-dessus du niveau du liquide extérieur. N'ayant pas alors à supporter toute la pression de l'atmosphère, l'air dans la cloche se trouvera naturellement dans un état moins deuse.

Par le calcul, on peut le réduire au volume ordinaire de l'air.

Supposons que l'expérience se fase an-desma du mercure. Appelosa la hauteur, du baromètre au comuencement de l'expérience  $H_1$  celle de la colonne du mercure daus l'intérieur de la cloche, au-dessus du niveau du mercure dans la cuve,  $h_2$  soil le volume de l'air de la cloche, et x soil h volume qu'il prendroit si le mercure dans la cloche étoit au niveau du mercure de la cuve. Comme les volumes sont en raison inverse des forces comprimantes, on aura cette proportion :  $H:H\to h_z=\mu$ 

x. Il en résulte  $x = \frac{(H - h)\dot{x}}{H}$ . Qu'on mette H = 28 pouces, h = 4 pouces, et y = 200 pouces cubes, on aura  $x = \frac{(28 - 4)300}{28} = 171$ ; pouces cubes.

Lorsqu'on fait l'expérieuce sur l'eau, on peut se servir de la même formule, mais dans ce cas, il faut multiplier H par 13,6, parce que la colonne d'eau surpasse en longueur celle du mercure de 13,6. On aura x=197,9; en conséqueuce, l'erreur ne seroit que  $\alpha_1$ , il de pouces.

Dans les recherches eudiométriques, on part ordinairement de ce principe, que l'air favorable à la respiration dépend de la quantité d'oxigène. Mais comme le gazoxigène se trouve dans l'air le plus délétére pour l'écouomie animale, ainsi que dans le meilleur air, dans les mêmes proportions, il faut que la qualité dépende de toute autre cause. Nos moyens eudiométriques indiquent donc seulement la quantité du gaz oxigène, et non la qualité de l'air. Poyez articles Assunaton et Armospagna.

EVAPORATION. Evaporatio. Ausduenstung.

On appelle les fluides élastiques invisibles qui se séparent don corps plus deues, vapeurs, et l'opération de cet écartement, «aporation. Les vapeurs se li opération de l'air qui est également un fluide élastique invisible, en ce que l'air conserve son état permanent, tandis que les autres peuvent être condensées par le froid et par la pression.

L'évaporation est une opération chimique, parce que les corps solides et liquides sont convertis en vapeurs par une combinaison qu'ils contractent avec le calorique.

Il faut distinguer principalement deux espèces d'évaporations: évaporation de l'éau et évaporation du corps animal; quant à cette dernière, voyez l'art. Transpiration.

L'évaporation se borne entièrement à la surface; elle est pour cela en rapport avec l'étendue de la surface de l'eau, qui est en contact avec l'atmosphère. Elle dépend ensuite de la température.

Dalton qui a fait des expériencès trés-exactes sur cet objet, trouve que la quantité deau qui s'étève à un température quelconque d'une surface donnée, est à celle évaporée de la même surface à une température de 1000 centig. Veut-on, d'après cela, d'elterminer la perte qu'éprouve l'en-dessus, est à la force de la vapeur à la température él-dessus, est à la force de la vapeur de 100 centig. Veut-on, d'après cela, d'elerminer la perte qu'éprouve l'eau à une température donnée par l'évaporation, on n'à qu'à chercher l'expansibilité des vapeurs d'on u à cette température. (Voyez les Tables calculées par Dalton.) La pression de l'atmosphére doit n'écessairement opposer un obstacle à l'évaporation; mais il est vaincu à mesure que l'expansibilité de la vapeur augmentle.

La quantité de vapeurs qui s'élève de l'eau dépend, même dans les cas où la température est la même, de plusieurs autres circonstances. Dans un temps calme, elle est moiudre; à un veut léger, elle augmente et devient encore

plus considérable par un veut violent.

Mais comme les vapeurs d'eau s'élèvent dans l'atmosphère, et compue celleci n'en est jamais exempte, il faut, pour trouver la quautité de l'évaporation, chercher le degré de l'expansibilité des vapeurs de l'air et la déduire de celle que les vapeurs out à une température donnies. Comme la force des vapeurs dans l'air est rarement égale à l'expansibilité des vapeurs à une temperature de l'atmosphère, on peut regarder l'évaporation (excepté quelques circonstances) comme sans interruption.

Cette & aporation, que la nature exécute sans cesse, est imitée par le chimiste, pour séparer les substances volatiles de celles qui sont plus fixes. C'est le même but qu'on se propose dans la distillation, ayec la différence qu'ici on precueile les substances volatilisées, tandis que dans l'écar-

poration ou les laisse échapper.

On opère l'évaporation dains des vaisseaux ou verts au contact de l'air. Les observations domices plus haut, peuvent servir à exécuter l'évaporation d'une manière convenable. Plus les vaisseaux évaporation est rapide. Dallon a rempi d'air fort, plus l'évaporation est rapide. Dallon a rempi un cylindre d'étain, d'un diamètre de 3,5 pouces, et de 2,5 pouces de profondeur avec de l'eau, qu'il entreliut bouillante pendant quelque tépps. L'expérience faite dans le vide, il évapora daus une minute, 30 grains. Le vaisseau placé sur une cheminée, à un courant d'air profunaire, il évapora, dans une minute, à un feu et à un courant d'air encore plus forts, la quantité d'eau evaporée fut de 60 grains.

Le degre de chaleur qu'on emploie doit être toujours en proportion avec la volatilité et la quantité des sub-tances qu'on soumet à l'évaporation, ainsi qu'avec la volatilité

de celles qu'on yeut retenir.

Les vaisseaux dont on se sert sont des capsules, des creusels, etc., d'après la nature des substances qu'on veut traiter, on les fabrique de différents matériaux, de verre, de porcelaiue, de métal, etc. EXCREMENTS. Fasses. Exkremente.

On eutend par excréments le produit des aliments digérés, qui sort de l'animal. Les excréments sont ou liquides ou solides. Quant aux premiers, voyez les art. Surur et Uring.

Les exeréments solidies ont, dans les différents animaux, plus ou moins de solidité. Leur couleur est plus ou moins verte, jaune, blanche ou noine, etc., nuances qui sout en partie modifiées par la nourribre. Leur odenr est ordinairement fétide; ceux des animaux carnivores le sout à un degre bien supérieur à ceux des herbivores.

Les alchimistes ont fait des recherches sur les excréments, ils espérèrent y trouver la pierre philosophale.

Homberg chercha à en retirer une huile volatile blanche qui, d'après l'assertion d'un autre, jouissoit de la propriété de figer le mercure. Le résidu sec des excréments de l'homme a une odeur ambrée et donne, par la distilation, une huile blanche et une huile rouge. Lorsque Homberg ajouta, dans ses expériences, de l'alon aux excréments, le residu de la cornue s'enlamma spontauément; c'est aiusi qu'il fit la déconverte du pyrophore. (Voyez Mêm. de l'Academie, 1711.)

Sage qui examina les exeréments humains desséchés, ou poudrette, y trouva 16 parties de terre végétale, 16 parties d'un principe animal, 2 de sulfate et de muriate de chaux, 36 de carbonate de chaux, 12 de silice et une de fer.

L'analyse la plus complète des excréments de l'homme a été faite par Berzelius.

Traités par a parties d'eau froide, il resta sur le filtre une masse bruue insoluble dans l'eau, conteuant des fibres et des membranes auimales.

Le liquide filtré laissa déposer un sédiment mucilagineux; la liqueur sumageante deviut brune à l'air et se troubla par la chaleur. An bout de quelque tenups le liquide laissa cristalliser du phosphate ammoniaco-maguesien.

La liqueur tenoit en solution , d'après Berzelius :

1º De l'albumine. Il l'obtint avec des phosphates et sul-

fates, après avoir précipité le liquide évaporé par l'alcool. Elle étoit combinée avec uue matière colorante brune. 2º De la bile. Sa présence est indiquée par le précipité

que les acides forment dans la liqueur, et après l'évaporation du liquide, l'acide employé est uui à la soude.

3º Uue matiere particulière. Elle a une couleur brune qui devieut d'un rouge vif par les acides, est soluble daus l'eau et dans l'alcool. Elle est précipitée par une petite quantité de tanniu en poudre rouge et en flocons d'un gris brunâtre, par uu excès de tannin. Ce précipité se dissout dans l'alcool et dans l'eau chaude. La matière particulière précipite le muriate d'étain, les nitrates d'argent et de plomb. Au feu elle se foud, se boursouffle et exhale des vapeurs ammoniacales. Après la combustion il reste une cendre qui contient un peu de soude et de phosphate terreux.

Des sels. La liqueur de 3. onces d'excréments frais a donné les sels suivants :

> Carbonate de soude. . . 3,5 grains. Muriate de soude . . Sulfate de soude. Phosphate de magnésie Phosphate de chaux .

La matière mucilagineuse, d'un vert grisatre, restée sur le filtre, se dessèche facilement à l'airet devient noire à la surface. Berzelius l'appelle principe excrémentiel; il la regarde comme une combinaisou de la matière bilieuse avec le chime. Cette substance particulière est décomposée par la potasse. Elle se dissout dans l'éther et dans

Le principe excrémentiel bien lavé et desséché, est gris. Après la combustion il laisse de la silice et du phosphate de chaux.

D'après l'analyse de Berzelius, les excréments d'une consistance movenne contiennent :

| Principes insolubles .                      | • | ٠ |  |    | 7,0  |
|---------------------------------------------|---|---|--|----|------|
| Principe biliaire                           | • |   |  | •) |      |
| Principe biliaire<br>Substance particulière |   |   |  | ٠, | 14,0 |
| Corps insolubles                            |   |   |  | ٠, |      |

Le calorique a une grande influence sur les excréments distillés avec de l'eau ; on obtient une liqueur fétide qui contient une petite quantité de soufre.

Si l'on chauffe daus un creuset ouvert les excréments desséchés, ils se carboniseut, s'enflamment et forment beaucoup de suie. Le charbon est difficile à jucinérer.

Trente-six graius de cendre provenant d'une demi-once d'excréments desséchés, contiennent a grains de carbonate de soude, 2 grains de muriate de soude, 1 grain de sulfate de soude mêlé d'un peu de phosphate, 24 grains de phosphate de chaux mêlé d'un peu de phosphate de magnésie, 4 grains de silice et une trace de sulfate de chaux.

Les acides sulfurique et muriatique développent, dans des excréments, une odeur fétide très-forte, et ensuite une odeur analogue à celle de la bile. Les acides concentrés leur donnent une ceuleur violette.

Lorsqu'on fait passer du gaz muriatique oxigéné à travers la matière fécale lessivée et délayée ensuite dans l'eau, elle perd son odeur et devient blanche. L'alcool bouillant en dissout alors une matière grasse qui paroît être du principe bilieux modifié par l'acide muriatique oxigéné.

La matière fécale a une saveur fade, amère, douceâtre. n'est pas acide ni alcaline ; Vauquelin a cependant vu qu'elle rougissoit la teinture de tournesol.

Les excréments des enfants nouveau-nes (meconium), sont d'un vert plus ou moins foncé, d'une consistance de miel liquide. Bordeu a trouvé cette matière mucilagineuse ordinairement sans odeur, soluble dans l'eau et dans l'alcool.

Selon Bayen, l'eau en prend une couleur janne de safran. Le meconium distille dans une cornue, donne de l'eau, de l'huile , du carbonate d'ammoniaque et des gaz.

EXC

D'après Deleurve, le meconium délayé dans l'eau répand une odeur desagréable. Il prit cette substance pour la partie la plus pure de la bile (principe biliaire), qui s'accumule dans le foie. Voyez Système de Chimie de

Fourerry, t. 10, p. 891

Thaer et Einhof ont donné une analyse des excréments de vaches. Ces excréments provenoient de vaches nourries à l'étable, avec des feuilles de navet. Leur odeur étoit un peu musquée, la saveur un peu fade. Leur pesanteur spécifique est de 104 1, l'eau étant à 100. Ils contenoient o,71 d'eau?

L'acide sulfarique concentré en degagea de l'acide acétique qui parut se former. L'acide muriatique oxigéné

leur enleva la couleur verte.

Huit onces d'excréments délayés dans l'eau ont laissé sur la toile 10 gros d'une matière fibreuse végétale. La liqueur filtrée laissa, par l'évaporation, une matière brune, d'une saveur amère. Elle étoit insoluble dans l'alcool et brûla comme les matières animales.

Le mucilage resté sur le filtre donne la couleur verte aux excréments. Il a une odeur de bile. Il est insoluble dans l'eau et dans l'alcool, communique cependant au dernier une légère couleur verte. Il a toutes les propriétés d'une substance végétale.

Si l'on place des excréments desséchés sous une cloche contenant du gaz oxigêne, il y a absorption de gaz oxigeue, formation d'acide carbonique, ensuite d'ammoniaque, d'acide nitrique et de gaz hydrogène carboné.

Quatre onces d'excréments pourris ont donné, par l'incineration :

| Chaux.    |       |        |      |     |      |     |    | 12,0  | grains. |
|-----------|-------|--------|------|-----|------|-----|----|-------|---------|
| Phosphate | e de  | cha    | 1×   |     |      |     |    | 12,5  | •       |
| Magnésie  |       |        |      |     |      |     |    | 2,0   |         |
| Fer       |       |        |      |     |      |     | ٠  | 5,0   |         |
| Alumine   | et or | cide d | le r | nar | ga   | nès | e. | 14,0  |         |
| Silice .  |       |        |      |     |      |     | ٠. | 52,0  |         |
| Sableetar | gile  | ferr   | agii | neu | se   |     |    | 160,0 |         |
| Muriate e | t st  | ilfate | de   | P   | ) fa | ssé |    | 13,0  |         |
|           |       |        |      |     |      | -   | _  | 260.5 |         |

Van Manen a fait l'analyse des excréments d'un chien nourri de pommes de terre. Les excréments contenoient un principe savonneux animal, du mucilage, du phosphate de chaux, de l'acétate d'ammoniaque, de la soude. Voyez Dissert. Chemico-Medica, sistens adimentorum cum fixcibus comparationem, auctore van Manen. Hardervici, 1804.

Vauquelin a examiné la fiente de pigeon ; elle est aigre, fermente dés qu'elle est délayée dans l'eau. Elle semble contenir un acide particulier, et qui se forme de plus en plus par la fermeutation. Au bout de quelque temps, l'ammoniaque qui se développe aboudamment prend la place de l'acide. Voyez Système des Connoissances Chimiques, l'. 10.

Les excréments de la poule ont été aussi examinés par M. Vauquelin. Voyez Annal. de Chim., t. 29. Ils sont plus noirs que ceux du coq. La surface des derniers est couverte d'une substance blanche que Vauquelin avoit

d'abord prise pour du phosphate de chaux.

Quoiqu'insoluble daus l'eau et soluble sans effervescence dans les acides nitrique et muriatique, elle brûle comme une substance animale, et laisse à peine un résidu. Sa dissolution dans les acides est précipitée par le tannin. Dès l'instaut où la poule cesse de pondre, ses excréments contiennent aussi la matière blanche. Vauquellin soupçonne que cette substance est de l'albumine décomposée.

Les excréments de la poule laissent, après la combustion, 0,52 de résidu, tandis que ceux du coq n'en laissent que 0,3, composé de phosphate et de carbonate de

chaux.

Vauquelin a renfermé une poule qui pondoit, dans un lieu où elle ne pouvoit prendre que l'avoine dont il connoissoit exactement le poids. Dans l'espace de dix jours, cette poule a mangé 483,838 grammes de cette semence, et a pondu 4 œufs.

L'avoine, après avoir été brûlée et réduite en cendres, n'a laissé que 15,385 grammes de résidu; ce qui fait le 32° de la masse, ou environ les 0,031 en fractions déci-

males.

Cette cendre contenoit 5,944 grains de phosphate dechaux pur, et 9,182 grammes de silice.

D'où il suit que l'avoine contient environ 0,031 de son poids de cendre, et que cette cendre est composée de 0,393 de phosphaie de chaux et de 0,607 de silice pure.

Le poids des coquilles des 4 œufs contenoit environ 19,744 grains et 4,69 gros de carbonate de chaux "et 0,30 gros de phosphate de chaux. Les exeréments qu'elle avoit rendus pendant ce temps étoient composés de 11,944 grains de phosphate de chaux , 2,547 grains de carbonate de chaux , 8,607 de silice.

Si l'on compare la quautité de chaux et d'acide phosphorique provenant de la poulé à celle coutenue dans l'avoine, il faut supposer que ces substances s'y soient formées en partie.

EXTRACTIF DES VÉGÉTAUX. Principium extractivum. Extraktivstoff.

Vauquelin a fait connoître ce principe immédiat des végétaux et lui a reconnu les caractères suivants.

Les sucs des végédaux, au moment où ils découlent, sont limpides et sans couleur; au contact de l'air ils deviennent foncés. Par l'évaporation, il se forme à la surface une pellicule qui se dépose et qu'une autre remplace; on peut ainsi séparer l'extractif qui devient insoluble en absorbant l'oxigéne de l'air.

Une dissolution de matière extractive est précipitée par l'acide muriatique oxigéné; cet extractif oxidé est soluble dans l'alcool claud.

L'extractif a uue grande affinité pour l'alumine. Lorsqu'on fait bouillir du sulfate ou du muriate d'alumine avec l'extractif, il se forme un précipité insoluble.

Les alcalis se combinent aussi avec l'extractif ainsi que la plupart des oxides métalliques. Ces derniers composés, surtout celui d'oxide d'étain, est absolument insoluble dans l'eau.

Lorsqu'on trempe des étoffes alunées dans une solution d'extrait, elles prennent une couleur brune et la solution se décolore. Lorsqu'on a employé pour mordant le muriate d'étain ou l'acide muriatique oxigéné, les étoffes se

colorent encore davantage.

Pour isoler l'extractif pur, il faut traiter l'extrait aqueux évaporé à siccité par l'alcool concentré, rapprocher l'infusion alcoolique jusqu'à siccité et traiter ce residu par l'éther, qui dissout la résine et laisse intact l'extractif pur.

L'extractif a été rencontré par Deyeux et Parmentier, dans les sèves des différents arbres ; il s'en sépare en flo-

cons par l'évaporation.

D'après Davy ou peut obtenir l'extractif de la manière suivante : on lave le cachou pulvérisé jusqu'à ce que les dernières eaux de lavage pe précipitent plus la gélatine.

Ce qui reste est l'extractif.

Il est d'un brun rougeâtre, d'une saveur légèrement satringente, douceâtre, sans odeur. Sa solution aqueusse est d'abord d'un brun jaunâtre, par le confact de l'air elle tire sur le rouge. Il n'altère point les couleurs bleues végétales. Les terres alcalines et les alcalis rendent sa couleur plus claire, mais ne le précipitent pas.

Sa dissolution est foiblement troublée par le nitrate d'a lumine et par le muriate d'étain. Le nitrate de plomb y forme un précipité brun. Le sulfate de fer au maximum y forme un précipité vert qui devient noir à l'air. Si l'on fait bouillir du linge avec l'extractif, il acquiert une conleur d'un brun rougeâtre. L'extractif se ramoliit par la chaleur, devient plus foncé, mais nes fond pas. Par la distillation, il fournit du gaz acide carbonique, du gaz hydrogène carboné, de l'acide acétique foible et de l'extractif non altèré. Il reste dans la cornue un charbon poreux.

Bouillon-Lagrange a séparé l'extractif de l'infusion de séné en y faisant passer un courant de gaz oxigêne, du gaz acide muriatique, et encore mieux, du gaz acide muriatique oxigéné.

Fourcroy a retiré de l'extractif du quinquina de Saint-Domingue. Il se précipite avec l'eau de chaux sous la forme d'une poudre rouge.

Vauquelin a obtenu l'extractif du safran. Il diffère pourtant des autres en ce qu'il est plus soluble dans l'eau et s'approche davautage du mucoso-sucré, tandis que les autres espèces ont plus d'analogie avec les résines. Vovez Journal de Pharmacie, par MM. Fourcroy, Vauquelin, Bouillou-Lagrange, etc., t. 1, p. 143.

#### EXTRAIT. Extractum. Extrakt.

On entend par extruit des infusions ou des décoctions des parties végétales fraîches ou desséchées, évaporées jusqu'à une consistance épaisse. Lorsqu'on emploie l'eau comme menstrue, l'extruit contient toutes les substances solubles dans ce liquide; en employant du vin ou de l'al-cool, l'extrait contient des substances plus ou moins résineuses.

La nature des extraits pharmaceutiques varie à l'infini, d'après celle du végétal qui les fournit.

Vauquelin lui a reconnu les caractères suivants : Tous les extraits sont acides.

La chaux vive en dégage de l'ammoniaque.

Distillé avec de l'acide sulfurique étendu d'eau, on obtient beaucoup d'acide acétique. Le résidu contient des sulfates de potasse, d'ammoniaque et de chaux.

La propriété des extraits d'attirer l'humidité de l'air, doit être attribuée à la présence de l'acétate de potasse.

Les extraits contiennent un principe particulier dont il a été question à l'article Extractif. Voyez Journal de Pharmacie, par MM. Fourcroy, etc., t. 1, p. 133.

## F.

# FAHLERZ. Voyez MINES DE CUIVAE.

FAÏENCE. Voyez Poterie.

### FARINE. Farina. Mehl.

Les graines céréales donnent la farine par le broiement.

La farine n'est pas une substance simple; elle est composée de plusieurs matières végétales qui varient dans les différentes farines.

La farine délayée dans l'eau chaude, donne une bouillie qui paroît avoir beaucoup d'analogie avec le mucilage végétal; sa dissolution dans l'eau n'est cepeudant pas claire et transparente.

Lorsqu'on fait arriver sur une pâte de formêne de froment un filet d'eun froide, et en la malaxaut toujours dans les mains, elle se sépare en a parties. Il reste une substance visqueuse (røyes art. GLUTEN), et l'eau de lavage laisee déposer une poudre blauche (røyes ANIOON). L'eau qui surrage l'amidou contient deux substances : l'albumine qui se sépare par l'ébulition de l'eau en flocous, et une substance nuncoso-sucrée qu'ou obtient lorsqu'on fait évaporer la liqueur jusqu'à séccité.

L'eau qui a séjourné peudant 6 heures avec la farine, se clarifie très-leutement; elle est incolore selon Fourcero et Vauqueliu, d'une saveur fade, douceâtre; elle écume par l'agitatiou et ne rougit pas le tournesol. La teinture de noix de galle, les acides et surtout l'acide oxi-muria-tique la précipitent; elle est foiblement précipitée par l'oxalate de poisses, et point par l'eau de chaux.

Le liquide filtré s'acidifie promptement. Eu le chauffent, il devient un peu visqueux; rapproché davantage, il reste une liqueur javue, sucrée, acideet acre, qui ressemble à

une dissolution concentrée de gomme. Il se trouve à la surface une pellicule mince, jaune, et il se dépose du

phosphate de chaux.

La liqueur ainsi épaissie n'est pas troublée par l'eau ; elle est précipitée par les alcalis, la noix de galle, l'oxalate d'ammoniaque et les acides. L'alcool la fait congoler en une masse membraneuse, semblable au gluten, et laisse par l'évaporition une matière acide sucrée.

La substance précipitée par l'alcool est d'abord blanche et séche; à mesure que l'alcool se volatilise, elle devient molle et brune, ensuite demi-transparente, sucrée et nauséabonde; elle finit par se dessécher à l'air, devient fragile et transparente comme la colle de menuisier. En la brûlant, elle se bonrsouffle, exhale une fumée blanche, fétide, et laisse beaucoup de charhou.

Vauquelin et Alexandre Brongniart ont trouvé,

1º Que la cendre d'une livre de farine de froment y contenoit 84 grains de phosphate de chaux; que l'homme qui mange une livre de farine par jour, prend dans un an trois livres 6 onces 2 gros 44 grains de phosphate de chaux;

2º Qu'on ne trouve pas de carbonate de chaux dans la cendre de frairie de frouent, tandis que la paille de froment en fournit une quantité considérable sans trace sensible de phosphate de chaux. (Voyez Manuel de Chimie par Bouillon-Lagrange, 4° édit., 1. 3, p. 105.)

Schrader a trouvé dans la cendre des graines de froment.

| Silice                | 13,2 grains |
|-----------------------|-------------|
| Carbonate de chaux .  | 12,6        |
| Carbonate de magnésie |             |
| Alumine               |             |
| Oxide de manganèse.   | 5,0         |
| Oxide de fer.         | 2.5         |

Il ne parle pas du phosphate de chaux qui a été cependant trouvé par Marggraff, et ensuite par Vauquelin et Bronguiart. Finhof a trouvé dans 8 onces de farine de seigle :

| Albumine végétale . Gluten non desséché. Mucilage Amidon Matière sucrée Substance corticale . | 4 | 2 gros<br>6<br>7<br>7<br>2 | 6 grains. 4 6 5 6 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|
|                                                                                               | 7 | 4                          | 32                  |

Dans une quantité semblable de semence de seigle, il trouva:

| Enveloppe cort<br>Humidité | ica | le. |   |   |   | 1 one | es | 71         | gros. |
|----------------------------|-----|-----|---|---|---|-------|----|------------|-------|
|                            |     |     |   |   |   |       |    | 6 <u>I</u> |       |
| Farine pure .              | ٠   | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | 5     |    | 3          |       |
|                            |     |     |   |   | _ |       | _  |            |       |

L'amidon de seigle a les mêmes propriétés que celui du froment.

Le gluten du seigle est moins visqueux que celui de fromeut; en le faisant dessécher, il devient cassant comme du verre. Pendant sa fermentation, on a remarqué plusieurs fois une odeur d'acide nitrique. A cause de sa cohésion et de sa moindre viscosité, on ne peut pasle séparer aussi bieu. Voyez Einhof, Nouveau Journal de Chimie, t. 5, p. 131.

La cendre d'une livre de seigle a donné à Schrader :

| Carbonate de chaux      |   |  | 7,0 grain |
|-------------------------|---|--|-----------|
| Carbonate de magnésie.  | ٠ |  | 9,8       |
| Fer et manganèse oxidés |   |  | 7,2       |

Une livre de seigle a donné 3 onces 92 grains de charbon, et ce charbon a laissé 2 gros de cendre.

La farine de la petite orge a donné pour résultat dans 8 onces ,

| Humidité .    |   | ٠ |   |   |   |   | o onces | 6 gros |    |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---------|--------|----|
| Albumine      |   |   |   |   |   |   | 0       | 0      | 44 |
| Matière sucré | e | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | 0       | 3      | 20 |

| _                                                                       |         |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| Amidon avec un peu de gluien                                            | 5       | 3      |           |
| de gluten , d'amidon et<br>d'enveloppe)<br>Amidon avec un peu de gluten | 0       | 4      | 20        |
| Matiére fibreuse (un mélange                                            | •       | 2      | 15        |
| Phosphate de chaux                                                      |         | 0      | 9         |
| Mucilage végétal                                                        | o onces | 2 gros | 56 grains |
|                                                                         |         |        |           |

Huit onces de graines d'orge ont donné:

| Parties vo<br>Enveloppe<br>Farine | ٠. |  |   | 1 | 7 gros | o grains |
|-----------------------------------|----|--|---|---|--------|----------|
|                                   |    |  | - | 0 |        |          |

Selon Proust, l'orge ne couliest que 0,10 à 0,11 de substances solubles dans l'eau froide. Ces substances sont de la gomme du mucoso-sucré, un extractif âcre, et quelques flocons de gluten qui se sépare pendant l'évaporation.

Le résidu farineux consiste en 0,32 à 0,33 d'amidon, et en 0,57 à 0,58 d'une substance insipide, grenue, qui donne à la distillation les mêmes produits que l'amidon. Selon Fourcroy et Vauquelin, la farine d'orge est com-

posée de

Huile grasse coagulable . . 0,01 Sucre, à peu près . . . 0,07

D'amidon, d'une substance animale en partie soluble dans l'eau, et en partie en flocons glutineux, de phosphate de chaux et de magnésie, de silice, de fer, et d'un peu d'acide acétique. Einhof n'a pas trouvé de silice dans forge, mais bien dans la paille.

Dans 8 onces de pois secs (pisum sativum), Einhof a trouvé les substances suivautes:

| Parties volatiles     | 1 onces | 1 gros | o grains. |
|-----------------------|---------|--------|-----------|
| Fibrine etenveloppe.  | 1       | 6      | 1         |
| Amidon                | 2       | 5      | 5         |
| Substance végéto-ani- |         |        |           |
| male                  | 1       | 1      | .19       |

| Albumine Substance sucrée | 0 | o gros | o grains.<br>21<br>19 |
|---------------------------|---|--------|-----------------------|
| Phosphate de chanx.       | 0 | 0      | 11                    |
|                           | 7 | 4      | 11                    |

La cendre des pois contient des sulfate, muriate phosphate et carbonate de chaux, du phosphate de magnésie et de chaux, de l'alumine et de la silice.

Dans huit onces de féves (vicia faba), Einhof a trouvé:

| Humidité                       |      | 1 onces | 2 gros | ograins. |
|--------------------------------|------|---------|--------|----------|
| Pellicules                     |      | 0       | 6      | 26ັ      |
| Fibre amilacée et végétale     |      | 1 ,     | 2      | 10       |
| Amidon                         |      | 0       | 5      | 52       |
| Substance végéto-animale       |      | 0       | 6      | 57       |
| Albumine                       |      | 0       | 0      | 31       |
| Extrait insoluble dans l'alcoc | ol l | 0       | 2      | 57       |
| Phosphates terreux             |      | 0       | 0      | 372      |

Les lentilles (ervum lens) lui out fourni le resultat suivant :

| Substance fibreuse                         |        |     | 1 onces | 4 gros | o grains. |
|--------------------------------------------|--------|-----|---------|--------|-----------|
| Albumine                                   |        |     | 0       | 0      | 44        |
| Phosphates terrenz<br>Extrait soluble dans |        |     | 0       | 0      | 22        |
| Extrait soluble dans                       | l'alco | ol. | 0       | 2      | 0         |
| Mucilage                                   |        |     | 0       | 3      | 5o        |
| Amidon                                     | ٠.     |     | 2       | 5      | σ.        |
| Substance végéto-a                         | nimale |     | 2       | 7      | 53        |
|                                            |        | _   | 7       | 7      | 39        |

Dans une quantité semblable de petites fèves (phaseolus vulgaris), Einhof a trouvé le résultat suivant :

| Pellicules             | <br>   | o ouces | 4 gros | 48 grains. |
|------------------------|--------|---------|--------|------------|
| Fibrine amilacée .     | <br>   | 0       | 7      | 5          |
| Amidon                 |        | 2       | 7      | 0          |
| Substance végéto-an    |        | 1       | i      | 54         |
| Extrait soluble dans l |        | 0       | 2      | 11         |
| Albumine et substanc   |        |         |        |            |
| to-animale             |        | 0       | 0      | 52         |
| Mucilage végétal .     | <br>٠. | t       | 4      | 24         |
|                        |        | 7       | 7      | 39         |

Les légumineux se distinguent par la matière animale particulière qu'ils renferment; elle contient toujours du phosphate acide de chaux.

La substance animale des leutilles et des petites féves, se dissout dans l'eau de chaux, et dans le carbonate d'ammoniaque.

La dissolution est décomposée par tous les acides.

Les alcalis ne dissolvent cette substance qu'imparfaitement, le liquide est toujours trouble, une partie de la matière reste en suspension avec le phosphate de chaux.

La substance animale est cause que les légumineux passent facilement à la putréfaction. (Voyez Journal de

Chimie, t. 6, p. 542.)

Fourcroy et Vauquelin ont trouvé dans les féves de marnis, de l'amidon, une substance auimale, du phosphate de chaux, du phosphate de fer, du phosphate de potasse et une quantité de sucre. La peau de ces fêves contenoit beaucon de fauuin.

Les fèves qu'on fait incinérer dans un creuset de platiue, donnent de la potasse, des phosphates de chaux, de magnésie, de potasse et de fer soluble dans l'acide

nitrique.

Dans les lentilles, ils ont trouvé de l'amidon, une espèce d'albumine et une huile verte épaisse; la peau des leutilles contient du tannin et une quantité plus cousidérable d'huile.

Dans la furine de hopblon, ils ont trouvé ; d'une huile jaune amère, une substance végétale animale, soluble dans beaucoup d'eau, et dans l'acide acctique, beaucoup de phosphate de chaux et de maguesie, peu de plosphate de potasse et de fer. La farine de houblon ne contient ni muidon, ni sucre, ce qui la distingue de toutes les autres farines des légumineux.

D'après Jacob Syrngton (the farmers magazine, t. 2, p. 131), cent livres de graiues de

Les usages multipliés de la farine sont très-connus.

FECULE. Voyez AMIDON.

FELDSPATH, SPATH FUSIBLE. Argilla feldspathum Wern. Feldspath.

Ce fossile fait une des principales parties des plus hautes montagnes; il est en masse ou cristallise. La forme primitive est un parallélipipéde irrégulier à un angle oblique. On le trouve ordinairement en prismes, à 4, à 6 ou à 10 faces.

Hauy a donné une description exacte de ces cristaux.

Sa cassure longitudinale est lamelleuse, sa cassure transversale est inégale. Il se détache en fragments rhomboidaux, qui sontlisses sur quatre Colés. Le félapath est plus ou moins éclatant, ayant l'éclat du verre ou nacré, il est translucide, rarement demi-transparent. Sa durete est un peu moindre que celle du quartz. Sa pesanteut spécifique est de 2,4378 à 2,7045. Lorsqu'on le frotte, il répand une odeur particulière. Par le frottement, on lui communique à peine une foible électricité. Exposé à la chaleur, il dévient friable et se laisse pulvériser.

A un très-haut degré de feu, ilse fond en un verre blanc demi-transparent. C'est en raison de cette propriété, qu'on le fait entrer dans la pâte de porcelaine.

On en distingue plusieurs espéces :

Le feldspath commun. Il s'en trouve d'un jaune laiteux, d'un blanc rougeatre, d'un gris bleudtre, olive, d'un vert de poireau ou d'émeraude. Sa pesanteur spécifique est 2,272 à 2,544.

Le feldspath vert de Sibérie avoit, d'après Lichtenberg,

une pesanteur spécifique de 2,573.

Le feldspath d'un rouge de chair pâle de Lomnitz, contient d'après Rose:

| Silice       |   |   |   |   |   | ٠ | 66,75 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Alumine      |   |   |   | ٠ |   | 4 | 17,50 |
| Chaux .      |   |   | • |   | ٠ |   | 1,25  |
| Oxide de fer |   |   |   |   |   |   |       |
| Potasse.     | • | ٠ | ٠ | ٠ |   | • | 12,0  |
|              |   |   |   |   |   |   | -9 -5 |

90,23

Le feldspath vert d'émeraude de Sibérie, est composé d'après Vauquelin de

| Silice       |  |  |   |       |
|--------------|--|--|---|-------|
| Alumine      |  |  |   | 17,2  |
| Chaux        |  |  |   | 3,02  |
| Potasse      |  |  |   | 13,00 |
| Oxide de fer |  |  |   | 1,00  |
|              |  |  | _ | o6.85 |

Le feldspath compacte se trouve en grandes masses. Sa cassure est en lames fines, compacte et esquilleuse. Il est peu éclatant, quelquefois foiblement brillant. Sa pesanteur spécifique est 2,60g. Sa couleur est le bleu celeste, quelquefois d'une nuance de vert et dejaune. Ou le trouve à Krieglach, en Carinthie, en Sibérie et en Suéde.

Quand à l'adulaire et au labrador qui sont des espèces de feldspath, voyez ces articles.

FER (Mines de). Le for est un des métaux le plus répandu sur le globe; on le trouve cependant rarement à l'état natif. Depuis qu'on a considéré les masses de fer que Pallas trouva eu Sibérie, el Rubis de Célis en Amérique méridionale, comme des advollètes (voyez cet article), la question est encore à résoudre si le fer natif se trouve parmi nos fossilles. Cependant son existence à Kamunsdorfen Saxe, est hors de doute d'après Charpentier et Karsten. Le cabinet royal de Berlin, ainsi que Klaproth, possédent un des morceaux de cette mine provenant d'Eisernen Joannes, près de Groskammsdorfs.

Klaproth en a retiré ;

| Fer .  |  |   |   |   |   |   | 92,5  |
|--------|--|---|---|---|---|---|-------|
| Plomb  |  |   |   |   |   |   | 6,0   |
| Cuivre |  | • | ٠ | • | • | ٠ | 1,5   |
|        |  |   |   |   |   |   | 100,0 |

On trouve le fer combiné dans les diférentes pyrites. Avec l'oxigène dans l'oxidule et dans la pierre d'aimant. A l'état d'oxide daus le fer oligiste rouge, composé de fer d'oxigène et d'argile. Dans le fer oligiste brun qui contient du manganées; dans le fer oligiste granulaire, laccillaire, et dans le fer spathique de Dankerode, compose d'après Klaproth, de

| Fer oxidulé         |  | 57,5  |
|---------------------|--|-------|
| Oxide de manganèse. |  | 3,5   |
| Chaux               |  | 1,25  |
| Acide carbonique    |  | 36,00 |

Le fer spathique de Bayreuth , a donné à l'analyse :

| ٠ | Fer oxidulé        |  |   | 58,0 |
|---|--------------------|--|---|------|
|   | Oxide de manganèse |  |   | 4,2  |
|   | Magnésie           |  | ٠ | 0,7  |
|   | Chaux              |  |   | 0,5  |
|   | Acide carbonique.  |  |   | 35,0 |

Le fer limoneux de Klempnow dans la Poméranie prussienne, est composé d'après Klaproth de

| Oxide noir de fer . |  | 66,0 |
|---------------------|--|------|
| de manganèse.       |  | 1,5  |
| Acide phosphorique  |  | 8,0  |
| Eau                 |  | 23,0 |

Le carbonate de fer est composé, d'après Bucholz, de

| Fer  |     |     |     |     |    |   |    | 59,5 |
|------|-----|-----|-----|-----|----|---|----|------|
| Acid | e c | arb | oni | que | ٠. | ٠ | ٠, | 36,0 |
| Eau  |     |     |     | ٠.  |    |   |    | 2,0  |
| CL   |     |     |     |     |    |   |    |      |

L'arséniate de fer contient d'après Chenevix :

| Fer oxidé       |   |   |   | 45,5 |
|-----------------|---|---|---|------|
| Acide arsenique | ٠ |   | ٠ | 31,0 |
| Oxide de cuivre |   | ٠ | ٠ | 9,0  |
| Silice          |   |   |   | 4,0  |
| Ean et neria a  |   |   |   | 10.5 |

Le fer phosphaté renferme d'après Fourcroy:

| Fer                |    | 41,25 |
|--------------------|----|-------|
| Acide phosphorique | ٠. | 19,25 |
| Eau                | ٠  | 13,25 |
| Alumine            |    |       |
| Quartz rubigineux  |    | 1,25  |

La terre bleue ferrugineuse d'Eckartsberg, est composée, d'après Klaproth, de

| Fer c |  |     |     |    |   | 47,5 |
|-------|--|-----|-----|----|---|------|
| Acide |  | ori | que | ٠. |   | 32   |
| Eau   |  | ٠   |     |    | ٠ | 20   |

Le chrôme ferrugineux contient d'après Klaproth :

| Oxide de  |     |   |   |   | 55,        |
|-----------|-----|---|---|---|------------|
| Oxide de, | fer | ٠ |   |   | <b>3</b> 3 |
| Alumine . |     |   | ٠ | ٠ | 6          |
| Silice    |     |   |   |   | 3          |

Le chromate de fer contient d'après Vauquelin .

| Acide chromique. |  | 43 |
|------------------|--|----|
| Oxide de fcr     |  |    |
| Alumine          |  |    |
| Silice           |  | 2  |

Le titane oxidé ferrifère est composé, d'après Klaproth, de

|        |        | • |   |   |   | - |   | 100 | _ |
|--------|--------|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| Titane |        | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 22  |   |
| Oxide  | de fer |   | • |   |   |   |   | 78  |   |

On fait l'essai des mines de fer par la voie séche. Comme ces mines different beaucoup entrelles, on une pourroit par indiquer un procédé général, applicable à toutes. D'après Bergmann, on fait un mélange de suie avec du charbon en poudre, du borax calciné et un peu d'huile de lin, et on l'introduit dans un creuset qu'on chauffe à la forge.

Lampadius fait griller d'abord les miues sous la montle pour volatiliser l'arsenic et le soufre; lorsqu'elles contiennent de l'acide sulfurique ou phosphorique, il ajonte du charbon. Il emploie 3 flux pour opérer la fusion: l'un est composé de 2 parties de chaux, 1 partie de spath fluor et 1 partie d'acide boracique vitrifié; le second de 2 parties d'alumine, 1 partie de spath fluor et 1 de borax vitrs. 44 triffé; le troisième contient a parties de silice, i partie de spath fluor et i de borax vitrifié.

La quantité de terre qui accompague la mine détermine

le choix du flux.

On mêle la mine avec le flux, l'huile de lin, et on couvre le creuset avec du charbon; on ferme bien le creuset, et on donne succèssivement une chaleur violènte à la forge.

Si l'opération a bien réussi, les scories sont foudues d'une manière uniforme, et le métal se trouve au fond du creuset en un seul bouton. On fait rougir ce bouton peudaut 2 heures dans on créuset convert de charbon; on le dissout ensuite dans lacide sufficique étendu, et on prend note de la quantité de carbora qui reste sur le filtre. Lorsqu'on additionue ce poids a vec la perte qu'a éprouvée le fer par la calcination avec le charbon, et si l'on déduit la somme de la totalité, la différence indique assez exactement la quantité de fer de forge.

Dans les travaux en grand, on concasse la mine en morceaux de la grosseur d'une noix, et on fait griller. Cette opération les rend plus propres au bocardage, et en

volatilise le soufre et l'arsenic.

Il y a plusieurs mines de fer qui n'exigent pas le grillage, on procède tout de suite à la fusion. On les introduit dans le fourneau; la couche supérieure est grillée par le feu qui fait fondre la couche inférieure. Cette manière de griller, quoiqu'avantageuse pour les mines très-fusibles, exige beauconp de précautiou.

L'opération qui doit sulvre celle-ci consiste à réduire le mêtal. Ou peut fondre la mine pour obtenir à la première fusion du fèr doux, ou bieu en faisant fondre le premier fer de fonte, et le convertir en fèr de forge. Ce dernier

procédé est préférable.

La fusion se fait dans des fourneaux bas; le charbon ne sert ici que pour réduire le fer, et le peu de temps de

contact ne lui permet pas de se combiner.

L'emploi du combustible pour la fusion u est pas indifférent: trop de charbou le rend réfractaire, et avec trop peu de charbon, une partie de fer reste dans les scories. Dans le fournéau écossais, la mine de fer exige 3 à 4 fois



son poids de charbon de terre mou, et chaque tonneau absorbe 672000 pieds cubes d'air.

L'été, le volume d'air doit être plus considérable que dans l'hiver.

En Allemague, on peut foudre dans un hohofen 100 à 130 quintaux par semaine; en Angleterre, 500 à 700 quintaux, et en Russie, 1100 quintaux.

On emploie le fer ainsi obtenu pour la fonte moulée, pour le fer en barres, ou pour l'acier.

Si on veut l'employer pour la fonte moulee, on place les formes prés d'un fourneau de fonte; le Jer fonda coule par un canal dans la fouderie, dont le sol est reupli de sable dans lequels e trouvent posècs les formes. Ces dernières sont composèes d'argile, ou bien de sable et d'argile saupoudrès de charbon.

Pour purifier le fer davantage, on peut le faire fondre une seconde fois.

Dans cet état, il est entièrement fusible, mais il est

peu ductile. On peut le couler alors dans des formes pour en faire de grands outils qui u'ont pas besoin d'être forgés.

La fonte moulée est toujours plus ou moius bonne, selon la quantité de carbone qu'elle contient.

La fonte crue blanche se forme dans les circonstances suivantes: 19 dans les holoïen, parce que les mines restent peu de temps eu contact avec le charbon; 2° si le flux est trop fusible, alors la mine ue reste pas assez loug-temps dans le charbon; 3° par une trop grande proportion de la mine contre le charbon; 4° si le flux u'est pas assez fusible, il se forme alors une scorie riche en /er, etc.

La foute blanche est très-dure et cassante; on ne peut pas la limer, ni percer, ni plier. Elle ne peut pas supporter un chaugement subit de température sans casser; son tissu est cristallin et à petites facettes brillantes.

La fonte grise a un tissu granulé; sa couleur est foncée et inégale; sa cohésion est considérable; elle est molle; on peut la couper, percer et tourner; on l'emploie pour l'artillerie.

Pour granuler le fer de fonte, on le fait couler par des tuyaux

saupoudrés de charbon, et on le reçoit dans une caisse d'eau froide.

Si l'on veut couvertir la fonte crue en fer malfabble, ou en fer de barres, on la fajit couler dans des cavités garuies de sable ou de charbon ; la masse fondue est appelée gueuse. Pour convertir la fonte crue en fer de forge, ou un ellève le carbone et peut-être aussi de l'oxigène. Pour cela, on la chauffe à l'air libre jusqu'à ce qu'elle soit fondue; on l'entretient pendant quelque temps à cette température, et on dirige le courant du soufflet sur la surface da métal fondu, et on remue fortement; on fait forger ensuite la masse de fer sous un énorme marteau pour en exprindre les scories.

Plus le fer contient de carbone, plus le courant d'air doit être foible.

Cort a donné une nouvelle méthode qui consiste à ne pas couvrir le fer de charbon; on le fait fondre librement dans un fourneau de réverbère. Cette méthode a encore l'avantage qu'on peut employer du charbon de terre.

Du bon feren barres doitavoir dans sa cassure des fibres longitudinales; il doit être très-flexible et résister à la plus grande chaleur dans des vaisseaux clos.

Voyez Fundermonde, Berthollet et Monge, Mém. de l'Acquante, sur la Manipulation du fer et de l'acier, Nuremberg, 1999; Peirouse, sur les Mines de fer du comté de Foix; Tronson du Coudray, Manipulation du fer à l'île de Corse, Leipsick, 1786.

## FER. Ferrum. Eisen.

Ce métal est d'un blanc bleuâtre qui tire sur le gris. Lorsqu'on le polit, il acquiert un éclat considérable.

Sa cassure est d'un gris clair, éclatant, fibreuse et hamiforme. Sa texture paroît être en petits graius et en lames; il a.une saveur astringente, répand une odeur particulière par le frottement.

Sa dureté est considérable ; frotté contre des corps durs, il donne des étincelles ; sa pesanteur spécifique est de 7,6 jusqu'à 7,8. Il a la propriété d'être attiré par l'aimant; le métal luimême peut devenir aimant.

Quand le fer est très-pur, on peut lui communiquer facilement des propriétés magnétiques; mais elles ne restent

pas long-temps.

Il est malléable à toute température; cette malléablité croît avec l'élévation de température; on ne peut cependant pas le réduire en feuilles aussi minces que l'or, l'argent et le cuivre; mais on peut le tirer en fils trèsfins. D'après les expériences de Sickingen, un fil de fer, de 0,3 lignes d'epaisseur et de 2 pieds de longueur, peut porter un poids de 3 givres 6 onces sans se rompre. De tous les métaux, il possède, d'après Sickingen, la plus grande solidies.

On a cru que le fer pur étoit infusible; d'après George Makenzie, i] entre en fusion à 158 degrés du pyromètre de Wedgwood. Une qualité précieuse du fer est de sa ramollir au feu; cette propriété le rend propre à la soudure. Si l'on fait chauffer le fer juaqu'à la chaleur blanche, il devient si mou, qu'on peut l'uuir facilement à un autre morceau de fer. On peut l'euflammer par l'étincelle électrique, ou par la pile de Volta; il brûle alors en jetant des étincelles.

Le fer a une grande tendance à se combiner avec l'oxigène. En contact avec l'air, surfout lorsqu'il est humide, il il se couvre bientôt d'une poudre jaunâtre, connue sous le nom de rouille; c'est un oxide de fer carbonaté.

L'oxigène de l'air et les vapenrs aqueuses se combinent avec le fer; le fer ainsi oxidé attire l'acide carbonique, et s'unit avec lui. Lorsque l'air est très-sec, le fer no s'oxide pas.

La combustion du fer a lieu dans le gaz oxigène.

Selon Proust, il n'y a que a degrés d'oxidation du ferl'oxidule au minimum et l'oxide au maximum. On obtient le premier en laissant le fer en contact avec de l'eau à a 1 degrés centig. L'oxigéne de l'eau se combine avec le fer, et le gaz hydrogène se d'égage. L'emery est le premier qui ait opéré l'oxidation du fer par ce moyen. Bergmann et Schéele ont remarqué le dégagement du gaz luydrogène qui a lieu daus l'opération. Lavoisier a donné le premier une explication satisfaisante de ce phénomène. Selon Rouver (Annal. de Chim., t. 44, p. 329), on prépare cet oxide en exposant à l'air un mélange de consistance molle de imaille de fér et d'eau. La masse s'échauffe et l'ean disparvit; on humecte de nouveau, et l'on répète ainsi jusqu'à ce que tout le fér soit oxidé. On fait passer cet oxide à travers nu tamis; on l'humecte de partie geale d'eau, et on fait évaporer à siccité. Une partie du fér passe probablement à l'oxide au maximum. Cet oxide se forme également par les vapents d'eau qu'on fait passer à travers un canon de fér rouge et par la combustion d'un fil de fér dans le gar oxigène.

Lorsqu'on fait dissoudre le fer dans l'acide sulfurique, si l'on précipite par la potasse, et si l'on fait dessécher promptement le precipité vert dans un vase clos, on obtient l'oxidule de fer. L'oxidule de fer est composé, d'après Proust, de 73 de fer et de 27 d'oxigène. (Annal. de Chim., t. 23, p. 86.) Lavoisier chercha à déterminer les proportions en faisant rongir 100 parties de limaille de fer avec 450 parties d'oxide ronge de mercure ; il obtint 135 parties d'oxide de fer. L'oxide de mercure s'est réduit sans dégagement de gaz oxigène, et pesa 415 parties (Annal. de Chim., t. 1, p. 19). D'après cela, l'oxidule de fer contiendroit 0,26 d'oxigène. Il est attirable à l'aimant; souvent il est magnétique lui-même. L'oxigène y adhère fortement; il fond à un feu violent en une scorie vitreuse, qui est encore an même degré d'oxidation. La battiture de fer des forgerons est de l'oxidule de fer.

L'oxidule existe naturellement dans le fer oligiste, dans

le fer spéculaire, et dans l'octaédrite.

Lorsqu'ou fait rougir dans un vaisseau ouvert de la limaille de fer, on oblient la longue une poudre rougeatre qui est de l'oxide au maximum. Lorsqu'on verse dans une dissolution de sulfate de fer, qui a séjourné long-temps à l'air, de la potasse, on oblient cet oxide en poudre jaune. Selon Pronst, il est composé de 0,52 de fer et 48 d'Oxigue, o ni bien de 0,605,5 d'oxidule et de 33,5 d'oxigene.

D'après les expériences de Klaproth, l'oxide rouge au

maximum ne contient que 0,33 d'oxigène.

Cet oxide ne se décompose pas entièrement par la cha-

leur. Lorsqu'on le chauffe long-temps, il devient pourpre et passe successivement au noir. Lorsqu'on le fait chauffer avec partie égale de limaille de fer, le tout se conyeriti, d'après Vauquelin, en oxidule.

Dans 100 parties d'oxide au maximum, il y a 52 parties de fer qui sœut combinées avec deux différentes proportions d'oxigène; 14 parties domient avec 52 parties ile fer 66 parties d'oxidule; et 34 parties font passer l'oxidule à l'état d'oxide.

Les 14 parties y adhèrent bien plus intimement que n'y adhèrent les 34; par consèquent les 100 parties de limaille de fèr les absorbent facilement; car 100 parties de fer, pour être converties en oxidule, exigent 37 d'oxigène.

Lorsqu'on fait chauser fortement l'oxide rouge de fer avec du charbon, il passe à l'état métallique; il est alors plus fusible; ce n'est plus du fer pur.

L'oxide ronge, chauffe avec un neu d'huile, passe à l'état d'oxidule.

Le gaz hydrogêne sulfuré, aiusi que heaucoup d'autres substances très-avides d'oxigêne, lui en enlévent une partie, et le font passer à l'état d'oxidule; à ce terme, l'action s'arrêle, et l'Oxidule ne peut être décompose ultirieurement. L'oxide rouge de fer u'est pas magnétique.

Plusieurs chimistes admettent différents degrés d'oxide de fer. Suivant eux, il existe entre l'oxide noir et rouge beaucoup d'oxides intermédiaires.

Berthollet s'est fortement prononcé pour cette opinion dans as Matique chimique, t. 2, p. 368, landis que Proust s'imagine que la nature agissant, pour sinsi dire, la halance à la main, observe toujours des proportions décerninées. Al n'est pas facile de trouver la vérilé dans cette différence d'opinion; en effet, si l'ou regarde les diversoides colores de fer comme un mélange d'oxidule et d'oxide en différentes proportions, on trouvera par l'analyse les melmes résultats, comme si l'on supposoit le tout combiné avec cette quantité d'oxigéne.

Chenevix admet 4 degrés d'oxide de fer, blanc, yert, noir et rouge (Phil. Magasin, nº 27, p. 228). Il appuie seulement cette opinion sur la couleur différente des minéraux qui contiennent du fer. Ses motifs ne sont pas suffisants pour l'adopter; au reste, la couleur des muieraux est un indice trompeur pour en conclure le degré d'oxidation.

Thenard est un de ceux qui attribuent des degrés d'oxidation constants au fer; il en distingue 3 espèces: le vert, le rouge et le blanc. Ce dernier, qui est au minimum, se précipite le premier quand ou verse dans une dissolution de sulfate de fer nouvellement faite de la potasse.

Sa couleur passe cependant bientôt au vert et même au rouge. On peut comparer sur ce sujet l'observation antérieure de Gehlen. (Voyez son Journal, t. 3, p. 566.)

On ne connoît pas encore la combiuaison du fer avec l'hydrogène concret; mais si l'on fait dégager du gaz hydrogène par le moyen du fer et de l'acide muriatique, le gaz entraîne un peu de métal qui se dépose à la longue en poudre brune.

Lorsqu'on fait chausser de la limaille de fer avec du coustre dans un creuset, la masse sondue est le sulture de fer; sa couleur est noire, ou plus ou moins grise; il est cassant, très-dur et plus susible que le fer. Lorsqu'on l'humecte d'eau, le souire et le ferabsorbent de l'oxigène, et il se sorme du sulfate de fer. Lorsqu'on met du soufre en contact avec une barre de fer chausse au blanc, les deux corps sondent ensemble; si on laisse couler la masse sondue dans l'eau, il en résulte uue substance brilante rayonnée.

Lorsqu'ou chauffe dans un matras 3 parties de fer avec r partie de soufre aur des charbons ardents, le mélange so fond et brûle, comme Schéele l'a démontré le premier. Les chimistes hollandais ont fait cette expérience sans le contact de l'air. D'après Thomson, cette combustion est accompagnée d'un vif éclat, ce qui n'est pas confirmé par les expériences des chimistes. Thomsoff trouva qu'en faisant fondre une grande quantité de limaille de fer dans un creuset convert, elle s'enflammoit avec explosion, et que cette combustion duroit plus long-temps qu'avec un nielange de cuivre et de soufre. (Voyez Syst. de Thomson.)

Le sulfure de fer est composé, d'après Proust, de

Journ. de Physiq., t. 53, p. 89.

Hatchett a découvert ce composé dans le fer sulfuré ferrifère (magnetkies); il en a retiré

|        |   |   |   |   |   |   | 100  |
|--------|---|---|---|---|---|---|------|
| Fer .  | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | 63,5 |
| Soufre |   |   |   |   |   |   |      |

Il remarqua de plus que le fer sulfuré, naturel ou artificiel, dans la proportion de 0,36 de soufre, étoit susceptible d'être aimanté, et de devenir même un aimant permanent. Lorsque la proportion du soufre va jusqu'à 0,46, la propriété magnétique est entièrement détruite. (Yoyez Journal de Nicholson, t. 10, p. 256.)

On peut opérer aussi la combinaison du soufre avec le

fer par la voie humide.

Si l'on fait une pâte au moyeu de l'eau avec parties égales de soufre et de fer, le métal décompose l'eau, et lui enlève l'oxigêne si rapidement, que, d'après Lémery (qui observa le premier ce phénomêne, et qui, par-là, expliqua l'origine des volcans), le mélange s'enflanma avec explosion. Cette expérience n'a pas réussi à d'autres chimistes; il paroit que tout dépend de la quantité d'eau qu'on emploie pour humecter.

Le fer peut se combiner avec une plus grande quantité de soufre. La nature nous offre ce composé dans les pyrites. Lorsqu'on les chauffe dans des vaisseaux clos, l'excès de souffer se sublime, et il reste un sulfure ordinaire. Selon Proust, on peut volatiliser de la pyrite 0,20 de soufre, et il reste 0,80 de sulfure de fer. La pyrite seroit, d'après

cela, composée de

|         | Sulfure o      |     |    |     |   |   |   |     |   |
|---------|----------------|-----|----|-----|---|---|---|-----|---|
|         | Soufre.        | ٠   |    |     | ٠ | ٠ | ٠ | 20  |   |
| Ou bien | de             |     |    |     |   | • |   | 100 | _ |
|         | Fer            |     |    |     |   |   |   | 32  |   |
|         | Fer<br>Soufre. |     | ٠  |     |   |   |   | 68  | Ŷ |
|         |                |     |    |     |   |   | _ | 100 | _ |
| Journ.  | de Physic      | Į., | t, | 53. |   |   |   |     |   |

D'après Hatchett, la proportion moindre de soufre dans la pyrite est 52,15, et la plus grande 54,34. La moyenne seroit, d'après cela,

Thomson a formé ce composé. Il fit foudre parties égales de soufre et de fer dans un creusel bien fermé : il se fit une explosion qui éleva le couvercle. Ce phénomène passé, il retira le creuset du feu et le laissa refroidir après l'avoir convert. Souvent ou trouve de la pyrile formée à la surface, et elle est quelquefois cristallisée.

Le fer se trouve dans ces combinaisons en état métallique.

Selon Berthollet, le soufre peut s'unir au fer comme l'oxigène, en toute proportion. (Statiq. chimiq., t. a., p. 433.) Proust, au coutraire, regarde les deux proportions comme invariables. (Journ. de Physique, t. 59, p. 260.)

Il faut des expériences ultérieures pour décider cet objet.

D'après Guyton-Morreau, qui considère le sulfure de fer comme le principe colorant du lazulite (ce qui ne s'accorde cependant pas avecles expériences de Klaproth), il existeroit un sulfure bleu. Tromusdorff, ne chanflant du fer avec du soufre, trouva que le métal prit à plusieurs endroits une belle couleur bleue. Il n'a pas pu parvenir à avoir une masse bleue.

Le phosphure de fer se prépare, d'après Pelletier, en fissant fondre dans un creuset parties ségales de verre phosphorique et de fer et 3½ de charbon. Le phosphure de fer est attrable à l'aimant, très-fragile, et d'une cassure blanche. Exposé à une chaleur violente, il se fond, et le phosphure se volatilise. On peut le faire aussi de toute pièce. Ses proportions ne sont pas conunes.

D'après Haichett, le phosphure de fer peut devenir aimant lui-même. Il preud, comme le sulfure de fer, le plus hant degré de magnétisme. Il y a une variété de fer qui n'est ductile que lorsqu'il est rouge, et qui est très-cassant à froid : cela est dù au phosphure de fer. Meyer et Bergmann ont trouvé en même temps que ce fer cassant contenoit une matière étrangère. Ils fout séparée, et l'ont prise pour un métal particulier auquel ils donnérent le nom d'hydrosiderum. Meyer lui-même et Klaproth ont cepeudant démontré que c'étoit un phosphate de fer (royez hunal. de Crell., 1. 2, p. 195), et que le siderum de Bergmann étoit un phosphure de fer.

Le , fer se combine dans beaucoup de proportions avec le carbone. Le graphite (voyez cet article) est, d'après Pelletier, un composé de 9 parties de carbone contre une de fer. Les variétés de fer, comme celles de fonte et l'acier, doivent leurs propriétés particulières an carbone.

Lorsqu'on fait fondre les mines de fer oxidé entre du charbon, elles entraînent, dans leur fusion, une quantité considérable de carbone. Dans cet état, on les appelle fer de fonte. Sa pesanteur spécifique est de 7,251, un peu moiudre que celle du fer pur. Sa couleur est grise de différentes nuances; il est sonore, et si dur, qu'il résiste à la lime. Sa cassure est d'un grain fin : il casse à froid et à chaud sous le marteau. Le ferde fonte entre en fusion, d'après Bergmann, à 880° Celsius, qui correspondeut à 1616 degrés Fahr.; et d'après Wedgwood, à une température de 130 degrés du pyromètre, qui répondent à 17997 degrés Fahr. On peut couler le fer de fonte dans des formes; par un refroidissement lent, il cristallise en pyramides doubles à quatre faces. Chauffé au contact de l'air, il ne s'oxide pas aussi facilement que le fer pur. Lorsqu'on le fait dissoudre dans l'acide sulfurique ou muriatique, il reste une quantité considérable de graphite. De l'acide nitrique étendu produit sur sa surface une tache noirâtre.

Lorsqu'on fait ramollir le fer de fonte sur le fourneau de ressuage, et si on le pétrit dans cet état avec des barres de fer pour que toutes ses parties aient le contact de l'air, la masse ramollie se boursouffle, ce qui vient, d'après Beddoes, d'un dégagement de ga coxide de carbona. On remarque à la surface une flamme bleue; et après une heure de combustion environ, le fer de fonte est convertien fer malléable. A' mesure que l'opération avance, la consigtance du metal augmente. Lorsqu'il est compacte, on l'enlève encore rouge, et on le forge par le moyen d'un grand marteau qui est m'h par l'eau : par-là on en sépare encore beaucoup d'impuretés. Dans cet état, le fer n'est pas cloigné d'être chimiquement pur.

Le fer se combine avec le carbone en d'autres propor-

tions, et forme l'acier. Voyez cet article.

On s'est donné beaucoup de poine pour déterminer la quantilé de carbone dans le Jer. Le graphite qui reste après la dissolution du Jer dans l'acide sulfurique, n'est pas un indice certain. Une partie de graphite se décompose, et le carbone se dégage avec l'hydrogène. Vauquelin, pour obvier à cet inconvénient, employa de l'acide sulfureux; mais comme le Jer décompose cet acide en parie, le résultat de l'analyse devient encore incertaiu. Berthollet recommande pour ces sortes d'expériences de l'acide sulfurique très-étende.

D'après Mushet, les variétés de fer du commerce contiennent des proportions très-différentes de carbone. Il y

eu a depuis 15 jusqu'à 120.

En général, le fer dévient plus dur, plus élastique et plus cassant par son union avec le carbone. Le fer acquiert son maximum de dureté, d'après Mushet, s'il contient to des on poids de carbone. Sa couleur est alors d'un blanc d'argent, et sa texture cristalline. Lorsqu'on y fait eutrer une plus grande quantité de carbone, la dureté un étal diminue. (Foyer-Philos. Mag., nº 13, p. 142.) La différence du fer peut aussi dépendre de la qualité de carbone plus ou moins oxidé on hydrogéné.

Le fer se combine avec la plupart des métaux.

L'alliage du fer avec l'or est très-dur, et peut être employé avec avantage, d'aprés Lewis, pour la fabrication des instruments tranchants. L'alliage composé de parties égales est gris. Quatre parties de fer contre 1 d'or donnent un alliage qui est d'un blauc prèsque argentin.

L'opinion que le fer enlève à l'or sa ductilité, a été contredite par les expériences de Hatchett. Un alliage do 12 parties d'or et de 1 partie de fer est d'un gris jaunûtre, très-ductile, se laisse plier, couper et frapper en monnaig. La pesanteur spécifique de cet alliage est de 16,885. On emploie l'or pour souder l'acier.

Le fer et le cobait donnent un alliage difficile à casser. Le fer et le cuivre peuvent se combiner par la fusion, quoique leur union ne s'opère pas sans difficulté. Cet alliage a une couleur grise, est peu ductile, et moins fusible que le cuivre. D'après Levasseur (Annales de Chimie, t. 12, p. 183), la particularité du fer rouverin provient du cuivre. Pour dorer ou pour argenter le fer, ou emploie le cuivre. V'opez art. Dournes.

Le mangauèse se combine facilement avec le fer. On trouve fréquemment cette combinaison dans la nature. Le manganèse communique au fer une couleur plus blanche, et le rend fragile.

Le molybdeue forme avec le fer un alliage dur, cassant, d'uu gris bleuâtre, et d'un grain fin daus la cassure.

L'alliage du nickel et da fer, quoique l'union de ces deux melaux s'opère facilement, n'est pas encore bies examiué. Cette combinaison se trouve dans les arcolithes. Le fer acquiert par le nickel un blanc argentin, de l'éclat, et beaucoup de ductilité.

Le fer pur ne se combine pas avec le platine, selon Lewis; celui de fonte s'y combiue cependant parla fusion. L'alliage a une couleur foncée, est très-dure et ductile. Le fer accompagne toujours le platiue dans le mine.

Comme le fer no se combine pas immédiatement avec le niercure, ou conserve fréquemment ce dernier dans des vases de fer. Arthur Aikins a opéré cet amalgame par le procédé suivant : il triture de la limaille de fer avec un amalgame de zinc, et ajoute au mélange une dissolution de muriate de fer. Vogel est parvenu à opérer cet alliage eu broyant ensemble un amalgame de 3 parties de mercure, et 1 de ziuc, avec 6 parties de sulfate de fer et d'eau.

Ces amalgames contiennent cependant toujours du zinc. Le jer de fonte chauffé avec la moitié de son poids d'oxide de schéelin, donne un bouton métallique d'une cassure nette, d'un brun blanchâtre; l'alliage est dur et cassant.

D'après Gellert, le fer et l'argent se combinent par la

fusion. Guyton a trouvé que les métaux se séparoient en deux couches différentes, selou la pesanteur spécifique; amás ui l'une il l'autre est paráitement pure. La couche inférieure qui est de l'argeut, coulient assez de fer pour être altirable à l'aimant. D'après Coulomb, il y a 320 de fer dans la couche.

La couche supérieure de fer contient à peu près  $\frac{1}{50}$  d'argent en poids; cet alliage est très-dur, et d'une texture

compacte. (Ann. de Chim., t. 43, p. 47.)

Le titane se combine avec le fer par la fusion. Cet alliage a une couleur grise, parsemée de points jaunes; il est infusible.

Le bismuth ne se combine qu'imparfaitement avec le fer, selon Muschenbroek. L'alliage est cassant, attirable à l'aimant, lors même qu'il y a 4 de bismuth. La pesanteur spécifique est moindre qu'elle ne devroitêtre selon le calcul.

Le zinc et le fer ne se combinent pas par la fusion, parce que le zinc se volatilise à une température élevée, avant que le ferne commence à fondre. D'après Wallerius, le fer s'unit à une petite quantité dezinc. Comme le zinc peut servir d'enduit pour le fer, il fant bien qu'il y ait une affinité entre les deux métaux. Tout le zinc du commerce contient du fer.

L'étain se combine difficilement avec le fer; si l'on fait foudre cephadant les deux métans dans un crenset couvert, il y a union. Dans cette fusion, il se forme toujours d'après Bergmann deux alliages: l'un renfermant au parties d'étain et u partie de fer, l'autre 2 parties de ret 1 partie détain. Le premier est trés-ductite, plus dur que. l'étain, mais qui n'a pas autant d'éclat; l'autre est moins ductile et si dur, qu'on ne peut y faire des impressions avec le couteau.

On enduit fréquemment la tôle avec l'étain. On trempe les plaques de tôle bien décapées dans de l'étain fonda. Co métal non seulement reste à la surface, mais il pénêtre même dans l'intérieur.

Les alcalis purs ne paroissent pas agir sur le fer par la voie sèche (1); mais lorsqu'on chauffe une dissolution

<sup>(1)</sup> L'action du fer sur la potasse a présenté à MM. Thenard et Gay-Lussac, les phénomènes les plus intéressants. Nous allons donner un extrait de leurs recherches.

concentrée, il se dégage du gas bydrogène, et le métal ròxide. La lessive dissout une pétite quantité de cet oxide. Il est remarquable que l'oxide rouge de fér, quand on le fait digérer avec une lessive causinne, passe à l'état d'oxidule; on u'en connoît pas la cause.

L'orsqu'on fait digérer de l'ammonisque liquitle concerte avec l'oxide de fer, il se dégage du gaz azole, et le fer passe à un degré inférieur d'oxidation. Daus ce cas, nue partie d'ammonisque se décompose. Son hydrogène se combine avec l'oxigène du fer et forme de l'eau, tandis que le gaz azole se dégage.

On prend an canon de fuill très-propre dans son intérieurs, an éncurbre la partie moyenne et l'un des bouts, de manière à la rendre paralléle à l'autre; on courre cette partie morenne, qui doit être fortepartie de la lautre; on courre cette partie morenne, qui doit être fortecon mieux, de lourrure de for-flue buyére; puis un dispuse le tabe en l'inclinant sur un fourneau à réverbère; ensuite on met de l'alculi bien pur dans le bout supérieur, et ou adopte une alonge bien aéche lions de for et d'alculi qu'on emploie sout trois parties du premier et deux parties du second; missi on peut les faire vairer. L'appareil simi dispoés, on fait rough fortement le conno de finil en cettant la courdetermine une plus vier appareium. Lorque le tube cet extrémement rouge, on fond peu à peu l'alculi qu'i, par ec-mayen, est mis succemient.

metal. A cette opération à le décage, en mêta curse que le metal aveculitée, le honoupe le gat héfuijete qu'i espécialitée, et iné-buleux, et qui protent de l'eau que céntient l'ârchii; on est nésha averi que l'opération touche à su fin quand le déagement des gas crèse. Alois, on richre de feu le canon qui n'a nathement souffert, se consequent de l'accomment de la consequent de

Voyez les Memoires de MM. Thenard et Gay-Lussee, Annal. de Chim. (Note des Traducteurs.) Les terres pures ne se combinent pas sur le fer métallique; elles eutrent en fusion avec l'oxide, et produisent différentes masses colorées.

Dans les manufactures où l'on fait des instruments d'acier polis, on les trempe dans l'eau de chaux pour qu'ils ne rouillent pas entre les mains de l'ouvrier.

L'eau se décompose facilement par le fer, la décomposition a déjà lieu à la temperature ordinaire de l'atmosphère. Lorsqu'on introduit sous une cloche sur la cuve à mercure un mélange de fer et d'eau, il so dégage déjà à 18º centig. du gaz bydrogène, et le fer passe à l'état d'oxidule.

Lorsqu'on fait passer l'eau en vapeur sur du fer rouge, la décomposition se fait très-rapidement.

Les huiles grasses et volatiles n'agissent ni sur le fer, ni sur l'oxide. On emploie l'huile grasse pour garantir le fer de la rouille; il ne faut pas que l'huile soit rance; dans ce cas, l'acide qui se développe oxideroit le fer. L'alcool et l'éthern' ont aucune action, ni sur le fer, ni

sur ses oxides. L'éther martial contient du muriate de fer.
Tous les acides dissolvent le fer. L'acide sulfurique

I ous tes actides dissolvent le fer. L'actide sulfurrique très-coucterite n'agit presque pas sur le fer à la température ordinaire; à l'aide de la chaleur, l'acide se décompose, il se déegage de l'acide sulfureux et quelquefois même du sonfre. Par l'acide sulfurique étendu, l'eau se décompose, le fer s'oxide par l'oxigène de l'eau, et se dissout ensuite dans l'acide. La quantité de gaz hydrogène obtenu, varie selon la qualité du fer. Bergmanu obliut d'un quintal d'essai de fonte crue, 38 à 48 pouces cubes de gaz hydrogène, de l'acier 45 à 48, du fer doux 48 à 51 pouces cubes de gaz hydrogène. Voyez SULTATE DE FER.

L'acide nitrique concentré agit visement sur le fer; il se dégage beaucoup de gaz uitreux; la plus grande quantité de fer se dépose en oxide rouge; et il ne reste que peu de fer en dissolution. L'ean se décompose aussi en partie dans cette action. L'hydrogène de l'eau se combine avecl'azote de l'acide nitrique, et forme de l'ammoniaque.

L'acide muriatique dissout le fer avec effervesceuce qui provient du dégagement du gaz hydrogène. L'oxide de fer se dissout mieux daus l'acide muriatique que dans les acides précédeuts; plus le métal est oxidé, plus il exige d'acide pour se dissoudre. La dissolution s'opère sans effer-vescence..

L'acide sulfureux est décomposé en partie, selon Berthollet, par le fer; le soufre qui devient libre, se mêle ausel formé, et peut en être séparé par l'acide sulfurique ou

muriatique.

Les acides phosphorique, boracique, fluorique, carbonique et les acides végétaux, agisseut sur le fer et forment des sels avec lui, comme on le verra à l'article de chaque sel en particulier.

Les propriétés générales des sels à base de fer sout :

1º La plupart sont solubles dans l'eau; les dissolutions out ordinairement une couleur verte ou rouge jaunâtre, et une saveur astriugente;

2º Le prussiate de potasse y forme un précipité bleu ;

3º L'hydro-sulfure de potasse y forme un précipité noir; 4º L'hydrogène sulfure enlève à ces dissolutions leur

4. Livinogue sultre entre le tres de les socialités par coulcur; les sels oxidulés n'en sont pas précipités paris dans ceux oxidés an mazimum, il s'en précipité du soufre qui provient de l'hydrogène sulfuré, et le sel perd une partie de son oxigène;

5º La teinture de noix de galle y forme un précipité

A use haute température, le fér décompose plusieurs sels. Lorqu'on fair rougir ; partie de sulfate de potase avec a parties de limaille de fér dans un creuset couvert, il se forme une scorie soluble dans l'acu qui est du sulfure de potasse bydrogéné ferrière. Le résidu insolable est de sulfate de fer. Il est probable que tous les sulfates sont décomposés par le fér à une haute température.

Le nitrate de potasse détonne avec le fer à une fortechaleur. L'acide se décompose et se volatilise, la potasse reste mélée avec l'oxide de fer. Comme la potasse est caustique, elle attaque le métal, s'y combine et le rend un.

peu soluble dans l'eau.

II.

Le muriate de soude est décomposé par le fer.

Lorsqu'on plonge une lame de fer dans une dissolution. de ce sel, il se dépose de la sonde sur la partie supérieure de la lame.

. 25

Le fer et ses oxides décomposent le muriate d'ammoniaque par la voie hunide et par la voie séche. Le muriate d'ammoniaque ferrugineux, est un mélange de muriate d'ammoniaque et de muriate de fer. On le prépare, d'après la Pharmacopèe de Berliu, en faisant dissoudre 1 once de fer dans un mélange de 2 parties d'acide muriatique, et 1 partie d'acide intrique; on verse dans la liqueur un edissolution aqueuss de 12 ouces de muriate d'ammoniaque, et on fait évaporer jusqu'à siccité. On introduit la masse desséchée dans une cornue, et on fait sublimer. On pulyérise le sublimé orangé, et on le conserve dans un flacon bien bouché.

Un mélange de 1 partie de limaille de fer avec 2 parties de muriate suroxigéué de potasse, détonue avec violence sous le choc du marteau.

Les phosphates, borates et fluates, ne paroissent pas être décomposés par le fer.

Les usages de ce métal sont si multipliés et si connus, qu'il est inutile d'en tracer le tableau.

FER-BLANC. Voyez ETAMAGE.

FERMENT. Fermentum. Gæhrungsstoff, Gæhrungsmittel.

Les expériences modernes sur la fermentation ont attiré l'attention des chimistes sur la substance qui détermine le sucre à la fermentation. Cette matière étoit, selon Henri et Bullion, un acide.

Le dernier s'assura cependant qu'il falloit eucore une autre substance intermédiaire, mais dont il ne détermina pas la nature.

Le Mémoire de Fabroni sur la fermentation, qui remporta le prix de la Société d'agriculture de Florence en 1785, démontra les faits suivants.

Il reconnut qu'il se déposoit un sédiment du suc de raisin formant le \(\frac{1}{2}\) de volume du liquide, et qui, après la fermentation, n'étoit que \(\frac{1}{2}\) de volume; il s'aperçul de plus qu'à une basse température la substance se déposoit, et que 'la liqueur devenoit claire. Une partie reste dissoute, et des circonstances favorables la reudent propre à fermenter ultérieurement.

Fabroni separa le précipité par des filtrations répétées, il remarqua, à cette occasion, qu'il devenoit plus visqueux en exposant le liquide pendant quelques instants à la chaleur. Le moût privé de ce précipité ne fermenta plus; le dépôt mêté avec une substance fermentescible entra bientôt en fermeutation.

Lorsqu'on expose le moût à l'action du feu, on remarque, s'il parvient à la température moyeune entre zéro et le degré bouillant, qu'il se coagule en quelque sorte, et que la

matière qui forme le dépôt, se sépare en écume.

D'autres expérieuces out convaiucu Fabroni que la partie glutieuse du fromage agissoit sur le moût filtré ou sur la dissolution du sucre, aussi bien que le précipité lui-même, avec cette différence seulement que la fermentation est plus lente, qu'il faut une température plus élevée et la prèsence du tartre. Des feuilles de vigne et leur sucexprimé, déterminent, comme Hilaire Rouelle l'a indiqué, la fermeutation, parce qu'elles contiennent une matière glutineuse fluide.

Eu raisou de ce principe, les fleurs de surcau peuvent

operer le même effet.

Ou voit, dit Fabroni, que c'est la substance végéto-animale qui produit le mouvement prompt de la fermentation, parce qu'elle fait partie principale du ferment dans la bière et le viu en fermentation. D'autres substances animales, telles que la colle, l'albumine et la fibrine, n'agissent pas comme ferment.

Dans le jus de raisin, outre le principe sucré, le Ferment éy trouve. Le sucre a sou siège daux des cellules particulières entre le milieu et l'écorce extérieure de la baie, tandisque la substance végéto-auimale est reufermée dans les pellicules fines qui forment ces cellules. D'aprés cela, y l'expression est uécessaire pour que les deux substances puissent agir réciproquement et produire la fermentation par leur contact.

Theuard a fait des observations semblables sur les sucs de groseilles, de cerises et de plusieurs autres fruits. Il y 25. trouva aussi les substances séparées qui ne se réunissent

que par l'expression.

Le ferment ou la substance végéto-animale, a uno grande analogie avec la levure qui se sépare de la bière et du vin en fermentation. Thenard lui a reconnu les propriétés suivantes.

Le ferment n'a pas de saveur, il ne rougit ni la teinture de tournesol, ni la violette. Il se putréfie comme les substances animales. Par la dissécation, il perd <sup>5</sup>/<sub>4</sub> de son poids;

c'est l'eau qui s'évapore.

Etaut desséché, il comserve la propriété de produire la fermentation sussi bien que le ferment de bière. Les boulangers de Paris qui l'emploient pour faire fermenter le pain, le font venir en état sec de la Picardie et de la Flandre. Daus ces pays, on enlève le ferment de la bière, on le met dans des sacs pour le laisser égoutter, on les comprime fortement, et on forme des boules du résidu , dessèché. La levure aussi desséchée est toujours propre à la fermentation.

Lorsqu'on laisse le ferment humide à l'air, il entre en putréfaction et se comporte comme les substances ani-

males.

Quatre cents parties d'eau de 15 à 18 degrés centig., dissolvent à peine une partie de ferment. La dissolution filtrée en contient si peu qu'elle n'agit presque pas sur le sucre. L'eau bouillante décompose le ferment.

L'orsqu'on traite le ferment par l'acide nitrique étendu à une température de60 à 76° centig., il se convertit enfin en une substance grasse; il se dégage d'abord du gaz azole, ensuite de l'acide carbonique et du gaz nitreux.

La potasse se comporte avec le ferment comme avec les substances animales; il se forme une espèce de savon,

et il se dégage beaucoup d'ammoniaque.

Huit parties de férment distillées à la cornue, ont laissé pour residu 3,83 de charbon; on obint 1,61 d'eau, 1,31 d'huile, et après l'addition de l'acide nitrique, 1,46 de muriate d'ammoniaque. Il se dégagea ‡ de gaz acide carbonique, et autant de gaz hydrogène carboné, qui onè en besoin pour être complétement brûlés, de 15 parties en golume de gaz oxigêne. D'après ces expériences, le ferment seroit composé de

carbone, d'azote, d'hydrogène et d'oxigène.

L'expérience n'a pas encore démoutré si ce principe se formoit pendant l'acte de la fermentation, ou s'il existoit auparavant. S'it est un produit de la fermentation, il est probable qu'il doit sa formation à une des substances solubles de la liqueur fermentescible, qui le produit par son action sur le sucre, et qui doit peu différer de lui dans sa nature.

Un ferment doit avoir, d'après cela, la propriété de produire la fermentation, lorsqu'on le mêle à d'autres corps.

Le ferment le plus employé est la levure.

Comme on ne peut pas se la procurer toujours en quantité suffisante et de même qualité, les boulangers et les distillateurs ont en tout temps désiré un ferment propre à remplacer la levure.

Kunkel a douné la recette d'un ferment. On fait bouillir et évaporer à siccité une poignée de houblou avec a livres d'eau, et l'on ajoute de la farine de froment, un blaucd'œuf et 2 gros de sucre. Il considére ce composé comme un ferment éternel.

D'autres recettes de ferment se trouvent dans le Recueil des distillateurs et brasseurs par Hermbstædt, t. 1, p. 262.

Un composé ne peut servir de ferment que dans le cas. où la substance végéto-animale s'y trouve en quantité

suffisante, et eu état libre pour pouvoir agir.

Les ferments qu'on emploie pour la fermentation acide, sont ceux qui ont un commencement de fermentation acide, ou ceux qui passent facilement à cette fermentation.

Dans la première classe, on peut ranger : ro la levure de vinaigre ou le résidu trouble qui se trouve au fond des tonneaux de viuaigre; 2º des vaisseaux qui ont été lavés à plusieurs reprises à l'eau bouillante, dans lesquels le vinaigre a séjourné plus loug-temps ; 3º du bon vinaigre fort; 4º mère de vinaigre ou la pellicule mucilagineuse qui se forme à la surface du vinaigre quand on le conserve loug-temps dans uu vase quelconque; 5º le levain; 6º la lie du vin qui est devenu aigre; 7º du tartre humecté à plusieurs reprises par du vinaigre qui a été desséché lentement et pulvérisé.

Les ferments de la deuxième classe sont : 1º les feuilles et les branches de la vigne; 2º les ralles et les grappes de raisins; 3º les quenes de raisins; 4º plusieurs fruits desséchés, comme les diverses espèces de groseilles, les franthoises, les cerises aigres, etc.; 5º tontes les substances gélatiueuses animales.

## FERMENTATION. Fermentatio. Gahrung.

La, fermentation est une décomposition réciproque qui a lieu dans certaines circonstances entre des corps qui sont susceptibles d'agir les uns sur les autres. Lorsque le résultat est un liquide vineux, on l'appelle fermentation vineuse.

Les substances auxquelles on vent faire subir la fermentation vineuse doivent être liquides. Lorsqu'on leur enlève l'humidité, on ralentit la fermentation. La température ne doit pas être ni trop élevée ni trop basse : 15 à 21 degrés cening, donnentla température la plus favorable.

Quant à la nature des substances fermentescibles, il faut qu'elles soient composées de sucre et d'un principe particulier, le ferment. Le dernier agit sur le premier, le décompose, et donne naissance à la formation du liquide vineux.

Les phénomènes qui accompagnent la fermentation sont : la liqueur se trouble; il s'eu dégage des bulles qui viennent crever à la surface : il se dépose une matière jaune visqueuse. On remarque une augmentation de température qui quelquefois, d'après Chaptal, est de 35 deg, centig. Au bout de quelques jours, le dégagement des bulles diminue sans cesser euitérement.

La fermentation est d'autant plus rapide que la masse du liquide est considérable. La température augmente aussi en raison du volume de la liqueur.

Le gaz qui se dégage est de l'acide carbonique trèscharge de vapeurs d'eau et d'un peu d'alcool.

Lorsqu'on examine les changements qu'a éprouvés le liquide fermenté, on remarque que sa saveur sucrée se perd toujours de plus en plus : elle disparoîtentièrement après la fermentation. La pesanteur spécifique du liquide est moindre; il a acquis une saveur vineuse alcoolique, et

possède des propriétés enivrantes.

Le contact de l'air n'est pas nécessaire à la fermentation. Fabroni a reconnu que le moût fermentoit parfaitement dans un vase clos muni d'un tube recourbé pour recueillir le gaz acide carbonique. Le moût fermente égalemeut sous une couche d'huile quatre fois plus épaisse que le volume du moût. Il fermente même dans le vide de Torricelli, de manière que le mercure desceud dans le tube par la pression du gaz acide carbonique qui se forme.

Il n'y a que les liquides renfermant les deux substances dans la proportiou convenable, qui subissent sans addition la fermentation vineuse, tels que le suc de raisins, de groseilles, de pommes, de poires, de cerises, etc. La dissolution du sucre pur ne fermente pas ; il faut y

ajouter un ferment.

Pendaut la fermentation, une partie de ferment se dépose en une masse blanchâtre visqueuse; ce précipité paroît produire l'action la plus vive. ( Voyez article Ferment.) Une dissolutiou de sucre mise en fermentation avec la levure, cesse de fermenter après la filtration. Par la suite, le liquide se trouble, il se forme un léger dépôt, et la fermentation recommence foiblement. La partie du ferment en dissolution claire a contracté une combinaison qui empêche le changement d'état et fait cesser la fermentation.

Le sucre u'est pas le principe qui opère la dissolution du fermeut. Seguin a filtré un mélange de sucre et d'eau qui avoit séjourné quelque temps avec la levure ; la liqueur ne contenoit pas plus de ferment que s'il eût été traité par l'eau seule. L'eau dissout douc autant de fer-

ment qu'avec le secours du sucre.

Pour déterminer plus exactement l'action du ferment sur le sucre, Thenard a délayé, dans uue dissolutiou de 300 parties de sucre, 60 parties de levure non desséchée (elle contenoit 40 parties d'eau) à une température de 15 degrés centig. Il se degagea pendant la fermentation 95 parties de gaz acide carbonique (en poids). Le liquide donna par la distillation et par la rectification ultérieures,

\*ap1,5 d'alcool. Le résidu de la première distillation donna par l'évaporation à siccilé 12 parties d'une substance anuséabonde, foiblement acide, qui attiroit uu peu l'humidité de l'air. La rectification ne laissa pas de résidu. L'acide resté avec la substance étoit si peu considérable, qu'on n'a pu déterminer sa nature. Lavoisier l'a pris pour de l'acido acétique.

Par la filtration du liquide vineux, on obtint 40 parties de ferment en résidu. A la distillation, il donna bien moins d'aumoniaque qu'auparavant; en le faisant fermenter de nouveau avec du sucre, il resta 30 parties de résidu sur le filtre, qui ne douna plus un atome d'ammoniaque à la distillation.

Par la fermentation, on enlève de l'azote au ferment. Lorsqu'on fait fermentler la levure à plusieurs reprises, avec beaucoup de sucre, on obtient une substance blanche insoluble dans l'eau, qui n'agit plus sur le sucre, qui ne donne plus d'ammoniaque à la distillation, et qui laisse un charbon qui brôle presque sans residu :-elle différe de toutes les autres substances. La levure qui se dépose d'un liquide en fermentation est rarement pure; elle contient toujours plus ou moins de cette substance blanche, qui est d'autant plus considérable quaud il y a beaucoup de sauce dans le liquide.

Il s'agit de savoir ce qu'est devenu l'azote.

On a cherché en vain le gas azote dans l'acide carbonique; celui-ci étoit entièrement absorbé par la polasse. Selon Proust, le gas azote accompagne le gas acide carbonique dans la fermentation vineuse (Journ. de Physiq., t. 56, p. 113); mais Four-croy et Berthollet, qui répétèrent les expériences de Thenard, n'ont pas confirmé Tassertion de Proust.

Thenard explique les phénomènes de la fermentation de la manière suivante.

Le ferment a une grande affinité pour l'oxigène, car îldécompose facilement l'air, forme l'acide carbonique, acétique, et l'azote de l'air devient libre. Mis sous une cloche remplie de gazoxigène, l'action est plus rapide. Le gaz oxigène diminue, il s'edégage de l'acide carbonique, et le ferment devient acide. Cette grande affinité pour l'oxigène fait qu'il se combine avec celui du sucre et se dégage en acide carbonique, ce qui produit la fermentation.

Thenard croit en outre qu'une partie d'hydrogène du ferment contribue à la désoxidation du surre, car la quantité de carbone abandonné par lui seroit trop petite pour être uniquement le germe de la fermentation. Voici les substances et les produits de la fermentation.

# Matières à fermenter. Produit de la fermentation.

| Sucre .<br>Ferment |   |   |             | Gazacide carbon. 95 |   |
|--------------------|---|---|-------------|---------------------|---|
|                    | - | - | -           | Extrait 12          |   |
|                    |   |   | 36 <b>o</b> | Ferment non dé-     |   |
|                    |   |   |             | composé 40          |   |
|                    |   |   |             | 7.97                | 7 |

Quoiqu'on ait cité l'alcool parmi les produits de la fermentation, il n'existe pas dans le liquide vineux, mais seulement ses éléments, qui se réunissent dans la distillation dans les proportions nécessaires. On peut se convaincre de ceci par l'expérience suivante. Si l'on mêle cet alcool obtenu par la distillation, avec le résidu, on ne forme pas du vin; en traitant le vin par du carbonate de potasse, on ne peut pas en séparer de l'alcool, quoiqu'il s'ensuive une décomposition du vin, et qu'un centième d'alcool, qu'on a ajouté préalablement au vin, peut être démontré par ce moyen. Aussi l'alcool ne se développe que par l'ébullition de la liqueur, température qui surpasse de beaucoup le degré bouillant de l'alcool; tandis qu'on pent séparer l'alcool ajouté au vin par une chaleur légère. Ce n'est que dans quelques vieux vius sucrés que Fabroni découvrit quelques traces d'alcool par le carbonate de potasse.

D'après Lavoisier, 300 parties de sucre exigent ½ de levure desséchée. Il se dégage à pen près 105 parties de gaz acide carbonique ; à la distillation du liquide vineux, il passe 174 parties d'alcool; il reste 6 parties d'acide acélique formé pendant la fermentation, et 12 parties de sucre et de levure.

Matières à fermenter. Produit de la fermentation.

| Sucre 300<br>Levure sèche . 10 | Gaz acide carbonique. 456 Alcool 10 Acide acétique 17 Sucre, résidu et levure. 12 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 297                                                                               |

D'après Lavoisier, le sucre est la seule substauce décomposée par la fermentation. Une partie de son carbone se combine avec l'oxigène et forme de l'acide carbonique, une autre partie s'unit à la quantité nécessaire d'hydrogène et d'oxigène et forme de l'acide acétique, tandis qu'une troisième partie produit de l'alcool et de l'ean.

Malgré les observations précienses de Lavoisier, Fabroui, Thenard, Berthollet, Proust, etc., lathéorie de la fermentation n'est pas satisfaisante. Onne voit pas ce que devieut l'azole. Fait-il partie du liquide alcoolique? Le tartre a-t-il de l'influeuce sur la fermentation, comme Fabroni et Bullion le prétendent? Berthollet présume qu'il agit sur le ferment eu le rendaut plus soluble. Du gluten qu'on a mêté avec du sucre et de l'eau, ne donue que de foibles indices de fermentation; mais loraqu'on y ajoute de tartre, par rapport au gluten, il se forme, à une température plus clevée et plus lentement qu'avec la levure, un liquide vineux.

Lavoisier est donc le premier qui ait donné une théorie de la fermentation, mais il ne parle pas de l'action du fierment, au moins il n'explique pas le rôle que joue le ferment dont une partie disparolt. Voyez Traité Elém., t. 1, p. 139.

Fabroni a le mérite d'avoir déterminé plus exactement l'action réciproque des deux substances, et d'avoir démontré les propriétés du ferment. Voyez son Mémoire couronné, sur l'Art de Jaire le Vin, et son Mémoire ul-trieur, Bulletin Philomatique, 1798, dout Foncroy a donné uu extrait dans les Annal. de Chim., 1.31, p. 299.

Thenard a confirmé, par ses expériences, la Théorie

de Fabroni. Il a donné aussi plusieurs observations ingénieuses sur cet objet, mais dans son Mémoire, il ne faut pas oublier les droits antérieurs de Fabroni. Voyez Annal. de Chim. , t. 46 , p. 294. On trouve un excellent extrait des Mem. de Fabroni et Thenard, Journal fuer die Che-

mie und Physik, t. 2, p. 398.

Lorsqu'on conserve le produit de la fermentation vineuse dans des vaisseaux clos, il reste long-temps sans être altéré. Il s'opère seulement une fermentation iusensible qui rend les vius plus généreux en vieillissant.

Si on laisse au contraire le liquide vineux avec un léger contact de l'air de 23 à 20 degrés centig., il se trouble, se remplit de flocons, et il se forme une conche mince d'écume à la surface; le liquide s'éclaircit et laisse déposer de la lie. La propriété enivrante est disparue ainsi que l'odeur vineuse, la liqueur est devenue acide.

Cette altération est plus rapide selon le contact de l'air et l'élévation de la température; la nature du liquide y

influe aussi.

Pendant que ces changements ont lieu, le liquide absorbe l'oxigene de l'air. On peut s'en convaincre en faisant fermenter un peu de liquide sous une cloche remplie d'air.

Le mucilage paroît jouer un rôle important dans la fermentation acide ; il paroît être pour elle ce que le sucre est à la fermentation vineuse. Vanquelin a trouvé que l'eau sure des amidoniers contenoit une quantité considérable d'acide acétique; il présume qu'une partie d'amidon est détruite, tandis que l'acide acétique se forme.

Berthollet exposa le mélange de gluten et de fécule bien lavés, délayés dans l'eau, à une température un peu élevée. Il forma promptement de l'acide acétique sans in-

dice de liqueur vinense.

Des vins généreux qui contiennent beaucoup de sucre ne passent pas, d'après Chaptal, à la fermentation acide. Il faut donc encore nne autre substance qui dispose le liquide vineux à la fermentation.

Par l'addition des ferments de vinaigre, on peut accélérer la fermentation acide, ainsi que les vius qui ne se

convertissent pas en vinaigre sans intermède.

La théorie de la fermentation acide n'est pas encore bien claire. Selon Fabroni, l'oxigène de l'air n'influe pas sur la fermentation du vinaigre ; il se produit uniquement

par la décomposition du mucilage très-oxidé qui se trouve dans le vin. Il se fond sur cette expérience, que si Lon renferme du mucilage avec du vin pendant long-temps à une température moyenne, il se convertit en bon viuaigre. Le vin naturellement mucilagineux, s'oxidifie plus leutement qu'un autre.

La mère de vinaigre qui convertit aisement le vin en vi-

naigre, n'est que du mucriage.

Berthollet (Statique Chimique, 1. 2, p. 5.66) attribue la formation du vinaigre plus particulièrement au gluteu sur la fécule, ou à une substance analogue, quoiqu'il adopte qu'une pelite quantité de vinaigre puisse être formée par la fermentation vineuse ou par l'actiou de Toxigène sur le vin.

La fermentation panaire a beaucoup d'analogie avec la fermentation acide. Elle a lieu entre le gluten et la fècule de la farine. Berthollet s'est assuré qu'il se dégageoit une quaulité considérable de gaz acide carbonique pen-

dant cette fermentation.

La fermentation panaire est singulièremeut accélèrée par une addition de levure, parce que ses parties adhèrent moins que celles du gluten. Le levain opère le même effet parce que le commencement de la fermentation qu'il a subie, diminue l'adhèrence de ses parties etle rend propre à agir. Son acide peut ansai augmenter l'action en rendant le gluten plus solubile.

Comme l'action réciproque des parties constituantes est plus foible dans cette fermentation, elle exige une température plus élevée que la fermentation acide. Lorsqu'elle a fait quelques progrès, on ne peut plus séparer le gluten de la fécule, elle passe entiérement à la fermentation acide.

FEU. Ignis. Feuer.

Autrefois ou rangeoit le feu parmi les éléments. La chimie moderne le considère comme un composé de lumière et de calorique. Ces deux principes ne se trouvent pas toujours réunis. Un corps peut être lumineux sans que nous apercevions une augmentation de température; comme il peut répandre de la chaleur saus être lumineux. Dans le cas où la lumière et le calorique se dégagant ensemble, on appelle ce phénomène feu, et on dit d'uncorps duquel ce dégagement a lieu, qu'il brûle. Voyez lesart. Calorique, Combustion et Lumière.

FIBRINE. Fibrina. Faserstoff.

On obtient cette substance quand on renferme le caillot du sang dans un linge, et qu'on le friosse entre les mains. à diverses reprises dans un vase rempli d'eau, jusqu'à ce qu'il ne communique plus à l'eau ni saveur, ni couleur. La masse restante est la *fibrine*.

On peut séparer cette matère des muscles. Hatchett coupa de la viande maigre de bruef, en pelits morceaux, la ramollit pendant 15 jours dans de l'eau qu'il renouvela toujours, en l'exprimant pour enséparer l'eau. Comme il fit l'expérience dans l'hiver, il n'y eut pas de putréfaction. On a fait bouillir la chair qui pesoit à peu près 3 livres, pendant trois semaines, 5 heurse par jours, avec 6 pindes d'eau fraîche. Le résidu fibreux exprimé fut desséché au bain-marie. C'étôti la fibriure très-pure.

Les propriétés de la fibrine sont :

D'avoir une couleur blanche, saus odeur et sans saveur, d'être insoluble dans l'eau et dans l'alcool. La fôrine nouvellement séparée du sang est molle, élastique et ressemble au gluten. Celle qui provient de la chair muschaire par l'eau, a une certaine transparence et u'est pas ai élastique, aussi sa couleur ne devient-elle pas si foncée que celle provenant du sang.

D'après Hatchett, la *fibrine* ne s'altère pas à l'air, étant même couverte d'eau. Au bout de deux mais, et toujours humectée, elle ne s'est pas putréfiée, et il ne se forma pas de substance grasse comme avec la chair musculaire.

Selon Fourcroy, la fibrine se putréfie facilement dans l'eau, et forme une quantité considérable de carbonate d'ammoniagne.

Lorsqu'on chauffela fibrine, elle se raccourcit comme lacorne et exhale une odeur de plumes brûlées. A une température plus élevée, elle fond. A la distillation, il passe, d'après Fourcroy, de l'eau, du carbonate d'ammonisque, une huile fétide épaisse, de l'acide acétique, de l'acide carbonique et du gaz hydrogéne carboné. Il reste un charbon difficile à incinérer en raison du phosphate de soude et de chaux qui forment un enduit vitreux à la surface.

La fibrine se dissout facilement dans les acides.

L'acide sulfurique lui communique une couleur d'un brun foncé, il s'en sépare du charbon et il se forme de l'acide acétique.

L'acide muriatique dissout la fibrine et forme avec elle une gélatine verdâtre. Les acides acétique, oxalique, citrique et tartarique, la dissolvent à l'aide de la chaleur, et la fibrine reste, par l'évaporation, en forme de gélatime. Les alcalis précipitent de ces dissolutions des flocons solubles dans l'eau chaude et qui ressemblent à la gélatine. (Fourrey, Système de Chimie, 1, 9, p. 188.)

L'acide nitrique étendu forme, avec la flôrine, une quantité considérable de gaz azote, comme Berthollet l'a démontré. Hatchett fit ramollir la flôrine pendaut 15 jours dans de l'acide nitrique étendu de 3 parties d'eau. L'acide s'est coloré en jaune et avoit toutes les propriétés de l'acide chargé de blanc d'œuf.

La fibrine ainsi traitée se dissout dans l'eau bouillante; la dissolution rapprochée devient gélatineuse, se dissout dans l'eau chaude, est précipitée par le tanuin et par le muriate d'étain; elle a, d'après cela, les proprictés de la gélatine. L'ammoniaque dissout la plus grande partie de la fibrine altérée par l'acide nitrique.

L'acide nitrique bouillant dissout la fibrine à peu de chose près ; il reste un peu de graisse qui vient nager à la surface. La dissolution est semblable à celle de l'albumiue; l'ammoniaque en précipite de l'oxalate de chaux-pendant la dissolution il se dégage du gaz acide carbonique, de l'acide prussique, mélé de gaz nitreux. Outre la substance grasse, il se forme une quantité considérable d'acide oxalique.

Fourcroy et Vauquelin ont observé plusieurs phénomènes intéressants dans l'action de l'acide nitrique sur la fibrine, qui avoient échappé à d'autres chimistes.

Le gaz qui se dégage de la chair musculaire par l'acide nitrique étendu, étoit un mélange de 9 parties de gaz azote et 1 partie de gaz acide carbonique.

D \_ 1 / [31] ag 4

399

Il resta dans la coruue un liquide jaune couvert d'une couche grasse, et un résidu fibreux.

Ce residu insoluble se boursouffle et se fond sur des charbons ardents, et exhale une odeur auimale.

Il a l'odeur de graisse rauce et une saveur très-Acre; il sature la potasse et l'ammouique; ces alcalis acquièrent une couleur d'un rouge de sang; ces combinaisons un sont pas décomposées par l'acide carbonique, mais bien par d'autres acides qui eu précipitent la substance en flocons iaunes.

Cette substance s'unit, même à froid, aux carbonates,

et en dégage l'acide carbonique.

L'alcool ue dissout pas entièrement cette substance. Le liquide est jaune, rougit le papier de tournesol, devient laiteux par l'eau, et laisse précipiter par le refroidissement de la graisse.

La substance insoluble dans l'alcool est plus acide. La matière jaune paroît donc être composée d'un acide jaune et de graisse.

L'acide jaune de Foucroy et Vauquelin se dissout dans la graisse, et lui communique l'odeur et la saveur rances. Cet acide sature l'ammoniaque; les acides précipitent

aboudamment ce composé.

L'acide jaune distillé dans des vaisseaux clos a donné quelques gouttes d'eau, une huile épaisse et du carbonate d'ammouiaque; il resta uu charbon spongieux. L'acide jaune est douc composé d'oxigéue, d'hydrogène, de carbone et d'azote.

Lorsqu'on fait digérer de nouveau la substance jaune avec l'acide nitrique de 1,370, sa couleur devient blauchâtre, diminue de volume, et il se forme une huile à la surface.

Au bout de 2 à 3 jours de digestiou, elle fond entièrement et se fige par le refroidissement; elle est alors verdàtre, a l'aspect cristallin de l'acide sébacique.

Elle se ramollit dans l'eau chaude sans devenir cepen-

dant anssi fluide que la graisse.

Projetée sur des charbons ardents, elle se fond, se volatilise avec fumée blanche d'uue saveur analogue à la graisse, et ne laisse presque pas de charbon. Elle se dissout à froid dans une lessive de potasse; la dissolution est orangée.

Les acides précipitent la dissolution alcaline en blanc jaunâtre; la substance séparée vient nager à la surface, et il se dégage une odeur de graisse rance. Elle n'est pastrés-acide, et peu soluble dans l'eau.

Outre ces substances, l'acide nitrique forme avec la fabrine de l'acide malique, oxalique et une substance brune

amère semblable à celle qu'on retire de l'indigo.

Ces nouveaux composés, la substance jaune peu soluble et la substance jaune amère solublo, paroissent être le résultat d'oxidation plus ou moius grande par l'acide nitrique. Le dernier peut donner, par l'action ultérieure de l'acide nitrique, la substance détonante inflammable.

On peut regarder comme prohable que, dans ces circonstances, on enlève à la fibrine une partie d'azote et d'hydrogène, et qu'elle se trouve par-là avec excès de carbone et d'oxigène; ce qui la rapproche de la graisse.

Voyez Mémoire de l'Institut, t. 6, 1806.

Los alcalis étendus n'agissent pas beancoup sur la fibrine; une lessive concentrée de polasse ou de soude la dissout en totalité, d'où résulte une liqueur brune savonneuse. Pendant cette dissolution, il se dégage de l'ammoniaque. Lorsqu'on sature la liqueur par l'acide utirique, on obtient un précipité semblable au savon de graisse qui durcit à l'air.

La fibrine est insoluble dans l'alcool, l'éther et les huiles. Les terres ue paroissent pas agir sur la fibrine; l'action des oxides métalliques et des sels n'est pas encore

examinée.

La fibrine paroît être composée, comme l'albumine et la gélatine, de carbone, d'azote et d'oxigèng. D'après Hatchett, l'albumine et la fibrine peuvent être converties. par l'acide nitrique en une espèce de gélatine, et par les alcalis en hulle. Comme toutes les parties molles des animaux sont composées de ces trois principes en proportions diverses, Hatchett remarque que toutes les parties molles des peuvent être converties en gélatine ou bien en savon animal. La quantité de fibrine paroît augmenter dans les animaux par le temps.

Il est probable qu'il existe des modifications multipliées dans la *fibrine*, a un moins les muscles de différents animanx offrent des variations frappantes. Voyez Bertholdes sur la nature des substances animales et sur leur rapport avec les substances végétales, Mém. de l'Acad. royale, 1755, p. 331; Hatchett, Philos. Trausact., 1800.

### FIBROLITHE. Fibrolith.

Bournon a tronvé ce fossile daus l'hysterolite du Corindon. Il a une couleur blanche ou gris sale; il est plus dur que le quarts; sa pessatleur spécifique est 32,145, sa texture est fibreuse, d'où lui vient le nom. Sa cassure transversale est compacte; son éclat intérieur est soyeux; il est infusible au chalumeau. Il est ordinairement en masse. Bournon a cependant trouvé un échantillon en prismes dont les faces latéralés sont des ritombes. Les angles des rhombes étoient de 100 degrés et de 80 degrés. Il est composé, d'après Chenevix, de

Voyez Phil. Trans. , 1802 , p. 284.

FIEL. Voyez BILE.

FIENTE. Voyez Engrais, Excrément.

# FILTRATION. Filtratio, Colatio. Durchseihen.

Cette opération consiste à faire passer un liquide à travers un tissu poreux appelé fîtire. On se propose de séparer des matières solides on bien d'enlever à des substances solides la liqueur daus laquelle elles sont délayées.

Les règles de la filtration sout : le filtre ne doit pas être attaqué par la substance à filtrer; aº îl ne doit rien communiquer au liquide qui filtre; a³ îl faut que le liquide puisse passer à travers ses pores. C'est ainsi qu'un filtre de laine ou de papier gris seroit impropre pour les alcalis. Les acides concentres doivent être filtres à travers du

quartz ou du verre pilés.

Des liquides épais et mucilagineux, tels que les sirops, doivent être passés à travers un linge ou une flanelle d'un tissu peu serré.

Lorsque les substances solides sont très-divisées dans un liquide, la filtration ne suffit pas pour les clarifier. Dans ce cas, on leur fait subir une ébullition, ou bien on les clarifie par des blancs d'œufs.

Le plus souvent , la forme des filtres est conique.

Dans les travaux en graud, on emploie des sacs de coutil, de flauelle ou de toile (manica hypocratis), ou bien on tend une toile sur un carlet, sur lequel on met une feuille de papier à filtrer.

Le filtre ordinaire des chimistes est le papier Joseph qu'on met dans des entounoirs de verre; pour qu'il ue s'attache pas entre les parois de l'entonnoir, on peut y mettre des brins de pailles, ou bien on fait des plis au papier.

Pour la description d'une machine à filtrer à l'aide du charbon, voyez Smithæt Cuchet, Annal de Chimie, t. 51,

р. 36.

### FLEURS. Flores. Blumen.

On a donné ce uom impropre à tout corps solide qui se volatilise par la chaleur, et qui se sublime en une masse légère. On a pour exemple le soufre sublimé, l'acide benzoique, le muriate d'ammoniaque, les oxides d'antimoine et de zinc; ou appelle toutes ces substances fleurs.

FLUATES. Flussaure Salze.

L'acide fluorique se combine avec plusieurs bases salifiables, et forme des fluates.

Tout ce qu'on sait sur ces sels, est dû presqu'unique-

Tout ce qu'on sail sur ces sels, est dû presqu'uniquement aux recherches de Scheele.

Les fluates alcalins et terreux out les propriétés suivantes: Lorsqu'on y verse de l'acide sulfarique, il s'en dégage des vapeurs d'acide fluorique qui rougeut le verre.

Plusieurs de ces fluates sont phosphorescents quand

- y Grigh

on les chauffe. Ils ne se décomposent pas ni par la chaleur, ni par les corps combustibles.

A l'aide de la chaleur, ils se combinent facilement avec la silice.

## FLUATES ALCALINS.

FLUATE D'AMMONIAQUE. On obtient ce sel en saturant l'ammoniaque par l'acide fluorique. Par l'évaporation, le fluate d'ammoniaque reste en petits cristaux aciculaires. Lorsqu'on le fait chauffer, il se sublime et l'acide prédomine.

Ce sel est décomposé par le nitrate et le muriate dechaux, par le nitrate de mercure, d'argent et de plomb.

FLUARE DE POTASSE. L'acide fluorique forme avec la potasse une masse gélatiense (ce qui provient vraisemblablement de la slifce) d'une saveur dere, saline; elle est d'âliquescente et très-soluble dans l'eau; elle est fusible au feu, sans ébullition. Le fluare de potasse est décomposé par l'eau de bartie, l'eau de chaux, par le muriate de chaux, et le sullate de maguésie. L'acide oxalique forme dans ces el un précipité soluble. Les acides suffurique et nitrique en dégagent de l'acide fluorique.

FLUATE DE SOUDE. LORSQU'ON fait évaporer une dissolution de soude saturée par l'acide fluorique, le fluate de soude cristalise en petits cubes et en rhombes. Ce sel a une saveur amère, s'typique; ilu'est pas déliquescent; l'eaun 'en dissont qu'une petite quantité. Au chalumeau il décrègite etfond en un globule transparent. Les acides concentrés en dégagent l'acide fluorique, l'eaut de chaux de barite et la magnésie le décomposent; il reste de la soude pure.

# FLUATES TERREUX.

FLUATE D'ALDMINE. La combinaison de l'acide fluorique avec l'alumine est sous forme de gelée. La saveur des ces el est astringente; il est toujours avec excès d'acide. Dans le kryolithe de Groenlande, on a rencontré l'acide fluorique combiné avec l'alumine et la soude.

FLUATE DE BARITS. Lorsqu'on verse dans du nitrate ou 26.

muriate de barite de l'acide fluorique, le fluate de barite se précipite d'après Bergmann, en poudre blanche insoluble, décomposable par la chaux et les carbonates alcalius. Ce sel est décomposé par les acides nitrique et muriatique, l'acide sulfurique en dégage l'acide fluorique sans effervescence.

FLUATE DE CHAUX. La combinaison de l'acide fluorique avec la chaux, se trouve abondamment dans la nature.

Voyez article SPATH FLUOR. .

Lorsqu'on sature la chaux par l'acide fluorique, une partie du fluate de chaux se précipite, l'autre forme à la surface du liquide une gelée qui se comporte aussi comme du fluate de chaux. Ce sel est phosphorescent, d'après Schéele, comme le fluate de chaux naturel.

L'acide fluorique seroit, d'après Pelletier, un bon réactif

pour découvrir la chaux dans une liqueur.

Le fluate de chaux est décomposé par le carbonate de potasse, de soude, et par la plupart des phosphates.

FUNTEDEMAONSIE. On obtient ce sel en saturantl'acide fluorique par le carbonate de magnésie. L'acide étant saturé, le sel se précipite en grande partie; il se dissout dans un excés d'acide. Par l'évaporation spontanée, il se dépose des prismes à 6 faces.

Les cristaux sont à peine solubles dans l'eau , l'alecol en dissout une petite quantité. Il n'est pas décomposé ni

par la chaleur, ni par les acides.

Avec le fluate d'ammoniaque, il se forme un précipité qui est un sel triple.

FILER DE SILICE. L'acide fluorique liquide et gazeux, dissolvent la silice avec facilité; le demire cutralme mème cette terre à l'état de fluide élastique. Le fluate de silice cristallise d'après Fourcroy en petits rhombes transparents. La silice qui se précipite quand on dissout le gaz acide fluorique dans l'eau, retient après la dessication un peu d'acide fluorique. (Fourcroy, Systém., t. 3, p. 311.)

Bergmann renferma dans un matras du quartz pulvérisé avec de l'acide fluorique étendu; au bout de 2 ans, il trouva 13 cristaux de la grosseur d'un petit pois mêlé avec la silice, ¿ étoient des pyramides hexangulaires ou des cubes à angles tronqués. Leur dureté étoit celle di quark, ce qui fit penser à Bergmanu que cet acide pouvoit avoir une grande influence sur la formation des cristaux des pierres dures.

\* Le fluate de silice se combine avec les 3 alcalis, et forme avec eux des sels triples; ils peuvent s'unir encore

à la chaux, et former des sels quadruples.

FLUATE DE STRONTIANE. Hope a préparé ce sel, maîs ses propriétés ne sont pas connues.

# FLUATES MÉTALLIQUES.

FLUATE D'ANTIMOINE. L'antimoine métallique n'est pas attaqué par l'acide fluorique; les oxides d'autimoine se combinent avec lui, mais les propriétés de ce sel ne sont pas eucore examinées.

FLLATE D'ARGENT. L'acide fluorique n'attaque pas l'argent métallique, mais l'oxide d'argent se dissout en partie daus cet acide; une partie se combine avec l'acide en une masse insoluble daus l'eau. L'acide sulfurique décompose le, fluate d'argent.

Lorsqu'on verse de l'acide fluorique dans une dissolution de nitrate d'argent, le *fluate* de ce métal se précipite en poudre blanche insoluble.

FLUATE D'ARSENIC. L'Oxide blanc d'arsenic se dissout dans l'acide fluorique; on obtient de petits grains cristallisés qui n'ont pas eucore été examinés.

FLUATE DE BISMUTH. On obtient ce sel en versant du fluate de de potasse dans une dissolution de nitrate de bismuth; le fluate de bismuth se précipite en poudre blanche; ce sel est peu connu.

FLUATE DE COBALT. L'acide fluorique ne dissout pas le cobalt métal, mais il forme, avec l'oxide, une masse aune gélatineuse.

FLUATE DE CUIVRE. Le cuivre se dissont en petite quantité daus l'acide fluorique liquide, à l'aide de la chaleur; le cuivre oxidé aux dépens de l'eau, se dissont alors avec facilité dans l'acide. La dissolution est gélatineuse, cristallisé par l'évaporation en cubes ou en rhombes; le fluate de cuivre laisse décarge von acide par la chaleur.

FLUATE D'FTAIN. L'acide fluorique n'attaque pas l'étain, mais il dissout 50n oxide. Il en résulte une gelée d'une odeur forte et d'une saveur désagréable. On peut obtenir aussi cé sel en versant du fluate de potasse dans du muriale d'étain.

FLUATE DE FER. Le fer est vivement attaqué par l'acide fluorique; il se dégage du gaz hydrogène, le métal s'oxide et se dissont.

La dissolution a la saveur de l'eucre. Le sel ne cristallise pas, il preud la forme de gelèse. C'est probablement du fluate de fer au maximum. La chaleur décompose ce sel et en dégage l'acide. L'acide sulfurique opère le même effet. Les alcalis et les terres en précipitent le fer en état d'oxide.

L'oxide rouge se dissout aussi dans l'acide fluorique et forme un sel semblable.

FLUATE DE MANGANER. L'Acide fluorique a peu d'action sur l'oxide de mauganése; on peut obtenir facilement ce sel en versant un fluate alcalin dans le sulfate de mauganése. Le fluate de manganèse est peu soluble dans l'eau; ses autres propriétés ne sout pas encore examinées.

FLUATE DE MERCURE. L'acide fluorique se combine avec l'oxide de mercure et forme une pondre blanche insoluble. On obtient également ce sel en versant un fluate alcalin dans du nitrate de mercure.

FLUATEDE MOLYBDÈNE. L'acide fluorique dissont l'oxide de molybdène. La dissolution chaude est d'un jaune verdàtre. Par l'évaporation elle devient jaune; la masse desséchée est d'un blen verdàtre. Lorsqu'on lave bien cette masse, elle reste en beau vert et l'eau de lavage acquiert une couleur verte sale.

FLUATE DE NICKEL. Le nickel se dissout avec difficulté dans l'acide fluorique. La liqueur donne des cristaux d'un vert clair.

FLUATE DE PLOMB. L'acide fluorique n'agit pas sur le plomb, mais il dissout son oxide blanc en petite quantité. Le fluate de plomb est en poudre insoluble, trés-fusible au chalumeau et laissant dégager son acide.

FLUATE D'URANE. L'acide fluorique dissout l'oxide jaune d'urane et forme avec lui des cristaux inaltérables à l'air.

FLUATE DE ZING. Le zinc est vivement attaqué par l'acide fluorique liquide, il se dégage du gaz hydrogène et le zinc oxidé se dissout dans l'acide. Ce sel ne cristallise pas. Il n'est pas encore assez examiné. Voyce les Mémoires de Schéele.

# FLUIDES ELASTIQUES. Voyez GAZ.

FLUIDITE. Fluiditas. Fluessigkeit.

Ou dit d'un corps qu'il est fluide, quand ses molécules sont susceptibles d'être dérangées par la moindre force, malgré la cohésion qui existe eutr'elles.

L'opposé du fluide est le compacte ou le solide; un corps est solide quand ses molécules ne sont pas déplacées par une force légère.

Il faut faire une différence entre déranger et séparer. Les molécules d'un corps peuvent être dérangées et avoir cependant un degré considérable de cohésion.

Quoiqu'ou puisse mouvoir mi corps dans l'eau, dans

Quoqui on puisse mouvoir in corps dans teau, dans toutes les directions, la cohésion des molécules de l'eau estucaumoinstrés-considérable. La cohésion peut être extrêmement diminuée, saus que le corps devieuue pour cela finide. Une substance réduite en pondre impalpable n'est pas devenue finide.

L'attraction dans les fluides doit être assez grande ou la

répulsion assez petite pour rétablir sur-le-champ la cohésion avec d'antres parties des qu'elle est supprimée.

Il y a des fluides liquides et des fluides élastiques. Les deruiers conservent leur élasticité dans toules les températures, on les appelle gaz; on bien cet état n'est pas permanent, ils perdent, par un abaissement de température, leur élasticité et repassent à l'état de liquidité ou de soli-

dité : on les appelle alors vapeurs.

Il ya certains corps que nous connoissons seulement eu dat fluide, taudis que d'autres uc peuvent être ramenés à cet état que par l'art. Le calorique est l'agent qui fait passer les solides à l'état fluide; ce changement est appleé fusion. On raméne aussi certains solides à l'état de fluidité par un dissolvant fluide. Plusieurs corps ne deviennent fluides que par le calorique, tandis que d'autres peuvent le devenir par un dissolvant.

Daus le cas où l'ou fait dissondre le corps dans un lique, on regarde ansi sa disparition comme l'effet d'une artion médiate du calorique, parce que le fluide doit sa fluidité et ses propriétés qui en dérivent au calorique; il seroit cependant difficile d'expliquer par-là tous les phénomènes qu'offre la solidité de différents corps dans les

acides.

Les corps ont-ils une origine solide ou fluide? Cette question est difficile à résoudre. Pluicurs phénomènes rendent trés-probable que la fluididé aissid avant la solidié. La forme de notre globe fait supposer un état antérieur de fluidide, même dans les êtres organiques les parties fluides sont les principaux moyens que la nature emploie pour leur développement et pour leur nourriture.

FLUX. Fluxus. Fluss.

Le mot flux exprime quelquesois la susion. On dit d'un métal qu'il est en flux.

Mais on appelle aussi flux les additions par lesquelles on facilite la fusion des corps difficilement fusibles.

Pour les travaux en petit, un des principaux flux est le borax. Il fait entrer en fusion toutes les terres, sans agir sur les métaux. Il faut l'employer calciué pour qu'il ne sorte pas hors du creuset pendant la fusion. Le borax seul est trop efficace; il attaque les vaisseaux à une chaleur violeute. Ou emploie à 4 parties de borax fondu et pulvérise avec 1 partie de sable quartzeux, d'argile ou de chaux. D'autres substauces qui facilitent la fusion sout la potasse, la soude, le nitre. Dans les travaux en grand, on emploie le spath fluor, les oxides de plomb, la pyrite, etc.

En chimie, on se sert d'un mélange de plusieurs sels, tels que

Le flux brut. C'est un mélange de nitre et de tartre qu'on n'a pas laissé détonner.

Le flux noir. C'est le résultat d'un mélange de 2 parlies de lartre et 1 parlie de nitre qu'on a fait détonner. On custamme le mélange dans un creuset de terre, avec un fer rouge ou avec un charbon; on couvre le creuset, en laissant une petite ouvertiner. La détonnation s'opère leutement. On le conserve dans un vase bien clos, pour qu'il n'attire pas l'humidité de l'air. Connue la quantite de nitre ne suffit pas pour détruire tout le carbone du tartre, la masse retient encore beaucoup de carbone après la détounation qui lui douue la couleur noire, d'où lui vient son nom.

Comme le carbone entremêlé dans ce flux est trèspropre à la réduction des oxides métalliques, on l'a appelé aussi flux réductible.

Le flux blane est le résultat de la détonnation de parties égales de tarthe et de nitre. La masse blanche qui reste est du carbonate de polasse. On voit, d'après ce qui vient d'être dit, que le flux brut, selon ses proportions et selon son emploi, peut passer au flux noir et au flux blane.

Le flux de Guyton consiste en 8 parties de verte pilé, i partie de horax et ½ partie de charbon en poudre. Il sert principalement à l'essai du fer et à des expériences de réduction. (Voyez Chimie théoriq. et pratique de Guyton, Maret, Durmde, t. 1, p. 178.) Au reste, on trouve édie ce composé recommandé par Gellert dans ses écrits. (Voyez Gellert, Probierkuns), p. 105.)

Le flux rapide, ou poudre de fusion de Baumé, cousiste en 3 parties de nitre, 1 partie de soufre et autant de sciure de hois. Par le moyen de ce flux, on peut fondre



sur-le-champ une petite piece de monnaie dans une coquille de noix. De cette manière, on peut separer l'or et l'argent, en petites parties, du cuivre. (Voyez Baume, Chimie expérimentale, t. 1, p. 552.)

Tous ces différens flux sont trop chers. On ne les em-

ploie que dans les travaux en petit.

FOIE. Voyez Bile.

FOIE D'ANTIMOINE. Hepar antimonii. Spiesglanzleber.

Lorsqu'on fait fondre parties égales de sulfure d'antimoine et de potasse dans un creuext, il en résulte un composé d'autimoine, de soufre et de potasse, qu'ou appelle foie d'antimoine. Le corps fondu a d'abord un aspect vitreux et une couleur d'un brun rougealre; mais il attire bientôt l'humdidi de l'air.

On peut obtenir na composé semblable en faisant bouillir un mélange de soufre et de sulfure d'antimoine avec une lessive de potasse caustique. La différence entre ces deux composés est que l'hydrogène sulfuré se trouve tout formé dans le liquide, taudis que dans le procèdé par fusion, il ne se forme qu'au montent où l'on y verse de l'eau.

On obtient également un foie d'antimoine en faisant détonner parties égales de sulfure d'antimoine et de uitrate de potasse. Il se distingue du précédent en ce qu'il u'attire pas l'humidité de l'air. On pentaussi enflammer, avec un charbon ardent, le mélange de nitre et d'antimoine dans une chandière de fonte.

Si la matière est poussée à une fonte parfaite, après la détonnation, on trouve, après le refroishissement, que la masse est divisée en deux parties: la couche inférieure est une scorie brune, le véritable foie d'antimoine; la couche supérieure, grise, est un mélange de sulfaite de potasse et de foie d'antimoine. Quand la fusion n'a pas été bien complée, les deux masses restent confondues.

Dans cette détonnation, l'acide nitrique se décompose; une partie de son oxigène se combine avec le soufre et forme de l'acide sulfurique : une autre partie s'unit à l'antimoine et le fait passer à l'état d'oxiduie. La quantité de nitre ne suffit pas pour oxider tout l'antimoine. Une partie de souffer, qui ne s'unit pas à l'oxigene, se combine avec la potasse devenue libre, léqués suffure de potasse dissout une partie de l'antimoine oxidulé. Le reste de la potasse se combine avec l'acide suffurique, et produit du sulfate de potasse.

L'eau houillante enlève au foie d'antimoine ses parties solubles; il reste une poudre rougeûtre, qui est le crocus metallorum.

Lorsqu'on fait détonuer un mélauge de 8 parties de sulfure d'autimoine, de 6 parties de tartre brut, et de 3 parties de nitre, on forme aussi le foie d'antimoine, mais une grande quantilé d'autimoine échappe à l'action, et se réduit par le charbon du tartre. On obtient, par ce procédé, le quart d'autimoine métallique (retenant un peu de sulfure). La scorie supérieure est du foie d'antimoine trés-chargé d'alcali.

Le sulfure d'autimoine calcaire se prépare, d'après Hoffmann, de la mauière suivante. On fait rougir pendant une heure, dans un creuset fermé, un mélange de 10 parties d'hultres éclicitées, 4 parties de sulfure d'antimoine, et de 3 parties de lefteur de soufre. Après le retroidissement, on conserve la poudre jaune rougeâtre dans un flacon bien bouché.

La Pharmacopée de Berlin donne un procédé plus convenable. On broie ensemble 1 once § de marbre nouvelle; ment calciué, avec § de sulfure d'antimoine; on verse sur le mélange 12 ouces d'eau distillée, et on fait évaporer dans une capsule de procéalien jusqu'à sicité. Dans l'un et l'autre cas, la chaux se combine avec le soufre; la sulfure de chaux dissout l'antimoine préalablement oxidé, et forme le sulfate de chaux antimonié.

Le procédé de la Pharmacopée de Berlin est préférable à celui de Hoffmann; car, par une chaleur trop longtemps continuée, le médicament est sans vertu.

Pour son usage dans l'art de guérir, voyce Bremser, dans le Journal de Trommsdorff, t. 4, p. 153; et Pharmacologie de Gren, t. 2, p. 355.

FONTE. Voyez FER.

FORGE. Voyez FOURNBAUX.

FOURMIS. Fourmica rufa L. Ameisen.

Les parties constituantes de cet insecte sont : 1º une huile essentielle; 2º une huile grasse (voyez Huile DE FOURMIS); 3º un acide (voyez Acide); 4º une matière grasse; 5° une substance albumineuse. On obtient les deux derniers en faisant digérer les fourmis dans l'alcool pendant quelques jours, et en soumettant la liqueur à la distillation. Il se separe du liquide, passé dans le récipient. une substance brune qui , accumulée en grande quantité , paroît noire. Etant dessechée, elle est cassante, nette, eclataute dans sa cassure, et n'a pas de saveur seusible. Elle est entièrement insoluble dans l'eau; delà s'explique sa séparation à mesure que l'alcool s'évapore : cependant l'eau qu'on laisse macerer avec elle acquiert une foible couleur d'un jaune brunatre, qui provient probablement d'une petite quantité d'une matière extractive qui s'y est mêlée.

A l'aide de la chaleur, l'alcool dissout la plus grande partie de cette substance. Il devient d'un rouge foncé. L'addition d'eau le rend laiteux, et en sépare, au bout de quelques jours, une matière résineuse, molle, fibreuse, d'une couleur rouge, d'une saveur désagréable, nauséabonde, soluble dans peu d'eau, et lui donnant de la couleur et une saveur désagréable. C'est la substauce grasse. Le résidu iusoluble dans l'alcool a une couleur brunâtre, et parott être de l'albumiue colorée par du carbone hydrogéné.

Les fourmis épuisées par l'alcool donnent, à la distillation, une huile empyreumatique fétide, du carbonate et de l'acécate d'ammoniaque dissous dans beaucoup d'eau.

Enfin, les squelettes des fourmis contienuent comme ceux des animanx à sang froid, du phosphate de chaux, ce dout on peut se convaincre par l'incinération du résidu de la distillation.

(Voyez Annal. du Muséum, t. 1, p. 335.)

FOURNEAU. Furni. Oefen.

L'agent principal que le chimiste emploie dans ses opé-

rations, est le feu. Les fourneaux servent à diriger le calorique sur les corps, et à obteuir le degré convenable.

Les propriétés générales que tous les fourneaux doivent

avoir, sout:

D'être construits de matériaux infusibles an feu et qui ne gercent pas : ces matériaux doivent être mauvais conducteurs du calorique. On emploie ordinairement des briques d'argile et de sable. Dans les mines, on les construit de schiste micacé.

Les fourneaux portatifs sont de fonte ou de tôle, munis d'une couche d'argile, de chaux, de sable, de cheveux

ou de sang, etc.

Pour empêcher la perte du calorique, on a proposé de mêler du charbon à l'argile; il ne doit pas y être en trop graude quautité.

On fait aussi des couches doubles, et un remplit le milieu avec de la cendre tamisée. Les côtés doivent être formés, et il ne faut laisser qu'une petite ouverture en haut pour donner issue à l'air dilaté. Un courant d'air renouvelé saus cesse, refroiditorit beaucoup le fourneau.

Le combustible est alimenté, ou par un courant d'air naturel, ou par la forge, ce que donuent les fourneaux

à vent et les fourneaux de forge.

Les premiers out deux pièces principales : le foyer ou l'endroit où se trouve le combustible , et le ceudrier qui reçoit la cendre. La grille est formée de pelites barres de fer ou de briques trouées.

Lorsque le corps à chauffer n'est pas immédialement sur le feu, mais posé sur des barres de fer, il faut une troisième partie du fourneau, qu'ou appelle luboratoire. Dans ce cas, le fourneau a aussi une ouverture pour y

mettre du charbou.

Différents fourneaux sout ouverts eu haut pour pouvoir observer plus commodément les maferiaux qu'on y traite. Comme par cette ouverture large, l'air chaud du fourneau peut sortir en aboudance et réfroidir le fourneau, on a imaginé de les couvrir d'un dôme. Sa forme est, ou poiutue ou voiltée, et terminée par un tuyau de plusieurs pieds de longueur; on l'appelle fourneau de réverbère ou de coup-lle. Ce dôme augmente considérablement la chaleur, on empéchant l'entrée de l'air extérieur.

La bonté d'un fourneux à veut dépend d'un fort courant d'air; il faut que la chaleur se concentre convenablement sans se perdre, qu'on puisse augmeuter ou diniturer la chaleur à volonté. Le courant d'air se produit de luimème par couche supérieure de l'air dilate dans le fourneux. Cet air échaulté s'élève en raison de sa pesanteur spécifique moindre, et l'air froid y peutetre par la partie inférieure de la grille. En raison du petit diamètre du tuyau supérieur, l'air dilaté accelères a course. Le cendrier doit avoir une étendue convenable et pas trop prés de la grille. L'économie des combustibles dépend du courant d'air, de la construction, de l'épaisseur du fourneau, et de la plus ou moins grande conductibilé.

La chaleur peut être augmentée par l'accélération du courant d'air, en ouvrant la porte du cendrier, ou en

ouvrant les ouvertures supérieures.

Les fourneaux de forges sont plus simples. Le cendrier, la cheminée et le laboratoire se trouvent dans le même endroit. Voyce les planches de fourneaux dans l'Encyclo-

pedie de Chimie d'Hildebrand (1).

Les soulliets sont ordinairement de cuir on de bois. Les premiers doivent être doubles, et agir sans interruptiou; on augmente l'action par des poids. Comme les soulliets de bois sont simples, on en pratique deux à chaque fourneau, pour opérer le même effet par un eation alternative. Dans les travaux metallurgiques en grand, on se sert ordinairement de cyliudres. Voyez Joseph Boader, Description d'un nouveau souillet. Gottiugue; sa Réfonne et la Théorie du cyliudre auglais, Munich, 1801.

Pour plusients opérations chianiques, ou peut ausai employer des lampes; la lampe d'Argand a la préférence, parce qu'elle ne donne pas de famee, et parce qu'elle produit une chaleur considérable. Voyes Annal. de Chimie, t. 24, p. 310.

FRANCHIPANE. Lac inspissatum. Milchextract.

Lorsqu'on enlève au lait par l'évaporation au bain-

<sup>(1)</sup> Poyer aussi l'article FOURNEAUX, per Curaudau, dans le Cours Complet d'Agriculture-Pratique, etc., l'an 1810, chez Buisson.

marie ses parties aqueuses, le résidu donne la franchipane.

FROID ARTIFICIEL. Frigus artificiale. Kælte.

On entend par froid, un manque de chaleur; c'est donc une conception négative. Tous les moyens qui enlèvent de la chaleur au corps, produisent du froid.

Plusieurs physiciens ont cru que le froid étoit quelque chose de positif on une matière réelle. Muschenbrock et Mairan avoient cette opinion. En général, il paroît que les physiciens avant le 18° siècle, prenoient le froid pour un corps de nature saline analogue au nitre, voltigeant toujours dans l'air.

Ces particules de la matière réfrigérante, pénètrent d'après leurs idées entre les molécules de l'eau et la changent en glace. Une expérience faite par l'académie de Florence (Tentamina experimentorum naturalium captorum in Academia del Cimento, Lugd. Bat., 1731, pars 1, p. 174), parut être favorable à adopter le principe refrigérant. Les physicieus essaverent si un miroir concave place devant une masse de 500 livres de glace, pouvoit rejeter un froid sensible sur un thermomètre qui se trouvoit au foyer d'un miroir ardent. Le thermomètre desceudit sur-lechamp, par rapport à la proximité de la glace; il restoit cependant en donte si les rayons directs on les rayons réfléchis étoient les plus efficaces. Pour s'eu assurer, on couvrit le miroir ardent , et l'alcool du thermomètre commença de suite à monter. Pictet a fait une expérience semblable. Il plaça 2 miroirs d'étain concaves à 10 1 pieds de distance ; il mit au foyer de l'un , un thermomètre à air et an fover de l'autre un matras rempli de neige.

Le thermomètre descendit de plusieurs degrés, majs il remonta quand la neige fut fondue. Lorsqu'on versa de l'acide nitrique dans la neige, le thermomètre baissa de 5 à 6 degrés de plus; on pouvoit douc penser que la noige réflechisoit du froid sur le thermomètre. Mais cette expérience s'explique aussi bien en adoptant une soustraction de calorique. Le calorique rayonne sans cesse de tous les corps, et la même température u à l'ea que dans

le cas où le corps reçoit autant de rayons calorifiques qu'il en renvoie. Daus l'expérieuce ci-dessus, le thermomètre envoie plus de rayous que ne peut lancer sur lui la neige; il perd d'après cela plus de calorique que la neige ne peut lui rendre, il doit donc descendre.

Tous les phénomènes du froid s'expliquent par un manque de calorique; il seroit donc contraire à l'observation de vouloir adopter un principe frigorifique, dont rien ne prouve l'existence.

Nous ne connoissons pas le *froid* absolu , ou l'absence totale de calorique ; on u'est pas parveuu à determiner la

quantité absolue de calorique dans les corps.

Les moyeus de produire du froid ou d'enlever aux corps du calorique, sout : la dilatation de l'air, le courant d'air, l'évaporation et la dissolution de certains sels.

Lorsqu'ou met le thermomètre sous le récipient de la machine pueumatique, on remarque en dilatant l'air, que le thermomètre baisse de quelques degrés, et qu'il reprend aussitôt la température de l'air atmosphérique. Dès que l'air sous le récipieut de la machine pneumatique se di-late, il faut que le fluide élastique, pour occuper avec une plus grande quautité de calorique, qu'il enlève alors aux corps envirounauts. Aussi, le thérmomètre donne une partie de son calorique, et il baisse.

Par uu courant d'air, on éloigue l'air échauffé qui environne le corps vivant, et en le renouvelant, on favorise la trauspiration, d'où provient que, daus des corps vivauts dont la température est plus élevée que celle do l'air, une dimiuution de quelques degrés a heu. Sur un thermomètre ou sur un corps qui a la même température

que l'air, le courant n'y a aucune actiou.

Le refroidissement par l'évaporation, est en proportion avec sa vitesse. L'arrosement dans un temps chaud, occasionue un refroidissement cousidérable. Lorsqu'on expose au soleil des bouteilles enveloppées avec des linges humectés et remplis d'un liquide, le liquide se refroidit considérablement.

La température diminue davantage, si, en place d'ean, on emploie l'alcool ou l'éther en raison de la volatilité

1

plus grande de ces substauces. Cavallo fit passer sur une boule de thermomètre na filet d'eau, d'alcool et d'éther, dans la quantité convensble pour être constamment évaporée. Il trouva qu'à la temperature de l'air de 17 degrés ceutigr., le courant d'eau et son évaporation firet descendre le thermomètre de 8 degrés; le filet d'alcool abaissa le thermomètre de 16 degrés, et celui de l'éther de 54 degrés.

Avec l'éther sulfurique bien rectifié, le thermomètre à la température de l'air de 13,33 degrés centig, descendoit à 19,44 degrés ceutig, au-dessons de zéro. Par le moyen de l'éther en évaporation, ou peut faire goler promptement un peu d'eau daus une boule.

En 1797, Euverling Slauberg écrivit à Guyton qu'il avoit trouve un moyen simple pour produire un grand degré de froid, qui consistoit à mêler de l'éther sulfu-

rique avec de l'éther muriatique.

Le mélange des deux liquides prend spontanément l'état de vapeur; le froid qui en résulte est suffisant pour faire geler le mercane, et pour condenser le gaz nitreux en un liquide acide. Voyez Dict. de Cadet, t. 2, p. 350.

Les alcarazas des Espagnols, les kollés des Egyptiens ce les hydrocérames de Fourmi sont des poteries qui laissent suinter la liqueur; par l'évaporation qui a constamment lieu à la surface extérieure, le liquide renfermé dans ces vases se refroidit.

C'est aiusí qu'on forme de la glace dans l'Iude, à Alahabad, à Mootegil et à Calcutta, lienx situés entre 23 d'esgrés et 25 ½ degrés de latitude septentrionale. Robert Parker a donné nue description de ce procédé daus les Trans.

philos. , t. 65.

Dans des vases plats poreux qu'on pose dans des fossés peu profonds situes vers le couchant, on place au fond des cannes à sucre et des tiges deblé dessechées; on verse dessus de l'eau douce bouillante. Pendant la nuit, et surtout le matin, il se dépose de la glace dans l'intérieur des vases dont la formation est incontestablement due à l'évaporation à travers les pores du vase, car jumais le thermomètre descend dans ces pays jusqu'à o centig.

Lorsque les corps solides passent à l'état de liquidité,

le degré de froid produit par ce changement est très-considérable. Un mélange de glace avec des sels ou des acides produit un grand abaissement de température.

Ce moyen est connu depuis long-temps, quoiqu'on at-

tribue le premier essai à Fahrenheit.

Au commencement du XVII<sup>c</sup> siècle, Barklai, d'Amsterdam, a décrit un mélange de glace et de sel marin pour faire geler l'eau dans l'êté. Par un simple mélange de plusieurs sels, on peut abais-

Par un simple mélange de plusieurs sels, on peut abaisser, selon Walker, la température. Lowitz, Fonrcroy et Vauquelia out confirmé les expériences de Walker.

La table suivante renferme les mélanges par lesquels on peut produire un grand degré de froid.

#### TARTE DES MÉTANGES RÉPRIGÉRANT

| TABLE DES MÉLANGES :    | RÉFR        | IGÉR  | AN  | TS. |             |
|-------------------------|-------------|-------|-----|-----|-------------|
| Mélanges. Par           | ies.        | Leti  | her | mom | ètre baisse |
|                         |             |       |     |     |             |
| Nitre                   | 5           | 50°   | à   | 10° | Fahr.       |
| Еап                     | 61          |       |     |     |             |
| Muriate d'ommoniaque,   |             |       |     |     |             |
| Nitre                   | 5 (         |       | ,   |     |             |
| Sulfate de soude        | 5<br>5<br>8 | 50    | 2   | 4   |             |
| Esu                     | 6)          |       |     |     |             |
| Muriate d'ammoniaque.   |             | _     |     |     |             |
| Ean · · · · ·           | : }         | 50    | a   | 4   |             |
| Nitrate d'ammoniaque.   | : :         |       |     |     |             |
| Carbonate de soude .    | ij          | 50    | à   | 7   |             |
| Eau                     | : (         |       | -   |     |             |
| Sulfate de soude        | 3 }         |       |     |     |             |
|                         | : 1         | 50    | à   | 3   |             |
| Acide nitrique étendu . |             |       |     |     |             |
| Sulfate de soude        | ')          |       |     |     |             |
| Muriate d'ammoniaque.   | 4 (         | 50    | A   | 10  |             |
| Nitre.                  | 2 (         |       | ••  |     |             |
| Acide nitrique étendu.  | 4)          |       |     |     |             |
| Sulfate de soude        | 6)          |       |     |     |             |
| Nitrate d'ommoniaque.   | 6424654     | 50    | à   | 14  |             |
| Acide nitrique étendu.  | 4 \         |       |     |     |             |
| Phosphate de soude      | 9 )         |       | ,   |     |             |
| Acide nitrique          | 2 }         | 50    | a   | 12  |             |
| Phosphate de soude      | 0 3         |       |     |     |             |
| Nitrate d'ammoniaque.   | 6 5         | 50    | à   | 21  |             |
| Acide nitrique.         | 96          | , ,,, | _   |     |             |
| Wilde meridae.          | ,,          |       |     |     |             |

|                      | # 1        | a U                     |            | 419           |
|----------------------|------------|-------------------------|------------|---------------|
| Melan                |            | Parties.                | Lethermome | tre baisse da |
| Sulfate de s         |            | . 87                    | 50° à 0°   |               |
| Acide muria          | tique .    | . 5 }<br>. 5 }<br>. 4 } | 20 W O.    | ranr.         |
| Sulfate de so        |            | . 5 }                   | 50 à 3     |               |
| Acide sulfurio       | Jue étendu |                         | 30 a 3     |               |
| Neige                |            |                         | 32 à o     |               |
| Sel marin .          |            | ٠ ي ١                   | 324 9      |               |
| Muriate de cl        |            | . 3 (                   | 32 à-50    |               |
| Neige                |            | . 2 🐧                   | 0 i u 50   |               |
| Carbonate            | le potass  |                         | 7          |               |
| cristallisé<br>Neige |            |                         | 32 å,—5 i  |               |
|                      |            |                         |            |               |
| Acide sulfurio       | rna átanda | : :}                    | 20 à-60    |               |
| Neige en gl          | nce pilée  |                         |            |               |
| Sel marin .          | ace pinee  | : :{}                   | 0 à- 5     |               |
| Mnriate de           |            |                         |            |               |
| Neige                |            | : : {                   | o 366      |               |
| Neige                |            |                         |            |               |
| Sel marin .          |            | . 5/                    |            |               |
| Muriate d'ar         | nmoniaqu   | e >                     | 5 a18      |               |
| et nitre .           |            | . 5                     |            |               |
| Neige                |            | . 2 1                   |            |               |
| Acide sulfurio       | jue étendu | 5                       | -10 à-56   |               |
| nitrig               | ue         | . 1)                    |            |               |
| Neige                |            | . 12)                   |            |               |
| Sel marin .          |            | . 5 }.                  | —18 à—25   |               |
| Nitrate d'am         | moniaque   | 5 5                     |            |               |
| Muriate de cl        | aux        |                         | -40 à-75   |               |
| Neige                | · ; ',     | . 15                    | 7-         |               |
| Acide sulfurio       | lue etenda | . 10                    | -68 à-o-   |               |

Guyton a démontré que, pour produire le plus grand degré de froid, il faut employer exactement autant de sei que l'eau formée en demande pour être salurée. Dans ce cas, tout le métange devient fluide. Un excès de glace ou de selempêche a fluidité, et donne du calorique qui diminue le froid qu'on se propose de produire. Une partie de sel peut saturer à 21,25 degrés à peu près 5 parties d'eau; il faut donc, pour atteindre cette température, employer 1 partie de sel marin contre 5 parties de glace. Dict. de Cadel, t. 2, p. 554.

Pour ces mélanges frigorifiques, il faut que les sels soient nouvellement cristallisés et réduits en poudre fine. Les vases dans lesquels on fait le mélange doivent être

Les vases dans lesquels on fait le mélange doivent être très-minces, et leur espace doit être rempli par le mélange.

Comme le froid est d'autant plus considérable que les matérianx à employec ont une température basse, on peut les refroidir auparavant par des melanges réfrigerants, et les melter ensuite. Si l'on vouloit avoir, par exemple, un froid de — 46 degrés, la neige et l'acide intrique doivent être ramenés à o en les plongeant dans le 12º mélange indiqué dans la table.

Par cette température basse, on est parvenu à liquéfier certains fluides élastiques, et à rendre concrets plusieurs liquides que nous ne connoissions pas dans l'état de solidité.

L'ammoniaque liquide concentrée cristallise en aiguilles blanches à—44 degrés Fahr., et perd en partie son odeur. A 52 degrés, elle se convertit en une masse gélatineuse.

Le gaz ammoniac très-sec fut recueilli dans un ballou dont la température étoit abaissée à 43 degrés: dans le premier ballon, le gaz se changea en masse solide; dans le second, il se condensa seulement en un liquide.

Lorsque la température du ballon fut remoutée à 6 degrès, la masse solide devint liquide, et la liqueur du deuxième ballon passa à l'état gazeux. Il est évident que l'ammoniaque du premier ballon contenoit de l'eau, ce qui a favoris és a congélation. L'ammoniaque, dans le deuxième ballon, paroît avoir perdu son humidité par le froid, et se condensa en un liquide qui, eu élevant la température, pril l'état gazeux.

L'acide uitrique chargé de gaz uitreux cristallisa à une température de 40 degrés en aiguilles rouges; il se changea même en une masse épaisse comme du heurre. L'acide muriatique gela à 44 degrés en une masse jaune greune de consistance de beurre.

L'eilher sulfurique rectifié exposé à une température de 48 degrès cristallisa d'abord eu lames blanches, et se coagula ensuite en une masse opaque. L'alcool exposé à la même température ne se gela pas.

Le mercure se solidifia à 39, et se laissa frapper par le

FRO 421

marteau. La potasse purifiée à l'alcool et dissoute dans son poids d'eau ne gela pas à une température de 46 degrés. Vovez Walker, dans le Journ, de Phys. de Gren, t. 1;

Blagden, idem; Foureroy, dans le Journ. de Scherer, t. 3.

FROMAGE, MATIÈRE CASÉEUSE. Caseus. Kæse.

Lorsqu'on ajoute à du lait écrèmé un peu de pressure, et qu'on l'expose à une température de 37 degrés centig., e lait se partage bientôt eu deux parties, l'une liquide, qui est le serum, et l'autre blauche, solide, qui est la matière caséeuse. Quaud on ajoute au lait bouillant un sel ueutre, du sucre, de la gomme, autant qu'il peut en dissoudre, le caseum se sépare. L'alcool, les acides, et plusieurs végétaux, opéreul la même séparation.

La matière caséeuse devient plus dure, et même fragile, par la chaleur. Le même moyen la rend aussi plus ferme

en exprimant toute l'humidité.

Le caséum est iusoluble dans l'eau. Les alcalis purs et la chaux le dissolvent, surtout à l'aide de la chalenr. L'ammoniaque qui se dégage pendant cette action n'est pas conteuue dans le caseum frais ; elle se forme par l'action des alcalis.

La dissolution du caseum dans la soude a une couleur ronge, ce qui provient vriasemblablement de ce qu'une parlie de carbone se met à nu. En chauffant fortement, le carbone se précipite après le refroidissement. Lorsqu'on verse un acide daus le liquide alcaliu, la matière caséeuse se précipite; dans cet élat, ses propriétés ne sout plus les mêmes : elle est noire, se fond comme le suif, laisse des taches grasses sur le papier, et n'acquiert januais la solidité du caseum. Les alcalis fixes changent donc la matière caséeuse en ammoniaque et en graisse.

Le caséum se dissout daus les acides. Lorsqu'on veres sur le caséum encore humide et nouvellement séparé, 8 parties d'eau légérement aiguisée d'un acide, il se dissout par l'ébullition. Les acides acétique et lactique, trèséteudus, ne le dissolvent pas; mais à l'état de concentration, la dissolution s'opére avec facilité.

Il est remarquable que les acides végétaux concentrés dissolvent facilement le caseum, tandis que le contraire a

n Grego

lieu avec les acides minéraux. Ces derniers, lorsqu'ils sont éteudus, le dissolvent bien; mais s'ils sont concentrés, ils agisseut peu, tel que l'acide sulfurique, ou bien

ils le décomposent comme l'acide nitrique.

Lorsqu'ou fait bouillir l'acide utirique avec le caséum, on oblient du gaz nitreux, de l'eau, de l'acide carbonique, du nitrate d'ammoniaque, et une substance grasse. Le liquide, daus la cornue, contieut de l'acide oxalique; une parlie du caséum, convertie en huile jaune, est en dissolutiou daus l'acide nitrique. Lorsqu'on verse de l'ammoniaque dans la liqueur, l'huile se sépare; la potasse caustique y développe de l'ammoniaque : l'odeur de l'acide prussique est trés-reconnoissable. Berthollet oblint, avec le caséum et l'acide nitrique, une quantité considérable de gaz azole.

À la distillation, le caséum fournit de l'huile, de l'ammouiaque, de l'eau, de l'acide carbonique, de l'acide acétique, du gaz hydrogéne carboné, et uu charbon léger difficile à incinérer, contenant une quantité cousidérable de phosphate de chaux. Les propriétés citées fout voir une grande analogie entre le caseum et l'albunnine. N'ogez Fourcroy, Aun. de Chim., t. 2, p. 173; l'armentier et

Deyeux, Journ. de Physique, t. 38, p. 379.

Le caséum différe daus les diverses espèces de lait; celui de vache paroit d'abord gélatineux taut qu'il retient du serum : lorsque le serum est entièrement separé, son tissu approche du fibreux. Le caseum du lait de chèvre a presque les mêmes propriétés, laudis que celui du lait de brebis a loujours une consistance visqueuse. Le caseum ne se sépare jamais du lait de fenume en masse honogéne; il est toujours divisé, et d'une consistance bntireuse. Le lait d'anesse fournit le caseum d'un aspect gélatieux; sil en est à peu près de même avec du lait de jument.

Pronst a trouvé dans le lait d'amande le caseum uni à l'huile et à une petite quantité de mucilage et de sucre.

La matière caséeuse sert à faire le fromage. Pour que le fromage soit bon, il faut y laisser une partie de la matière butirense et de crème; l'abondance de ces dernières matières constitue sa bonne qualité. Dans la fabrication de fromage, tout dépend de la manière de séparer le caseum des autres substances. Lorsqu'on chausse fortement le lait, et qu'on l'exprime beaucoup, le fromage est d'une mauvaise qualité, mais le serum a une saveur agréable, surtout la dernière partie, qui contient une quantité considérable de beurre. Presque toute la crême est enlevée avec le serum par cette opération. Si, au contraire, on chausse peu le hit (une température de 37 degrés ceusse, sussis), et qu'on sépare le serum lentement, saus pression, le fromage est bon, et le serum est presque transparent el saus couleur.

Avant que le fromage n'acquière la saveur piquante, Il daut qu'il subisse une espèce de fermentation. On le met dans un endroit frais, dont la température ne surpasse pas 6 degrés centig. On favorise la fermentation par une couche légère de sel. Pour que la fermentation ne soit pas trop forte, on l'arrête en enlevant de temps en temps la surface.

Par cette fermentation, le fromage devient gras; il so forme de l'acide accitique et de l'ammoniaque, substances qui so séparent en partie, et qui donnent la saveur piquante au fromage. Une autre partie d'ammonique forme avec la substance grasse une espéce de savon. Il se dégage une quantité considérable de gas acide carbonique, d'où proviennent les pores ou lesyeux dont le fromage est rempli.

Lorsque le fromage est trop vieux, et la fermentation trop avancée, sa saveur est acre et ammoniacale.

Ou peut regarder le fromage convenablement fermenté comme un savon ammoniacal qui contient de l'actie d'ammouiaque, du caseum non décomposé, et de l'huile. La matière caseeuse, pour passer à l'état de fromage, subit une espèce de fermentation animale qui est arrêtée.

Le bou fromage fond à une chaleur médiocre; le mayviis, au contraire, se dessèche par la chaleur, se rétreoit, et se comporte comme la corne qui brûle. Cette différence provient d'une plus grande quautité de beurre contenu dans le premier.

La fabrication du fromage varie dans les différents pays, d'où proviennent les espèces plus ou moins bonnes, ains que l'odeur, la saveur, la couleur, la durée, etc. Il nov.

manque encore un traité complet sur cet objet, pour accorder la pratique avec la théorie (1).

#### FULMINATION. Fulmination, Fulmination,

L'inflammation rapide de certaines substances est accompagnée de bruit qui provient de ce que l'équilibre des colonnes d'air est rompu. Il se dégage, dans cette circonstance, des fluides élastiques, comme dans l'in-flammation de la pondre à canon, ou bien il se forme un vide, comme dans l'air tonnant. D'après la rapidité de l'inflammation, et d'après la force du bruit, on distingue la détonnation et la fulmination. Le phénomène accompagné d'un bruit foible est appelé détonnation ; celui d'où résulte un bruit considérable est appelé fulmination.

### FUSIBILITE. Fusibilitas. Schmelzbarkeit.

Comme l'état de solidité et de fluidité des corps dépend de la quantité de calorique, qu'ils se solidifient par une privation de calorique, et qu'ils deviennent fluides en leur donnant du calorique, on peut établir cette loi générale : tons les solides, pourvu qu'on les chanffe suffisamment, peuvent être ramenés à l'état de liquidité. Ou appelle ce passage fusion.

Il y a une différence remarquable entre la fusion des

se retrouvent pas dans le serum et se déposent avec le fromage

Que le phosphate de chaux se dépose avec le fromage quand il n'v a pas un excès d'acide qui le dissout dans ce serum. Un grand excès d'a-cide de lait aigri ou d'acide ajoulé, dissout le phosphate dans le petitlait. Il dissoul aussi un peu de matière caséense, qui rend le petit-lait

trouble, ou qui le fait précipiter par l'ammonisque. Que la matier casséuse séparée du lait par l'alcool, retient tous les phesphates du lait et le beurre; aussi er caillé est-il plus opaquer et us avient-il pas demi-transparent par la dessicution. Le phosphate de fer qui y accompagne le phosphate de chaux, donne à celui-ci la propriété de pleuir par la actientation, comune les ox des animaux.

Enfin, que les fromages faits avec le lait doux, contiennent les phos-phates du lait, et ceux qui sont préparés avec le lait aigri n'en con-trennent pas. Ce fait pourra peut-cire servir à expliquer quelques diffé-ters en la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra del contra

resuces entre les divers fromages. ( Note des Traducteurs, )

<sup>(1)</sup> MM. Fourcror et Vauqueliu, 2072 Mémoires de l'Institut, t. 6, ent errontu que le fromage produit de la casgulation du lait, est formé de la matière enséense unir à l'acide accique, et de la précipitation du lait var les acides est due à l'union du cassum aux acides; et ceux-é, lorsqu'ils ne sont pas varabondants, no

corps : les uns se fondent tout d'un coup, taudis que d'antres passent successivement à la liquidité. Ceux qui se ramollissent passent par plusieurs degrés de mollesse avant la fusion, comme le suif, la cire, etc.

La température que chaque corps exige pour être fondu, est appelé le point de fusion. On peut le déterminer facilement dans les corps qui passent immédiatement d'un état à un autre ; il est plus difficile à saisir dans les corps de la deuxième classe.

L'intensité de température qu'exige un solide pour se foudre se règle d'après le degre de la cohésion qui a lieu entre ses molécules; car la force expansive du calorque est la cause de la fusion. Comme ce degré de cohésion diffère heaucoup dans les corps, il fant que leur fusion s'opère aussi à des températures bien différentes.

Quant à la fusion des métaux, voyez cet article.

### G.

## GADOLINITE. Gadolinithes. Gadolinit, Ytterit.

Geyer est le premier qui ait parlé de ce fossib dans les Annales de Crell, 1788. Il fut découvert par le capitaine Arrhenius, dans un feldspath blanc, dans les carrières d'Yterby. En 1794, Gadolin en fit l'analyse, et y trouva une terre particulière, ce qui a été confirmé par Ekeberg, en 1797, et pur Klaproth et Vanquelin, en 1800. Quaut à la nouvelle terre, 1902 article Yrran.

La gadolinite a une couleur noire verdâtre; lorsqu'elle est pulvérisée, elle paroît d'un vert grisâtre.

On la trouve compacte, disséminée eu parties grosses, dans une masse granitique, avec du feldspath rougeâtre.

La surface extérieure, composée en lisières tendres, remplies de fentes, est scintillante, couverte d'une couche blanche.

La cassure fraîche a un éclat ordinaire, est conchoîde, d'un tissu inegal, passant au schisteux.

Le fossile se détache en fragments indéterminés ; il est opaque; les lames minces paroissent verdàtres, lorsqu'on les tient vers la lumière.

Il est dur, et ne se laisse pas couper par le conteau; cependant il ne donne pas des étincelles au briquet.

Il est facile à casser. Sa pesanteur spécifique est, d'après Klaproth, de 4,237.

Au chalumeau, il décrépile, prend une couleur ronge blanchatre, mais ne fond pas, avec du borax, il fond en un verre de topaze; il n'agit pas sur l'aiguille aimantée.

Avec de l'acide sulfurique étendu, il forme une gelée à l'aide de la chaleur.

### Il est composé, selon

|               |     |   |           | EKEBERG, |
|---------------|-----|---|-----------|----------|
| D'yttria      |     |   | <br>59,75 | 47,50    |
| Silice        |     |   | <br>21,25 | 25,0     |
| Oxide noir de | fer |   | 17,50     | 18,0     |
| Alumine .     |     |   | 0,50      | 4,50     |
| Eau           |     | • | 0,50      | 0,0      |
|               |     |   | <br>99,50 | 95,00    |

#### Il est composé, selon

|                       | ELIN, GADOLIN, |
|-----------------------|----------------|
| D'yttria 35,          | 00 38,00       |
| Silice 25,            | 00 31,00       |
| Oxide noir de fer 25, | 00 12,00       |
| Alumine oo,           |                |
| Eau 10,               | 50 00,00       |
|                       | 00,00          |
| Chaux 2,              | 00,00          |
| 100,                  | ,00 100,00     |

GALBANUM. Gummi galbauum. Galbanum.

Le végétal qui fournit cette gomme-résine est le bubongalbanum; il est vivace, et croît en Afrique. Lorsqu'on le coupe à la racine, il découle un suc laiteux, qui durcit

bientót; c'est ce qu'on appelle galbanum.
Le galbanum nous arrive par la voie du commerce du
Levant, en petits morceaux de la grosseur d'une noisette,
qui sont composés de grains agglutinés d'un blanc jaunaîre. Il a une odeur particulière, une saveur âcre,
amère; l'eau, le vinnigre et le via, en dissolvent la plus
grande partie, mais sa dissolution est toujours laileuse;
l'alcool u'agit que foiblement sur le galbanum. A la distillation, il fournit une quautité considerable d'huile essentielle. Sa pesanteur spécifique est, d'après Brisson,
de 1,212.

#### GALIPOT. Voyez Térésenthine.

# GALLATES. Gallussaure-Salze.

Les combinaisons de l'acide gallique avec les bases salifiables, ne sont pas encore bieu examinées.

Lorsqu'on verse dans une dissolution alcaline de l'acide

gallique, les deux liqueurs prennent une conteur verte. Ce changement de couleur est, selon Proust, le caractère le plus frappant de la présence de l'acide gallique.

L'ammoniaque peut saturer l'acide gallique, selon Richter sour cela, on verse un excés d'ammoniaque dans l'acide gallique, et on fait évaporer à siccité; on obtient un sel neutre. Le gallate d'ammoniaque cristelliss en petits grains indéterminés. C'est le meilleur réactif pour

découvrir la plus petite quantité de fer.

Lorsqu'on verse de l'acide gallique dans de l'eau de bartie, de stroutiane on de chaux, ces liquides deviennent verts, et il se précipite une pondre brune verdâtre, qui paroît être un gallade avec excès de base; la liqueur surmageante contient la base avec excès d'acide. Par l'évaporation, la couleur verte disparoît, et l'acide est presque entièrement décomposé.

Selon Davy, l'eau de barite forme, avec l'acide gallique, un sel avec excès de base presque insoluble dans l'eau; avec le carbonate de barite il a obtenu un sel avec excès

d'acide soluble daus l'eau.

La propriété la plus caractéristique de l'acide gallique est de précipiter les dissolutions métalliques; les précipités avec les différents métaux, varient en couleur. Tous les métaux ne sont cependant pas précipités par l'acide gallique.

Métaux non précipités par cet acide.

Platine, étain, zinc, cobalt, manganèse et arsenic.

Métaux qui sont précipités avec les nuances suivantes :

| ,                                       | , ,                                            |        |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| Fer,<br>Plomb,<br>Nickel,<br>Bismuth, . | brun. orangé. brun. noir. blanc. vert. orangé. | Urane, | oraugé.<br>bleu.<br>pourpre. |
| Antimoine                               | blanc.                                         |        |                              |

L'acide molybdique acquiert une couleur jaune foucé par l'acide gallique, mais n'est pas précipité.

Le degré d'oxidation du métal, et la nature de l'acide dans lequel il est dissous, influent beaucoup sur la conleur du précipité; ce qui est surtout remarquable daus les précipités de mercure et de cuivre.

L'acide gallique ne forme pas, selon Proust, un précipité noir daus le sulfate de fer vert; il devient noir par lo contact de l'air; le sulfate de fer est précipité en noir sur-le-champ par l'acide gallique.

sur-ie-champ par racide gamque

Berthollet a taché de prouver contre l'opiniou de Proust que le fer ne doit pas être au maximum d'oxidation pour produire le précipité noir avec l'acide gallique. Il se foude sur ce que l'acide sullurique a une grande affinité pour le fer oxidulé, empêche la combinaison de l'acide gallique avec le fer. Tous les corps qui affoiblissent cette affinité déterminent un précipité uoir.

Lorsqu'ou ajonte beaucoup d'eau au mélange d'acide gauleur noire. L'addition d'une petite quantité de potasse produit le même effet. Lorsqu'on introduit dans un flacon rempli de ce mélange un peu de limaille de fer, si l'on ouvre le bouchon, il en sort quelques bulles d'air qui sont

probablement du gaz hydrogène.

Lorsqu'on fait bouidir ensemble un mélange de noix de galle pulvérisée, de la linaille de fere de l'eau, le fer se dissout, et il se dégage du gaz hydrogène. L'acètate de fer oxidulé devient noir sur-le-champ par la noix de gulle. Dans tous ces cas, le fer n'est pas au maximum d'oxidation; mais comme le fer oxide au maximum est moins releuu par l'acide sulfrique que n'est le fer oxidié; il se forme dans les dissolutions de sulfate au maximum un précipite noir.

L'oxide de fer produit cependant un noir beaucoup plus

fonce que ne fait l'oxidule.

Les observations de Proust ont démontré que dans les couleurs noires le fres et rouve à l'état d'oxidule. L'acide grallique qui désoxide les dissolutions d'or et d'argent, en précipitant les métaux , paroft agir d'une manière semblable sur l'oxide de fer. L'oxidule noir combiné avec un acide, qui, dans ces circonstances, a subi en quelque sorte une combustion qui produit la couleur noire, peut servir d'hypothèse; c'est pourquoi le sulfate au maximum donne un précipité bien plus foncé. Voyez Berthollet, Statique chimique, t. 2, p. 2, 2, 3.

Les sels de barite, d'yitria et de zircone forment aussi

un précipité avec l'acide gallique.

L'acide gallique se trouve non seulement dans les noix de galle, mais encore dans tous les végétaux qui renferment le principe astringent.

Voyez Dize, Procedé pour obtenir l'acide gallique, Journ. de Phys., t. 38, p. 420; Deyeux, idem, 1793, page 101.

GANGUE. Voyez MÉTAUX.

GARANCE. Voyez TEINTURE.

GAUDE. Voyez TEINTURE.

GAZ. Gaz, Aer factitius. Gas.

Van Helmont a employé le premier le mot gaz pour désigner la vapour qui se dégage du liquide de la fermentation vineuse. Il fit voir que cette vapeur avoit le même effet sur l'économie animale que celle de la Grotte du Chien.

Van Helmont distingua plusieurs fluidos élastiques qu'il nomma gaz sylvestre, flammeum, pingue, ventosum. Il reconnut que ces gaz n'étoieut pas à l'état de fluide élastique dans les liqueurs, mais qu'ils avoient une plus grande deusité.

Aujourd'hui en donne le nom gaz à tout fluide élastique pondérable qu'on peut renfermer dans des vases, q qui se dilate par la chaleur, et qui se condense par le froid, mais qui ne se laisse pas convertir en liquide ou

solide, ni par la pression, ni par un abaissement de température.

Tout gaz consiste en une base dilatée par le calorique jusqu'à constituer un fluide élastique. Comme beaucoup de corps, peul-être tous, sont susceptibles d'éprouver une telle dilatation, on connoît une grande quantité de gaz.

dont le nombre s'accroît à mesure qu'on fait des progrès en chimie. On ajoute le nom de la base au mot guz, comme gaz oxigène, gaz hydrogene, etc. Quoique l'atmosphère ait tous les caractères d'un gaz, on lui a laisse le nom d'air.

Il ne sera question ici que des propriétés générales des gaz; quant aux caractères particuliers, poyez chaque article Gaz.

Outer Van Helmont, on doit citer Mayow, Boyle, Rey, Halter et Black qui ont le mérite d'avoir examiné les gaz jusqu'à l'époque où Priestley publia ses rechercines. Le 1st août 1774 doit être regardé comme le jour où la chimie pneumatique prit naissance; c'est à cette époque que Priestley découvrit le gaz déphlogistiqué. Scheele, Lavoisier et autres ont contribué à étendre la découverte de Priestley.

Le procédé pour recueillir les diférents gaz consiste à chauffer les substances qui contiennent la base d'un gez; plusieurs de ces bases sont converties par la chaleur à l'état de fluide élastique permanent, ou bien on décompose le corps, dont la base fait partie constituante, par l'analyse chimique, de manière que la base devient libre et se combine avec le calorique pour former un gaz.

Lorsqu'on dégage les gaz par l'action du feu, on emploie des cornues; dans l'autre cas, on se sert de flacous à deux tubulores, dont l'une donne issue au gaz, et l'autre sert à y faire passer les matériaux nécessaires à l'opération. De la première tubulure part un tube recourbé qui conduit le gaz sur des cloches; l'autre tubulure doit être hermétiquement fermée. Il est avantageux que le bouchon de cristal se termine en haut par un entonnoir muni d'un robinet de verre, de manière que si l'entonnoir est rempit d'acide; on ne fait que tourner légèrement le robinet pour laisser couler quelques gouttes d'acide dans le flacon.

Pour recueillir les gar, on emploie des cloches, des cylindres, des flacons, etc., qui sont remplis d'eau on de mercure dans une cuve; on emploie l'eau froide quand les gar ne sont pas absorbés par ce liquide. Lorsque les gar sont un peu solubles dans l'eau, on emploie l'eau chaude; et si les gaz se dissolvent, même daus l'eau chaude, il faut les recueillir sur da mercure.

La cuve pneumatique sert à recueillir les gaz dans des vaisseaux convenables. On les construit en bois ou en tôle vernissée, ou bien en porcelaine, en cuivre, etc. Elles ont ordinairement la forme ovale, d'une hauteur, largeur et longueur suffisantes pour qu'on puisse y retourner et remplir les vaisseaux. A quelques pouces du bord supérieur se trouve une tablette mobile garnie de trous. qui ont en-dessous la forme d'entonnoir. Le liquide dans la cuve doit surmonter 1 à 2 pouces la tablette; on place le vaisseau renversé, rempli de liquide, sur une des ouvertures de la tablette, et on fait eutrer l'extrémité du tube recourbé sous la tablette dans l'entonnoir.

La cuve à mercure, en raison de la pesanteur considérable de ce métal, doit avoir un diamètre bieu inférieur. Elle est ordinairement en marbre ou en bois compacte, et doit être d'une seule pièce; il est convenable de la placer dans un autre réservoir plat, pour que, si le récipient en fait sortir un peu de mercure, il ne soit pas perdu. Un robinet pratiqué à la cuve pneumato-chimique est trèscommode pour enlever le liquide à volonté.

Les gaz qu'on recueille sous l'eau sont très-charges de ce liquide; ou peut leur enlever cette humidité en les laissant sejourner avec de la chaux vive nouvellement calcinée, la potasse fondue eucore chaude, ou bieu avec le muriate de chaux. Pour leur enlever l'acide, on les lave à l'eau froide.

On détermine le volume des gaz en les faisant passer dans des cloches exactement graduées, appelées gazometres, on bien dans des vaisseaux dont on connoît la capacité par l'eau; par le poids de l'eau, on peut déterminer le volume de gaz, en adoptant que le pied cube d'eau pèse 65 5 livres à 16 onces la livre.

Lorsque les gaz sont parfaitement purs, la loi de Mariotte leur est applicable : que les volumes sout en raison inverse des forces comprimantes; s'il y a des variations. cela dépend des vapeurs qui y sont mêlées.

Quant à la propagation du son dans les différents gaz , Perolle a fait des expériences (voyez Mem. de l'Acad. de Turin, 1786), ainsi que Chladni et Jacquin, à Vienne. Dans le gaz azote, le son est un demi-ton plus bas que dans l'air.

Le son se propage le mieux dans le gaz oxigéne : dans ce gaz, il est plus fort et plus élevé que dans tous les autres gaz. D'après Chladni, il y est presqu'un ton entier plus bas que dans l'air.

Dans le gaz nitreux, le son se comporte à peu près comme dans le gaz oxigèue.

D'après Chladui, il y est presqu'un demi-ton plus bas que daus l'air.

Dans le gaz acide carbouique, le son est sourd et presque d'une grande tierce plus bas que daus l'air ; il se propage aussi bien moius.

Dans le gas hydrogène, le son est très-sourd, et ne se propage qu'à une très-petite distance. Le son est d'une octave plus haut que dans l'air atmosphérique.

Dans un melange de gaz azote et de gaz oxigene dans les proportious où se trouvent ces gaz dans l'air atmosphérique, le son se comporte de la même manière que dans l'air; mais dans un melange des proportions diverses de ces gaz , le son est entièrement disharmonique.

En adoptant l'étendue de la propagation du son dans l'air à 1000, sa propagation sera dans le gaz oxigène 1135, dans le gaz nitreux 1130, dans le gaz acide carbonique 820, et dans le gaz hydrogene 234 (1).

Tous les gaz se dilatent d'une manière uniforme depnis le point de congélation jusqu'au degré bouillant. A 28 pouces barométriques, la dilatation pour chaque degré Réaum. est 213.

GAZ AZOTE. Gaz azoticum. Stickgas.

On n'est pas encore parvenu à isoler l'azote. L'état le

Bullelin de la Société Philomatique, 1807, p. 19. (Note des Traducscurs.) II.

28

<sup>(1)</sup> Poyez de la Production du Son dans les vapeurs, par M. Biot, (1) Poyez us la Fronteinon que com acon me reprene, par 71. Diot, Bulletin de la Societé Philom., p. 76, 1868; el ses Expériences sur la Propagation du Son à Iravers les corps solides, et à l'aravers l'air des des tuyant evilindriques Irès-alongés. Bulletin de la Societé Philom., p. 269, janvier, 1809.

Poyez aussi le Mémoire sur la Théorie du Son, par M. Poisson,

plus simple dans lequel on le connoisse est celui de gaz azote. Aiusi, comme tous les autres gaz, il est composé

d'une base pondérable, l'azote et de calorique.

Il esiste plusieurs moyens pour se procurer le gaz azote. Lorsqu'on renferme sous une cloche remplie d'air un mélange de fer et de soufre humecté d'eau, l'oxigène de l'air est absorbé, et le résidu est du gaz azote. Le même phénomène a lieu avec le phosphore, soit par la combustion rapide, soit par la combustion lepte.

Lorsqu'on chauffe la chair musculaire avec de l'acide nitrique étendu, il se dégage, comme Berthollet l'a fait connoître le premier, une quantité considérable de gaz azote, qui est assez pur quand on emploie les précautions

convenables.

Selon Fourcroy, les vessies nalatoires des carpes contiennent du gaz azote pur qu'on peut recueillir en les crevant sous une cloche remplie d'eau. Biot, qui a répété cette expérience, a trouvé que le gaz azote des vessies nalatoires contenot 10,3 de gaz oxigéne. Biot a vu de plus que dans certaines vessies il y avoit plus de gaz oxigéne qu'on n'en trouve dans l'air. Quelques-unes même contenoient 0,70 à 0,87 de gaz oxigéne.

Le gaz 'azote est un fluide élastique invisible; il est susceptible d'être dilaté ou condeusé dans un degré déterminé, comme l'air atmosphérique. Sa pesanteur spécifique est, d'après Kirwan, de 0,00120, et, d'après Lavoisier, de 0,00115; ou bien son poids est à celui de l'air commo 0(2,6 est à 1000.

Les animaux plongés dans ce gaz y périssent sur-lechamp, d'où lui vient le nom d'azote, de l'a privatif, et de

zoe, vie.

Aucun corps combustible ne peut y brûler. Une bougie s'éteint dans l'air aussitôt que le gaz oxigène lui est enlevé. Quant à la lueur du phosphore dans le gaz azote, voyez

art. Phosphore.

L'azote peut se combiner avec l'oxigène en différentes proportions : 100 parties d'azote et 58, parties d'oxigène forment le gez oxide d'azote; 100 parties d'azote et 132,5 parties d'oxigène produisent le gez nitreux; et 100 parties d'azote, 239,9 d'oxigène donnent l'actientique. Comme

Tazote engendre l'acide nitrique, quelques chimistes lui ont donné le nom de nitrogéne.

A l'article Phosphore, on parlera de l'union de l'azote avec le phosphore.

Lorsqu'on fait fondre du soufre dans le gaz azote, une partie se dissout, et il se forme du gaz azote sulfuré d'une odeur désagréable. Ses propriétés ne sout pas eucore suffisamment examinées. G'imbernat a découvert ce gaz daus l'eau minérale d'Aix-la-Chapelle, et dans quelques autres.

Le gaz azote dissout uue pelite quautité de carbone; car si l'on prépare du gaz azote, d'après Berthollet, avec la chair el l'acide nitrique, on observe que si l'on conserve le gaz long-temps daus des vaisseaux de verre, il se dépose une substance noire qui a les propriétés du carbone. (Fourcroy et Vauquelin, Annal. de Chimie, t. 21, p. 199-)

Lorsqu'ou fait un mélange de grz hydrogène et de grz azote, il n'y a pas d'union : il y a cependant des circonstances où la combinaison peut avoir lieu. Voyez article Ammoniaouz.

Le gaz azote n'est pas absorbé par l'eau; mais si l'on place de l'eau purgée d'air dans uu milieu de gaz azote, le gaz est absorbé. On peut le dégager saus l'altèrer. (Priestley.)

L'azote est une des principales parties des substances animales. On le trouve aussi dans certaines matières végétales, mais toujours en petite quantité.

On a fait plusieurs expériences pour décomposer l'azote, mais il n'existe pas de résultat satisfaisant; il faut douc encore le ranger parmi les corps simples (1).

Le docteur Rutherford paroît avoir découvert le gaz azote. Dans son mémoire (de azot mephitico) imprime à Edimbourg, 1777, il dit, page 17 : « L'air atmosphérique n'est pas uon seulement couverti en acide carbonique par la respiration animale, il subit encore d'autres chaugements. Lorsqu'on enlève par l'alculi caustique tout l'acide

<sup>(1)</sup> Davr avoit fait quelques expériences qui paroissoient prouver que l'azote étoit composé d'oxigence et d'hydrogéne; maisil vient d'abandonner cette opinion et le regarde aujourd'hui comme un être simple. Voyez les Annales de Chimie, 1.75. (Note des Traducteurs.)

28.

carbonique, le résidu est impropre à la respiration, car quoiqu'il ne précipite plus l'eau de chaux, une lumière s'y étient, et les animaux ne peuvent y sivre. a l'dit de plus que l'air n'est pas converti en acide carbonique par la combustion du soufre et du phosphore, mais qu'il reste un gaz qui éteint les bougies.

En 1775, Lavoisier a démontré que le gaz azole faisoit partie constituante de l'air atmosphérique. Presqu'à la même époque, Schéele s'occupoit de l'analyse de l'air, et eut à peu près les mêmes résultats. Son mémoire sur le feu

et sur l'air n'a paru cependant qu'en 1777.

GAZ HYDROGÈNE. Voyez HYDROGÈNE.

Gaz hydrogène arsénié. Voyez l'art. Hydrogène arsebié.

Gaz hydrogène carboné. Voyez l'art. Hydrogène carboné.

Gaz hydrogène oxicarboné. Voyez l'art. Gaz oxide de carbone.

Gaz bydrogène phosphoré. Voyez l'art. Hydrogène phosphoré.

GAZ HYDROGÈNE SULFURÉ. Voyez l'art. HYDROGÈNE SULFURÉ.

GAZ INFLAMMABLE. Voyez HYDROGÈNE.

GAZ MÉPHITIQUE. Voyez ACIDE CARBONIQUE.

GAZ NITREUX. Gaz nitrosum, Salpetergas.

Le gaz nitreux a été découvert par Hales; Priestley a fait connoître plus exactement ses propriétés; ses recherches et celles de Davy nous ont donné une connoissance salisfaisante de sa nature.

On obtieut ce gaz en traitant l'acide nitrique étendu avec des substances facilement oxidables. L'acide perd

une partie de son oxigène et passe à l'état de fluide élastique.

On pent recueillir ce gaz aisément, en versant dans un matras muni d'un tube recourbé qui plonge sons des cloches pleines d'eau, sur du cuivre, de l'argent, du bismuth, on du mercure , de l'acide nitrique étendu.

Le métal est vivement attaqué par l'acide, et il se dégage beaucoup de gaz nitreux.

Le gaz nitreux pur est transparent, sans conleur, comme l'air. Sapesanteur spécifique est, d'après Kirwan, 0,001458, d'après Davy 0,001343. Par rapport à l'air, son poids est comme 34 est à 31, au gaz oxigène comme 50 à 51. Cent pouces cubes anglais pésent 34,26 grains (anglais).

Le gaz nitreux est très-nuisible à l'économie animale ; quand on le respire, il asphyxie sur-le-champ.

La plupart des corps combustibles allumés s'éteignent dans ce gaz. Une bougie et le soufre n'y penvent brûler. Le phosphore allumé continue d'y brûler avec vivacité; le pyrophore s'y enflamme comme dans l'air atmosphé-

rique,

Lorsqu'on mêle le gaz nitreux avec du gaz oxigène, il se forme sur-le-champ des vapeurs ronges ; si l'on prend des proportions exactes, tont se convertit en acide nitrique; l'absorption est totale quand le mélange se fait sur l'eau, mais sur le mercure, le volume des deux gaz ne diminue que foiblement, parce que les vapeurs de l'acide nitrique formé, ne penvent pas se condenser. D'après Lavoisier, 40 parties de gaz oxigène, suffisent pour décomposer entièrement 60 parties de gaz nitreux.

Plusieurs circonstances peuvent, d'après Fontana et Ingenhouse, augmenter ou diminuerl'action du gaz nitreux; il fant éviter le contact de l'air atmosphérique ; à cet effet . il faut employer un appareil qui en exclue parfaitement

tout accès de l'air.

Lorsqu'on fait passer le gaz nitreux le premier dans la cloche qui sert à faire le mélange, l'absorption est beaucoup plus considérable; 46 mesures de gaz nitreux et 15 mesnres de gaz oxigène, ont donné deux mesnres de résidu, qui, détonné avec le gaz hydrogène dans l'endiomètre de Volta, ne laissa qu'une mesure.

Douze mesures de gaz oxigène qu'on a fait passer le premier dans la cloche, n'out absorbé que 24 mesures de gaz nitreux; le gaz formé dans celte circonstance, contient moins de gaz nitreux. Les deux expériences ont été faites dans un cylindre d'un diametre considérable. Dans l'eudiomètre de Fontana, 3 mesures de gaz oxigène ont absorbé 5 mesures de gaz nitreux environ.

On a donc des résultats différents selon qu'on fait passer le gaz plus tôt ou plus tard, et selon le diamètre des cloches. L'agitation, la température, l'eau dont on se sert, peuvent aussi influer sur l'absorption, car si l'eau contient de l'acide carbonique ou des carbonates, le volume du résidu

pent être augmenté.

Si en place de gaz oxigêne, on emploie un mélange de gaz oxigêne et de gaz azole daue des proportions déterminées, on trouve que la quantilé de gaz nûtreux nécessaire peul varier. Il faut d'autant plus de gaz nûtreux nécessaire peul varier. Baut d'autant plus de gaz nûtreux, que la quantilé de gaz azote est considérable, et malgré cela, la dinituation du volame est moindre qu'elle devroit être, en raison de la quantilé de gaz oxigêne. Cels dépend de ce que l'azote contient nue partie de gaz nûtreux, et même une partie du gaz oxigêne. Étént de fluide élastique. On voit que l'action du gaz nûtreux sur l'air atmosphérique, i ciuduit en erreur pour déterminer par ce noyen la proportion du gaz oxigêne. (Voyez Bertholtet., Statique chimique, t. 2, p. 170-)

Lorsqu'on mêle le gaz nitreux avec l'air atmosphérique, il y a également une diminution de volume en raison de

l'acide nitrique qui se forme.

Selon Lavoisier, 16 parties d'air atmosphérique suffisent pour décomposer 7 % parties de gaz nitreux. Voyez article Euptomètre.

Selon Davy, noo parlies d'ean pure absorbent 11,8 narlies de gar nitreux en volume. L'ean n'en acquiert pas de saveur et ne rougit pas les couleurs bleues végétales. Lorsqu'elle contieut des sels ou de l'acide carbonique, elle absorbe moins de gaz nitreux. Par l'ébullition de l'eau, on peut en dégager le gaz nitreux; la même chose a' lieu par la congélation.

Un mélange de gaz nitreux et de gaz hydrogène, n'est



pas décomposé par l'étincelle électrique. Davy remarqua cependant une combustion par l'étincelle électrique après avoir ajouté au mélauge du gaz oxide d'azote. Dans ce cas, la combustiou du gaz oxide d'azote attiroit le gaz nûtreux.

Berthollet fit passer à travers un tube de verre luté, chauffe au rouge, nu mélange de gaz nûtreux et de gaz hydrogène, sans qu'il s'ensuivit une décomposition.

Le même chimiste fit passer du gaz nitreax à travers du soufre chausse dus un cauon; le gaz ne s'est pas décomposé. A travers les charbons rouges, il obtint un gaz inflammable particulier.

Cent parties de ce gaz oblenu ont exigé 50 parties de gaz oxigène pour la combustion; il se forma 65 parties de gaz acide carbonique et un résidu de 45. Ce gaz est analogue au gaz oxide de carbone, il en differe cependaut par une quantité considérable d'azote qu'il contient en combinaison. Faissut abstraction de cette partie d'azote, il faut une plus grande quantité d'oxigène pour la combination; il brûle avec une flamme blanche, tandis que le gaz oxide de carbone, nême étant mêté de gaz azote, brûle avec une flamme bleuc. (Voyez Berthollet, Statique Chimique, t. 2, p. 146.)

Pusieurs métaux décomposent le gaz nútreux, surtout à une haute température. Par le fer, la décomposition a lieu sans le secours de la chaleur. Les chimistes hollandais, en laisant le gaz nútreux quelques jours en contact avec la limaille de fer, l'ont converti d'abort eu gaz oxide d'azote, et ensuite en gaz azote. Miner a décomposé eutièrement le gaz nútreux, en le fisant passer à travers un canon de fusil rouge, en gaz oxide d'azote, et en gaz axote. (Philos Transact. 138a.)

La dissolution du sulfate de fer vert absorbe, comme Priestley l'a remarqué le premier, le gaz nitreux, la liqueur set rouble et devieut noire. On pent employer ce sel pour découvrir les autres gaz contenus dans le gaz nitreux. Voyez article Exponshrus.

Selon Davy, le gaz nitreux n'est pas absorbé par le sulfate de fer rouge; d'après Proust, l'absorption n'a lieu que dans le cas où les sulfates contiennent du fer oxidulé.

Berthollet qui fit passer du gaz nitreux dans une dissolution de sulfate de fer au maximum, trouva qu'elle se noircissoit; les premières parties de gas nitreux n'y agissoient cependant pas sensibleusent. L'acide nitreux en petile quantilé opére à peu près le même résultat, ainsi que l'acide nitrique, nais il en faut une beauconp plus grande quantité. L'action passée, la chaux en dégage du gaz nitreux; on voit d'après cela que l'effet dépend de ce gaz.

Selon Davy, le gaz absorbé ne subit pas de changement à une température hasse. Vauquelin et Humboldt ont ce pendant fait voir qu'ine formoit de l'ammoniaque, qu'une partie d'eau se décomposoit, et qu'une portion de gaz nitreux se changeoit en acide nitrique. (Voyez Annal. de Chimie, t. 28.)

Le muriate de fer oxidulé absorbe, selon Davy, le gaz nitreux encore plus rapidement et plus abondamment que le sulfate de fer.

Le gaz nitreux se décompose en contact avec le for humecté, les sulfures alcalins, le nuviate détain oxidulé, le gaz hydrogéne sulfuré, etc.; ces substances lui culévent l'oxigéne et le convertissent en gaz oxide d'azote.

Par l'addition de l'oxigène, ou fait passer facilement le goza nitreux à l'état d'acide nitrique, mais la proportion de ces parties constituantes est difficile à déterminer. D'après Lavoisier, il est composé de 0,68 d'oxigène et de 0,32 d'azote. Le mode d'analyse qu'il a employé ne permet pas d'attendre une grande exactitude dans les résullais.

Davy a déterminé ses rapports par un procédé ingénieux ; il renferma une pelile quantité de charbon qu'il avoit fait rongir à la forge pendant une heure, dans une quantité donnée de gaz nitecux. Il plaça la cloche sur du mercure, et par le moyen d'un miroir ardent, il fit arriver les rayous solaires sur le charbon.

Le charbon qui étoit plougé dans 16 mesures de gaz ne pesoit que ¼ de grain. Après l'opération, le gaz avoit augmenté de ¾ d'une mesure, et tout le gaz nitreux étoit décomposé. Une lessive de potasse absorboit rapidement le gaz jusqu'à 8 mesures, qui étoit du gaz azote.

Par des expériences préliminaires, Davy s'est assuré que le gaznúreux qu'ilemployoit contenoit (dans 16 parties en volume), 0,6 de gaz azote. D'après cela, 15,4 mesures de gaz núreux ont été décomposées par le charbon et converties en 16,15 mesures, dont 7,4 étant de gaz azote, et 8,75 d'acide, carbonique.

Les 15,4 de gaz hireux pesant 5,2 grains, les 7,4 meures de gaz azote pesoient 2,2 grains. Il suit de la que 5,2 grains de gaz nitreux contiennent 2,2 grains de gaz azote. Les 3 grains qui manquent, doivent être de l'Oxigêne. Le gaz nitreux contient, d'après cela ; en poids

57,7 d'oxigène et 42,3 d'azote.

L'acide carbonique produit dans cette expérieuce étoit de de la fraise, et contenuit 1,15 grains de carbone qui étoit combiné avec 2,95 grains d'oxigêne provenant du gas nitreux. On trouve que 5,2 grains de gas nitreux sont composés de 2,95 d'oxigêne et de 2,95 d'acote; on bien que 100 parties de goz nitreux renferment 0,57 d'oxigêne et 0,43 d'azole. Poyez Davy Researches p. 129, Hales, Milner, Philosp. Transact, 1, 7,9, p. 300.

GAZ OLÉIFIANT. VOYEZ ETHER.

GAZ OXIDE D'AZOTE. Gaz azoticum oxydulatum. Oxidisterstikgas.

Priestley, dans ses expériences sur le gaz nitreux, obint, dans certaines circonstances, un gaz dans lequel une bougie altumée briloit d'une manière plus vive que dans l'air. Comme le gaz nitreux acqueroit cette propriété par le contact avec le fer humide, les suffures aclacius, etc., Priestley croyoit que le gaz nitreux avoit cédé son phlogistique à ces substances; il l'appeloit gaz nitreux déphlogistiqué. Il recommt des propriétés semblables au gaz qui se dégage après le gaz nitreux, en dissolvant le fer, le zince t'elatin dans l'accide nitrique.

Les chimistes hollandais, en 1793, et Davy, en 1800, ont beaucoup contribué à la connoissance plus intime de

ce gaz. Voyez Journal de Physique, t. 42, p. 323, et

Davy Researches, 1800.

Pour avoir le gaz nitreux hieu pur , on chauffe le nitrate d'ammoniaque cristallisé. La température ne doit pas être au-dessous de 34º degr. et pasau-dessus de 50º degrés Fahr. Le sel fond, se décompose, et il se dégage une quantité considérable de gaz oxide d'azote.

Le gaz oxide d'azote qu'on obtient en traitant le mercure, le zinc et l'étain par l'acide nitrique foible, retient du gaz nitreux qu'on ne peut lui enlever que par une lou-

gue agitation avec le sulfate de fer rouge.

Le gaz est plus lourd que l'air. Sa pesanteur spécifique est, d'après Davy, de 0,00197; elle est par conséquent à l'air comme 5 à 3. Il a une saveur donce très-agréable.

Les premières parties de ce gaz qui passent out, selon Proust, une odeur pénétrante analogue à celle de la montarde. Ce gaz n'étoit cependant pas du gaz nitreux. Voyez

Nouveau Journal de Chimie, t. 5, p. 632.

Berzelius trouva que si l'on prépare le nitrate d'ammoniaque avec de l'acide nitrique qui contient un peu d'acide muriatique, le premier goz qui passe est mété de goz oxi - nurriatique; les observations de Proust viennent probablement de cette cause. Le nitrate d'ammoniaque, exempt d'acide muriatique, donne le goz trèspur. Lorsque le sel donne une fumée bhanche, c'est du nitrate acide d'ammoniaque. Berzelius n'a pas obtenn de goz nitreux.

Le gaz oxide d'azote entrefient mieux la combustion que l'air, et s'approche de l'action du gaz oxigène. Il faut que les corps soient incandescents, pour qu'ils puissent y brûler.

Les expériences qu'on a faites avec ce eaz dans la respiration, sont parfois contradictoires. Davy qui s'est heaucoup occupe de cet objet, l'a respiré peudant quelques miuntes, sans être incommodé. Voica la description des effets un'il a éprouvés.

Après avoir fermé les narines et vidé les poumons, dit M. Davy, j'ai respiré quatre piutes de gaz oxide d'azote; les premiers effets furent ceux du vertige; mais en continuant de respirer, le vertige dimiaus, et je sentis une légère pression aux muscles et un picotement al ventre. Les objets qui m'entouroient paroissoient plus brillante. l'organe de l'ouie étoit plus fin. Vers la fin de la respiration, la force musculaire augmentant, j'avois un penchant irrésitible à me mouvoir. Je me rappelle à peine ce que je faisois. Je me souviens cependant que mes mouvements étoient très-viis et très-multipliés.

Ces effets diminuérent des que je cessai de respirer; diminutes après j'étois entièrement rétabli. Le chatouil-lement aux extrémités durs plus long-temps que toute autre sensation. D'autres qui ont respiré ce gaz, ont éprouvé le même effet; les uns ue sentirent rieu, tandis que d'autres éprouvéreut des douleurs.

D'après Davy, ou ne peut pas respirer ce gaz plus longtemps que quatre minutes, alors l'usage des forces est ralenti.

Les auimaux qu'on y renferme n'y paroissent pas d'abord incommodés; mais ils tombent bientôt en asphyxie et meurent. L'épiscement des forces ne suit pas comme cela a lien aprés l'ivresse.

Proust, en respirant ce goz, n'a pas éprouvé la même sousation; son visage s'est troublé, il devint étourdi, voyoit double, et a fini par une sorte d'agonie. Wurzer a seufi une oppression de poitrine et dans la tempe. Plusieurs de ces auditeurs éprouvérent des sensations diverses, plus ou moins de galté, plus ou moins de temblement. Berzelius u'a rien éprouvé par la respiration de ce gaz, si ce n'est la saveur donce, agréable. La constitution des individus, et la purelé du gaz, out sans doute uno grande influence sur les effets differents.

L'eau absorbe avidement le gaz oxide d'azote; par l'agiation elle peut en dissondre 0,54 en volume: Elle acquiert une saveur douceatre et ne diffère pas, au reste, d'une eau ordinaire. Par l'ébullition on peut en dégager le gaz. Ce gaz déplace l'air qui peut se trouver dans l'eau.

L'alcool absorbe anssi ce gra lorsqu'il est pur. La lumière et une température au-dessous de la chaleur rouge, ne le décomposent pas. Lorsqu'ou le fait passer à travers un tube de porcelaine rouge, il se décompose; il se forme de l'acide nitrique et de l'air atmosphérique; le nême phénomène a lieu par l'étiucelle délectrique. A la température ordinaire, le sonfre ne lui fait éprouver ancun changement. Le soufre allumé s'y éteint sur-lechamp.

La combustion du soufre dans ce gaz donne une flamme blanche; s'il continue de brûler la flamme est rouge. Les produits sont de l'acide sulfurique et du gaz azote. Quand la moitié du gaz oxide d'azote est absorbée, le feu s'eleint.

Ou peut fondre et sublimer le phosphore dans ce gaz, saus qu'il éprouve de changement. Lorsqu'on touche du pliosphore plongé dans ce gaz avec un fer rouge, il no s'euflamme pas; avec un fii-de-fer chauffé au blanc, le phosphore s'euflamme et détoune avec vivacité. On a pour produit du gaz azote, de l'acide phosphorique et de l'acide nitrique; une partie du gaz oxide d'azote n'est pas décomposée.

Lorsqu'on fait arriver sur un charbon renfermé dans ce gaz les rayons solaires, il s'enflamme et continue de brûler jusqu'à ce que la motifié du gaz oxide d'azote soit décomposée; on a pour produit de l'acide carbonique et du gaz azote.

Un mélange de parties égales de gas avide d'asore et de gaz hydrogéne exposé à une chaleur rouge, détonne avec violence et brûle avec une llamme ronge. L'étincelle électrique fait éprouver le même effet à ce mélange. Ou a pour produit de l'eau et du gra asore. Lorsque la quantifié de gaz hydrogène est petile, il se forme de l'acide nitrique. La même délomation s'opère à une haute température avec le gaz hydrogène phosphoré, sulfuré et carboné.

Un fil-de-fer brûle dans le gaz oxide d'azote avec le mêue éclat que dans le gaz oxigêne; mais la combustion ne dure pas long-temps. Le fer passe à l'état d'oxidule noir en absorbaul l'oxigêne du gaz azote. Le zinc s'oxide de la mêne manière.

Le gaz oxide d'azote se combine avec les deux alcalis fixes et forme une espèce de composé analogué aux sels. Pour opérer cette combinaison, il faut présenter les alcalis au goz au moment de sa formation; si l'on met les alcalis en conlact avec le gaz déjà formé, la combinaison n'a pas lieu.

Pour unir la potasse au 'gaz oxide d'azote, Davy a mis en contact un melange de sulfite de potasse et de potasses avec le gaz nitreux; le sulfite s'est converil en sulfate et le gaz nitreux en gaz oxide d'azote. Ce dernier, au moment de sa formation, s'unit à la potasse libre, d'on il résulte un sel composé de sulfate de potasse et de potasse combniée avec le gaz oxide d'azote. En faisant dissondre et cristalliser le sulfate de potasse cumpérature, on le separe de la potasse combniée avec le gaz oxide d'azote.

Ce composé cristallise irrégulièrement; il renferme à peu près 3 parties de potasse et 1 partie de gao axiet d'acacte. Il est soluble dans l'eau , a une saveur caustique, piquante, verdil les couleurs bleues végelales. Lorsqu'ou le mête avec du charbou pulvériés, celui-ci Trolle en jetant de foibles élincelles. En projetant le composé dans duzine fondu, on remarque une foible inflamunation. Tous les acides , même l'acide carbonique, paroisseut en dégager le gao axiét de carbone.

La soude combinée avec le gaz oxide d'azote présente à peu près les mêmes phénomènes ; la saveur de ce composé est cependant plus âcre; il paroit contenir une plus graude quantilé de gaz oxide d'azote. A une température de 400 à 500 degrès Fahr., ou peut en dégager le gazoxide d'azote.

Davy n'a pas encore réussi à combiner ce gazavec l'ammoniaque et avec les terres ; il ne donte cependant pas de la possibilité. Il a proposé de nommer ces composés nitroxis, ce qui ne pent convenir, parce qu'il s'éloigne des rè-les adoptées en chimie ; il en est de même du mot azotites, proposé par l'homson.

Pour déterminer les parties constituantes du gaz oxide d'azote. Davy a employ è le mode suivant : il a brûdé est mélanges de gaz oxide d'azote et de gaz hydrogène. Pour enlever tout l'oxigène, il a fall (a parties de gzz lydrogène. Pour esidu a dèté de 41 parties de gaz azote. Comme (a parties de gaz hydrogène pour 30 parties de gaz azote. Comme (a parties de gaz hydrogène (en volume) exigent 20,8 d'oxigène, on voit que l'azote et l'oxigène dans le gaz sont une véritable combinaison et non pes un mélange, sans cela lis

occuperoient un tiers, de volume de plus. Si l'on substitue au volume les poids, 20,8 pouces cubes de gaz oxigène peseroient à peu près 8 grains (poids médicinal), et 39 pouces cubes de gaz azote peseroient 14 grains. Par conséquent le gaz oxide d'azote seroit composé, en poids, de

Ceci s'accorde bien avec le poids du gaz ozide d'azote, car 39 pouces cubes pèsent à peu près 21 grains; ils contiennent 20,8 pouces cubes de gaz ozigène qui pèsent 8 grains, et 41 pouces cubes de gaz azote qui pèsent 12 grains.

Outre les Mémoires de Priestley et Davy, 2012 les Chimistes hollandais, Nouveau Journal de Physique de Gren, t. 1, p. 343; Mitchills Remarks on the gaseous oxyd of azote, etc. Newyork, 1795.

GAZ OXIDE DE CARBONE , GAZ HYDROGÈNE OXICARBURÉ. Kohlenoxidgas.

Priestley remarqua qu'en faisant rougir la battiure de fer avec du clarbon, on obtenoit une quantité considérable d'un goz inflammable, mélé de goz acide carbonique. La même chose a lieu en faisant rougir la battiuro de fer avec le carbonate de barite, etc. Priestley trouva dans ce phénomène une nouvelle preuve de l'existence du phlogistique.

Woodhouse répéta les expériences de Priestley avec les oxides de sinc, de cuivre, de plomb, de bismuth et de manganése; il obtint les mêmes résultats. Ce nouveau gaz a attiré l'attention, parce qu'on s'attendoit dans cette expérience à la formation du gaz acide carbonique. Cruikshank fit voir que ce gaz différoit du gaz hydrogène carboné; il le regarda comme de l'acide carbonique, privé d'une quantité de son oxigène. (Voyez Journal de Nicholson, 1.5. p., 1 et 201).

A la même époque ou Cruikshank fit paroître son mémoire, plusieurs chimistes français à qui Woodhouse

russin Cargl

avoit communiqué ses fésultats, Guyton, Clément et Desormes, s'occupérent du même objet.

Berthollet qui fit des expériences sur ce gaz, le regarde composé de carbone, d'hydrogène et d'oxigène.

D'après les chimistes hollandais, ce gaz est composé de carbone et d'hydrogène. Ces différentes opinions

Prouvent bien qu'il y a des obstacles à vaincre. Voici les différents procédés pour obtenir ce gaz.

On fait rougir fortement un mélange d'oxide de for et de charbon que l'on a préalablement chauffé; le métal se réduit, et il se forme un mélange de goz acide carbonique et de goz oxide de carbone; par le lavage avec l'eau de chaux, on enlève le premier.

Cruikshank obtint le même gaz avec d'autres oxidez métalliques ; il résulta de ces expériences, que les oxidez qui cédent facilement leur oxigène, forment la plus grande quantité d'acide carbonique, t andis que ceux qui le laissent dégager avec difficolte; donnent beaucoup plus de gas oxide de carbone. Au commencement de l'expérience, il passe du gaz acide carbonique qui diminue successivement, et vers la fin, c'est du gaz oxide de carbone pur, Journ. de Nichloson, t. 5.)

Clement et Desormes ont obtenu des résultats analogues, en employant l'oxide blanc de zinc et du carbure de fer.

Si I on expose à une relateur violente dans une cormue de fer un melange d'une partie de charbon avec 3 parties de chaux , de barite ou de strontiane carbonatées, il se forme du gaz oxide de carbone qui est mété avec \( \frac{1}{2} \) de gaz ucide carbonique \( \frac{1}{2} \) la limilité de refretement chaufitée avec le carbonate de chaux, fournit à peu près le même résultat. Priestley fit cette première expérience avec l'oxidale noir de fer et le carbonate de barite; mais, le fer métallique en donna une quantité bien plus considérable d'après Cruishante.

Lorsqu'on fait passer leutement un courant de gaz acide carbonique à travers un tube de porcelaine garni de charbou, il e forme du gaz oxide de carbone. Cette expérience faite d'abord par Cruikshauk, a été répetce par Clément et Desormes.

Parmi tous les procédés, celui qui a para le plus avan-

tageux à Cruikshauk a été d'introduire dans une cornue de fer un mélange de parties égales de carbonate de chaux rougi et de fer, de l'exposer à une chaleur violente, et d'enlever au gaz oxide de carbone, le gaz acide carbo-

nique par le lavage.

Le gaz oxide de carbone est sans couleur. Sa pesanteur spécifique est moiudre que celle de l'air atmosphériques Selon Cruikshauk, elle est de 0,001167, ou bien elle est à l'air comme 22 est à 23, ceut pouces cubes anglais pesant 30 graius. D'après la moyenne de Clément et Desormes, 100 pouces cubes anglais pesseroient 28,7 grains.

Les oiseaux et d'autres animaux qui respireut ce gaz, y meureut de suite. Clément et Dovormes qui essayèrent d'eu respirer, éprouvérent des vertiges; il est impropre à l'entretien de la flamme. L'action de la funiére du calorique et le fluide électrique ne le décomposent par

Lorsqu'on l'euflamne au contact de l'air, il brûte avec une flamme bleüe; mété unparavant avec l'air, il brûte plus rapidement saus détonner. Avec le gaz oxigèue, la flamme est encore plus brillante; on entend un léger bruit, mais la détonnation u à pas lieu. Clement et Desormes croyent avoir remarqué de foibles détonnations, soit par l'étincelle étectrique, soit par la simple combustion.

D'après les expériences de Cruiskhauk, lesquelles s'accordent avec celles de Cliement et Desormes, 100 pouces cubes de ce gras demandent pour leur décomposition totale 40 pouces cubes de gras oxigène. Lorsqu'on fait passer dans un mélange rentermant ces proportions, l'étincelle électrique, llas convertit en q. pouces cubes de gras actide carbonique. Exprimé en poids, 30 parties d'oxidié carbone exigent pour leur saturation 13,3 d'oxigène, d'où résulte 43,3 d'actide carbonique.

Le gaz n'a aucune action sur le soufre. Il dissont une pelite quantité de phosphore, et brûle avec une flamme

Clément el Desormes ont remarqué que si on fait passer le gaz à travers du charbou rougi; il en dissont une quautité et acquiert une pesanteur spécifique plus considérable. D'après les mêmes chimistes, un melange de gaz o acide de carbone et de gaz hydrogène qu'on fait passer à travers un

tube de verre rouge, dépose du charbon et en tapisse les parois du tube comme un émail brillant; il se forme de l'eau, et il se dégage du gaz hydrogène pur.

Sanssure dans cette expérieuce a obtenu du gaz acide carbonique. ( Voyez Jonrual de Physique, t. 55, p. 396. ) Saussure regarde le charbon aperçu par Clément et Desormes, comme illusoire, et attribue la conleur bleue du flint-

glas à la nuance qu'il contracte à une haute température. Les corps simples non combustibles n'agissent pas sur

le gaz oxide de carbone.

Cruikshank a renfermé dans un flacon 2 pintes de gaz oxide de carbone avec 2 2 de pintes de gaz muriatique oxi-· géné ; le flacon bonché à l'émeri fut tenn renverse sur le mercure pendant 24 heures. En ouvrant le flacon sous l'ean, 2 de gas furent absorbés, et par l'agitation avec. l'eau de chaux , l'absorption eut lieu jusqu'à 1 de mercure qui étoit du gaz azote.

Un mélange de gaz oxide de carbone et de gaz muriatique oxigené, ne s'enflamme pas d'après Cruikshank par le fluide électrique; mais si an lien du gaz oxide de carbone on prend du gaz hydrogène carboné, la détonnation a lieu.

Clément et Desormes, en faisant passer un courant de gaz oxide de carbone sur l'oxide rouge de mercure, ont remarqué un commeucement de réduction de cet oxide.

Les alcalis fixes et l'ammoniaque, n'agissent pas sur ce gaz même à une haute température.

Cruikshank, Guyton, Clément et Desormes ont couclu que ce gaz étoit du carbone oxidé, et qu'il ne contenoit pas d'hydrogène.

Dans la supposition que les expériences de Guyton avec le diamant fussent exactes, que le charbon soit un composé de carbone et d'oxigene, on pourroit déterminer les proportions dans le gaz oxide de carbone de la manière suivaute :

D'après Crnikshank , 30 grains d'oxide de carbone exigent pour la combustion 13,6 grains d'oxigene, d'où résulte 43,6 grains d'acide carbonique. Cent parties d'a-II.

cide carbonique seroient donc composées en poids de

Oxide de carbone. . Oxigène . . . .

Comme 100 parties d'acide carbonique sont composées de 18 de carbone et de 82 d'oxigène, on aura :

18 de carbos + 82 d'oxigène = 60 d'oxide de carbone + 31 d'oxigène. On trouve par-là 26 de carbone et 74 d'oxigène.

La moyenne de ce gaz , d'après Clément et Desormes , seroit de 53,05 d'oxigene et 46,95 de carbone.

Les chimistes hollandais ont pris ce gaz pour du gaz . hydrogène carboné dont il existe beaucoup de modifi-

Ils supposèrent que, dans l'expérience de Cruikshank avec le fer et le carbonate de chaux, l'eau étoit décomposée par le fer ; ils ont chauffé la craje avec le cuivre qui ne décompose pas l'eau, et ils obtinrent du gaz acide carbonique pur. Fourcroy ne regarde pas ce résultat comme un argument contre Cruikshank; il dit que l'attraction du fer pour l'oxigene est à celle du cuivre pour l'oxigene comme 4 à 1 : cela explique pourquoi le fer peut décomposer en partie l'acide carbonique, tandis que le cuivre n'a aucune action sur lui.

Les chimistes hollaudais observent que Desormes et Clément ont donné une explication erronée du résultat qu'on obtient en faisant passer de l'acide carbonique à travers du charbon rouge. Les chimistes hollandais ont fait passer du gaz azote à travers le charbon rouge ; ils obtinrent de même un gaz inflammable , et le gaz employé n'avoit subi aucun changement. L'augmentation de volume provient d'un nouveau gaz qui , dans ces circonstances, se dégage du charbon.

Ils ont fait passer du gaz oxide de carbone à travers du soufre fondu ; il s'est formé du gaz hydrogène sulfuré, et le carbone noir s'est déposé sur le soufre. (Annales de Chimie, t. 43, p. 113.)

Berthollet a cherché à démontrer que ce gaz est un composé triple de carbone, d'hydrogène et d'oxigène.

Dans la détonuation de 4 parties (en volume) de gaz oléifiant avec 3 parties de gaz oxigène, il n'y pas de diminution de volume; au contraire, dans l'eudiomètre, le mélange occupe 11 parties, et il se dépose du carbone sur les parois. Le gaz restant détonue de nouveau avec le gaz oxigène, on y trouve du carbone et de l'hydrogène.

Berthollet observe que la pesanieur spécifique du gaz ozide de carbone s'oppose à l'idée de le croire uniquement composé de carbone et d'oxigéne. D'après Lavoisier, 100 parties de gaz oxigéue se combineut avec 39 parties d'erarbone pour former le gaz a cide carbonique dont la pesanieur spécifique est à peu près ‡ plus considérable que celle du gaz oxigéue; et un autre composé de 100 parlies d'oxigéne contre 112 de carbone a non soulement une pesanieur spécifique moindre que celle du gaz acide carbonique, mais encore inférieure au gaz oxigéne.

Lorsqu'on brûle du charbon ordinaire dans me quantité suffisant de gaz oxigène, il se forme, d'après Berthollet, de l'eau et de l'acide carbonique. Lorsque le charbon est fortement rougi, îl ne se forme de l'eau qu'an commencement de la combustion; cette eau se dissout ensuite dans l'acide carbonique formé. En faisaut passer du gaz oxigéne à travers du charbon rougi, il se forme, à une très-haute température, beaucoup de gaz oxide de carbonique. Cette température élevée et l'affinité qu'a l'hydrogène pour l'oxigene, agissent lei ensemble.

Si l'on fait délonner un mélange de gaz hydrogène carboné ou de gaz oxide de carbone avec du gaz oxigène, il se forme deux composès dont les éléments se trouvent de la plus grande densité; l'eau et l'acide carbonique s'isoleut, et se séparent au moyen des propriétés que ces deux corps ont acquis; mais s'il ne se trouve pas une quantité suffissante d'oxigène pour produire ces deux combinaisons, l'affinité mutuelle qui existe eutre le carbone, l'hydrogène et l'exigène les retient dans une seule combinaison, dans laquelle l'obstacle qu'ils opposent réciproquement les empèche d'éprouver une contraction aussi grande que dans l'eau et d'ans l'acide carbonique.

De tout ceci, Berthollet a formé la loi suivante : Dans

toutes les circonstances où il se trouve une proportion trop petite d'oxigene pour produire, avec le carbone et l'hydrogene, de l'eau et de l'acide carbonique, il s'établit une combinaison ternaire qui est de l'hydrogene oxi-carburé, lequel peut varier dans les proportions de ses éléments, selon les circonstances dans lesquelles il se forme.

Si l'acide carbonique ou une autre substance oxigénée se trouve formé, les mêmes circonstances qui auroient pu donner naissance immédiatement à l'hydrogène oxi-carburé, le produisent au moyen de ses combinaisons; mais il se réduit en acide carbonique et en eau, lorsqu'il peut

acquérir une proportion suffisante d'oxigene.

Les conditions nécessaires à la formation de l'hydrogène oxi-carbnre, doivent sonvent se rencontrer dans la combustion. En effet, lorsque l'on pousse au feu du charbon dans un fourneau, et que le courant d'air n'est pas assez considérable, il se dégage une grande quantité de gaz qui vient brûler au coutact de l'air, et qui donne une flamme dout la couleur bleue prouve que c'est du gaz oxicarburé. Cette flamme bleue se montre aussi sonvent dans la combustion du bois , lorsqu'elle n'est pas vive ; enfin , lorsque l'on dirige le couraut d'un chalumeau sur la mêche d'une lampe ou d'une chandelle , l'air que l'on pousse commence par former de l'hydrogene oxi-carbure, qui brûle ensuite avec une couleur bleue : de là viennent les effets réductifs que l'on obtient en plongeant le corps que l'on éprouve dans la flamme intérieure, c'est-à-dire dans le gaz oxi-carburé, et les effets contraires d'oxidation que produit la flamme extérieure, au moyen de la haute température et du contact libre de l'air. Voyez Statique chimique de Berthollet, t. 2, p. 61.

Les motifs de Berthollet ont certainement beaucoup pour eux; il les énonce dans son ouvrage avec ce génie

qui n'appartient qu'à cet illustre chimiste.

Berthollet fils, dans les Mémoires d'Arcueil, met aussi hors de doute que le charbon rougi à la chaleur la plus violente retient encore de l'hydrogène.

Un des principaux arguments de Berthollet, celui de la pesanteur spécifique moindre du gaz oxide de carbone, n'est cependant pas, comme Davy l'a remarque, sans exemple. (Voyez Journal of the royal Institution , t. 1, page 317.)

La pesanteur spécifique du gaz oxigêne est de 0,00135 azote . 0,00115 oxide d'azote 0,00137 nitreux . 0,00137

Si l'on convertit du gaz nitreux en gaz oxide d'azote, ou lui enlève une partie d'oxigène qui est un de ses principes le plus pesant; néanmoins sa pesanteur spécifique ne diminue pas.

Il seroit à désirer qu'on reprit encore cet objet pour comparer avec soin les différentes opinions.

GAZ OXIGÈNE. Voyez OXIGÈNE.

GAZOMÈTRE. Voyez GAZ.

GELATINE. Gelatina animalis. Gallerte.

Lorsqu'on fait bouillir des substances animales, telles que la peau, les os, avec de l'eau, par l'évaporation on obtient une substance visqueuse, tremblante, appelée gélatine.

Si l'on expose la gélatine tremblante à l'air, elle se dessèche, devient dure, demi-transparente et ressemble à la colle.

La gélatine pure est demi-trausparente, sans couleur, sans odeur, et d'une saveur douceâtre. Parfaitement dessechée, elle est fragile, d'une cassure vitreuse.

La gelatine tremblante se dissout dans une petite quantité deau; après le refroidissement, elle retourne à l'état visqueux; d'elayée dans beaucoup d'eau, la dissolution reste constante. La gelatine dessechée se gonfle dans l'eau froide, se ramollit sans se dissoudre; elle se dissout bien dans l'eau bouillantle, el se prend ensuite en gelée après le refroidissement.

La gélatine desséchée est inaltérable à l'air; avec de l'eau, elle se putréfie facilement, elle devient fétide, il se forme de l'acide acétique et de l'ammoniaque. La gelatine se retrécit à la chaleur comme de la corne, et se charbonne peu à peu. A la distillation, il passe de l'ammoniaque et une huile empyreumatique. Il reste daus la cornue un charbon difficile à incinérer.

Les alcalis dissolvent la gélatine, mais la dissolution ne

possède pas les propriétés du savon.

Les terres ne paroissent pas se combiner avec la gélatine; le précipité que l'ean de barite y forme, provieut d'une petite quantité de sulfate contenue dans la gélatine.

Les métaux n'ont aucune action sur la gélatine. Plusieurs oxides métalliques qu'on agite avec une dissolution de gélatine, forment avec elle des composés insolubles. Différents sels précipilent aussi la dissolution de gélatine,

La gélatine se dissout aisément dans les acides. Par l'acide nitrique, il se dégage du gaz azote; il se forme une huile grasse, de l'acide malique et de l'acide oxalique.

La gélatine sèche forme avec l'acide nitrique une dissolution brune, qui par le repos donne une poudre blanche. Cette liqueur précipite abondanment le taunin, quand même le tannin est dissous par la potasse.

L'acide sulfurique agit plus lentement sur la gélatine. il se forme de l'acide sulfureux, et la dissolution est

brune (1).

L'alcool ne dissout pas la gélatine; une dissolution de gélatine est précipitée par l'alcool.

La gélatine ne se combine pas avec les huiles, mais elle les rend miscibles à l'eau, et forme une espèce d'émulsion.

La dissolution de gelatine forme dans celle du tanuin un précipité jaunâtre qui présente une masse elastique visqueuse semblable au gluten. Ce précipité compose de gelatine et de tanuin, se dessèche promptement à l'air, et présente une substance fragile, résineuse, insoluble daus

<sup>(1)</sup> M. Bouillon-Lagrange a annone dans un Mémoire sur le gésier des volalles, Annal. de Chime, t. 55, p. 24, 18-10tion de l'actien unuriatique origené sur la gélatine, et a regarde les florous qui s'étoient formés comme de la gélatine oxigénée (M. Theand, voyez Mémoire d'Areueil, vol. 2, p. 38, pense que cette substance est formée de gélatine altérée d'adde muriatique colfaciel muriatique volacie. (Voste du Todauteurs.)

l'eau , et qui résiste à la putréfaction ; elle ressemble au cuir fortement tauvé. Ce précipité est , comme Davy l'a remarqué, soluble dans une dissolution de gélatine. Tout le tauniu n'est pas précipité , à moius que les deux dissolutions ne soient très-concentrées.

Ou voit facilement que la gélatine est composée de carbone, d'oxigéue, d'hydrogène et d'azote dans des proportions encore inconnues. Le phosphate de chaux et les traces de soude qu'on y rencontre, sont probablement accessoires.

accessoires

La gelatine constitue la principale partie des substances animales solides et liquides. On la trouve dans le sang, dans le lait et dans d'autres humeurs; dans les os, les ligaments, les muscles, les cheveux, les peaux, etc.

Elle est susceptible de plusieurs modifications; poyes

La gélatine est nutritive, elle fait partie constituante du bouillon.

Le priucipal siège de la gélatine est le règue animal. Il y a cependant plusieurs végétaux qui donnent aussi une gelée, mais cette substance un que les caractères physiques de la gélatine animale, et les propriétés chimiques de la gelée végétale en différent beaucoup.

Le suc exprimé des groseilles et d'autres fruits acides, se coagale en partie. Si l'ou décaute la liqueur et si on lave avec peu d'eau la masse resiante pour eulever la matière colorante, la gélatine végétale reste presque sans

couleur; elle a les propriétés suivantes.

Elle présente une masse d'une saveur agréable. Lorsqu'on la fait bouillir pendant quelque temps, elle perd sa propriété de gelée par le refroidissement, et s'approche davantage du mucilage. Si pour faire la gelée de framboise, on n'y sioute pas la quantité de sucre nécessaire pour absorber l'eau, et si l'on vent arriver au point de concentration gélatineuse par l'ébullition, souvent la gelée est décomposée et ue se forme plus.

La gelatine végétale se combine facilement avec les alcalis. L'acide nitrique la convertit en acide oxalique, sans qu'il se dégage du gaz azote. Etaut desséchée, elle est transparente, fragile, et ressemble à la gomme. A la distillation, on obtient un acide empyreumatique, une huile, mais pas un atome d'ammoniaque.

La gélatine végétale n'est peut-être autre chose que de la gomme combinée avec un acide végétal. (Voyez Vauquelin, Annal. de Chimie, t. 6, p. 182.)

GLACES, Glacies, Eis.

L'état solide qu'acquiert l'eau quand on lui enlève du calorique, est appele glace; on nomme ce changemeut de l'eau en glace, congélation. Ce passage de l'eau a lieu à une température donnée, qu'on appelle le degré naturel de cougélation du chermomètre. Lorsque la congélation s'opère lentement, on voit se former à la surface de petites aiguilles trièdres, dont une des faces est semblable an niveau de l'eau. A mesure que les aiguilles augmentent, les vides se remphisseut par de nouveaux cristaux, jusqu'à ce que la masse de glace soit complète.

Par une congélation très-leule, la cristallisation ressemble à celle des feuilles de fougère, forme que contractent plusieurs métaux fondus. Les aiguilles s'inclinent

sous des augles de 60 à 120 degres.

Maira u observé avec grand soin la congélation de l'eau. Il y a des cas où l'eau peut être refroidie à plusieurs degrés au-dessons de zéro, sans perdre son état de liquidité. Fahrenheit a observé le prenier ce fait. Dérsqu'on agite le vase, ou si l'ou y plouge une siguille de gáce, la cougélation a lieu sur-le-champ. On remarque des phenomènes semblables dans la cristallisation des sels. Comme lo degré de congélation au thermomètre peut varier selon les circonstances, il seroit plus convenable de l'appeler point de dégéel.

Blagdeu à fait une série d'expérieures intéressantes sur les diverses températures où la congelation a lieu. Il trouva que les substances qui troublent l'eau, favorisent sa congélation. De là s'explique le phénomène généralement reconnu que l'eau qui à bouilli se géle plus difficilement que l'eau crue. Si l'eau contient par exemple du carbonate de chaux avec excès d'acide, le sel se précipite par l'Ébullition, ce qui rend l'eau trouble et accelère sa cougélation. L'eau distillée peut supporter la température la

457

plus basse avant de geler. L'eau qui a un sel en dissolution, gèle plus facilement que l'eau pure ; par la congélation, le sel s'en sépare. On trouve que l'eau de mer gélée n'est pas salée. Dans certaines contrées, ce moyen est

employé pour concentrer l'eau salée.

La cause de cesphénomènes est que la glace absorbe, en se fondant, 60º de calorique, qui sout uniquement employés à chauger son état d'agrégatiou. Dans le passage de l'eau à l'état de glace, une quantité semblable de calorique doit se dégager. Si les circonstances sout de manière que le calorique qui doit être mis en liberté pour que l'eau qui se solidifie se porte lentement sur les corps environnants, la congélation est retardée.

Blagden a remarqué que la congélation, accélérée par l'agitation, dépendoit d'un mouvement particulier qui a, lieu daus l'iutérieur du liquide. On peut établir la congélatiou sur-le-champ, si l'on frappe doncement la table sur laquelle est posé le vaisseau, en lui communiquant un mouvement vibratoire avec un morceau de cire aux parois du vase.

Pendant que l'eau passe à l'état de glace, ou remarque d'abord une diminution de volume, et au bout de quelque

temps, le volume augmente.

On avoit attribué l'augmentation au dégagement de bulles d'air contenues dans l'eau; mais cela n'explique pas entièrement le phénomène; car l'eau purgée d'air augmente aussi de volume. La dilatation paroît être due à un nouvel arrangement des molécules, que coutracte l'eau en passant à l'état solide. La pesanteur spécifique de la glace est à celle de l'eau comnte 8 est à 9. L'air qui se dégage par la congélation contient plus de gaz azote que l'air atmosphérique, taudis que l'air qui reste combiné coutient plus de gaz oxigêne, dans la proportiou de 27,3 et 33,5, d'après l'eudiomètre de Volta. Voyez Humboldt et Gay-Lussac.

La formation de la glace dans la machine d'air de Schemnitz, est très-remarquable. L'air y est plus de quatre fois condensé. Si, en ouvraut le robinet, l'air chargé d'eau en sort, les vapeurs se convertissent sur-le-champ en glace. Lorsque l'air se dilate il prend une quantité considérable de

calorique aux dépens des corps environnants et à l'eau, de mantére que ce liquide passe à l'état de solidité. L'expérience de Mollet par laquelle la pression de l'air peut euflammer des corps combusibles, est l'inverse de la précédente.

Le fluide électrique paroît avoir aussi une influeuce sur la comation de la glace. La gréle est toujours accompaguée d'un air chargé d'électricité. Le 29 septembre 1986, il tomba, à Montpellier, une forte pluie accompaguée de gréle et de tonnerre. Un négociant qui se trouve dans sa cave, remarqua avec étonnement que l'eau qui suiutoit par les murs, se couvertissoit spontanément en glace. Il appela plusieurs personnes pour être témoins de ce phénomène singuiter. Chaptal viut ½ d'heure plus tard, et riouva eurore no livres de glace attachée au mur. Voyes Eléments de Chimie de Chaptal, t. 1, p. 138.

GLAISE. Voyez Argile.

GLUCINE. Terra beryllina. Beryllerde.

La découverté de celte terre est due au célèbre Vauquelin. Il l'a trouvée dans le béril de Sibérie, et ensuite dans l'émeraude. Klaproth a confirmé l'existence de cette terre dans le béril ainsi que dans l'émeraude. Rose, Gmelin et Schaub l'out également rencontrée dans leur analyse du béril.

Pour obtenir la glueine pure, on emploie le procédé suivant.

On fait fondre le béril pulvérisé avec 3 parties de potasse. On ramoliti la masse foudue dans l'eau et on fait évaporer jusqu'à siccité. On verse sur le résidu uue quantité suffisaute d'acide muriatique, et on met le tout sur le filtre. La silice, qui fait plus que la moitié du béril, reste, taudis que la glucine et les autres substances dissoules dans l'acide muriatique, passeut à travers le filtre. On verse daus la liqueur filtrée du carbonate de potasse, et on dissoule le précipité bien lavé dans l'acide sulfurique. Ou ajoute à la liqueur surnageante du carbonate d'ammoniaque en excés; on filtre et on fait bouilli pendant quelque temps. La glucine se sépare pen à peu en poudre blauche.

La glucine estsous forme de poudre légère, inodore, insi-

pide, qui happe fortement à la langue; elle n'agit pas sur les couleurs bleues; elle est infusible, ne durcit pas et ne prend pas de retrait par la chaleur comme l'alumine. Sa pesanteur spécifique est, d'après Ékeberg, de 2,967.

Elle est insoluble dans l'eau, mais avec une petite quantité d'eau, elle fait pâte qui a un certain degré de

tenacité.

Les alcalis fixes, liquides, dissolvent la glucine, ce qu'elle a de commun avec l'alumine. L'ammoniaque pure ne la dissout pas, mais avec le carbonate d'ammoniaque la dissolution a lieu. Cette deruière propriété la rapproche de l'yltria; mais le carbonate d'ammoniaque en dissout au moins cinq fois plus que d'yttria.

Les sulfures hydrogenes ne precipitent pas les sels à

base de glucine.

Les combinaisons de la glucine avecules acides ont une asveur sucrée. Par rapport à ce caractère, V suquélin lui a donné le nom de glucine, de glukus, sucré; mais comme les sels à base d'yltria out les nièmes propriétes, la saveur sucrée ne pourroit pas servir de caractère générique.

#### GLUTEN, GLUTINEUX. Gluten. Kleber.

Le gluten, rangé parmi les substances végétales, seroit mieux placé parmi les matières animales. On le trouve dans les graines céréales et dans quelques autres substances.

On l'obtient facilement en lavant la pâte de farine de froment enveloppée dans un linge, jusqu'à ce que l'ean ne devienne plus laiteuse. Ce qui reste est le gluten. Beccaria, chimiste italien, a découvert cette substance en faisant l'analyse de la farine de froment.

Le gluien a une couleur d'un gris jaunâtre; il est trèslenace et élastique. On peut l'étendre et lui donner un diamètre vingt fois plus considérable. Pendant qu'il est encore humide, il s'atlache fortement aux corps, d'où vient son nom. On l'emploie pour luter la porcelaine cassée. Lorsqu'il estetiré en lames minces, il est blanc et ressemble aux membranes des animaux.

Il a une odeur particulière, est presque sans saveur et ne perd pas de son élasticité dans la bouche. A l'air, il prend une couleur brune, se couvre d'une pellicule huileuse et se desséche entièrement à la longue. Le gluten sec est dur, fragile, un peu transparent et ressemble à la colle; il a une cassure vitreuse.

Le gluten, regardé comme insoluble dans l'eau, se dissou nu peu dans ce meustrue, selon Fourcroy et Vauqueliu. La liqueur filtrée al a propriée d'écumer, d'être précipitée par l'infusion de noix de galle et par l'acide muriatique oxigéné; par l'ébullition, elle laisse déposer des flocons.

Le gluten absorbe une partie d'eau qu'il retieut fortement ; cette eau est cause de son élasticité. Le gluten humide se goulfe à l'air , laisse dégager , selon Proust, un mélauge de gaz acide carbonique et de gaz hydrogène. Il acquiert une odeur putride. Cadet a laissé le gluten pendard phusieurs semmiues dans un endroit humide; il avoit subi la fermeutation acide, et s'étoit couvert d'une moississure; le gluten bien fermenté a quelqu'analogie aveb la glu. Après un laps de temps cohsidérable, le gluten preud, d'après Rouelle , l'odeur et la saveur du fromage. Proust a demoutré que le gluten ainsi altéré, contieut de Tammoniaque et de l'acide acédique , comme le fromage.

Fourcroy et Vauquelin (Auuales du Muséum, t. 7) ont mis le gluten sous l'eau, à une température de 12 degrés centig; ; il se ramollit, se goulle à la surface, deviut l'étide et exhala du gaz acide carbonique; l'eau filtré étoit très-acide ; l'acide muriatique oxigéné et la noix de galle formérent un précipité abondant. Les alcalis fixes en dégagent de l'anumoniaque. Le précipité occasionné par les alcalis, se dissont dans beaucoup d'eau.

L'eau daus laquelle le gluten avoit fermenté a converti i livre 3 onces de sucre en bon vinaigre, sans dégage-

ment de gaz et sans le contact de l'air.

Lorsqu'on mit le gluten fermenté pour la deuxième fois avec de l'eau à 1 a degrés, il se dégagea de mouveau du gaz acide carbonique et contracta bientôt une odeur fétide. Le gluten prit alors une couleur violette pourpre, et la pellicule de l'eau avoit acquis une couleur semblable. L'eau fétide noire perdit sa couleur et son odeur par l'acide muriatique oxigéné.

An bout de trois mois de putréfaction, le gluter avoit une couleur brune, diminus beaucoup de volume et de masse. Dans cet état, il se ramollifentre les doigts comme la cire; il fond et brûle avec flamme, comme la graise, et se dissout en partie dans l'alcool. La partie insoluble est séche, pulvérulente, sans odeur et sans saveur, comme du charbon en poudre. Ce réside brûle en répandant l'odeur de bois brûlé; la cendre rongeâtre contient du fer et de la silice.

Dans cette décomposition du gluten, l'azote et l'hydrogène se combinent et forment l'ammoniaque, tandis que l'oxigéne et le carbone s'unissent pour produire de l'acide carbonique. Le reste du carbone, en proportion plusgrande, se combine avec l'hydrogène et forme de la graisse.

Lorsqu'on fait sécher promptement legluten, il se boursouffle considérablement; exposé à une chaleur plus élevée, il se décrèpite, devient noir et brûle comme la corne. Distillé, il passe une huile fétide, du carbonate d'ammoniaque, de l'acide prussique et du gaz hydrogène carboué. Le charbon incinéré contient du phosphate de chaux.

Le gluten frais n'est pas soluble dans l'alcool ni dans l'éther; mais le gluten fermenté est soluble dans l'alcool. La dissolution alcoolique filtrée est précipitée par l'eau.

La dissolution du gluten dans l'alcool, conservée pendant quinze mois dans un flacon, a laissé déposer une substance blanche élastique, semblable au caoutchouc.

La liqueur surnageante fut évaporée jusqu'à siccité ; il resta un vernis éclatant. Cadet présume que la dissolubilité du gluten dans l'alcool, est due à l'acide acétique qui se forme par la fermentation.

La liqueur alcoolique évaporée en consistance de sirop, donne un vernis qu'on peut combiner avec les malières colorantes végétales. Le gluten mêlé avec la chaux, forme un bon lut.

Les alcalis canstiques dissolvenì le gluten à l'aide de la chaleur; la dissolution n'est jamais parfaitement claire. Les acides en précipitent le gluten, mais il n'a plus d'élasticité. Les alcalis très-concentrés convertissent le gluten en huile et forment uu savon avec lui.

Tous les acides dissolvent le gluten; ces dissolutions sont précipitées par les alcalis ; mais le gluten précipité a perdu son élasticité.

L'acide sulfurique concentré le rend violet et ensuite noir. Il se dégage du gaz bydrogène , il se forme de l'eau,

de l'ammoniaque et du charbon est mis à nu.

L'acide nitrique en dégage, à l'aide de la chaleur, une quantité considérable de gaz azote. Il se forme de l'acide malique oxalique et des flocons huileux qui nagent dans la liqueur. L'acide acélique concentre le dissout en abondance; les alcalis en précipitent, même au bout de quelques années, le gluten avec toutes ses proprietes.

Le glaten se ramollit facilement dans l'acide muriatique oxigéné; il se forme des flocous blancs qui deviennent verts par la dessication; sur des charbons ardents ils laissent dégager de l'acide muriatique oxigéné et se comportent ensuite comme le gluten. Voyez Fourcroy et Vauquelin , Annal. du Muséum , t. 7.

D'après les phénomènes de la fermentation, on voit que le gluten est composé de carbone, d'hydrogène, d'oxigene, d'azote, de chanx et d'acide phosphorique. Proust a remarqué que les vapeurs qui s'en dégagent pendant la fermentation, noircissent l'argent; il contiendroit donc aussi du soufre.

Le gluten offre plusieurs modifications. On le rencontre non seulement dans le froment, mais encore, d'après Ronelle et Proust, dans beancoup d'autres végétaux. Dans les sucs des plantes il est combiné avec la fécule verte. Lorsqu'on chauffe légèrement le suc exprimé et filtré de cresson, de cochléaria, de raifort, de ciguë, etc., ou bien quand on y verse des acides ou de l'alcool, il se trouble et laisse déposer des flocons verdâtres soyeux. Ce précipité lavé et desséché, présente une matière semblable à la corne et ne se ramollit qu'imparfaitement dans l'eau. L'alcool en extrait une résine verte.

Rouelle le jeune a regardé la fécule verte comme du gluten. Fourcroy prétend que Rouelle n'a conclu que par analogie. Le gluten de Rouelle , suivant ce chimiste, n'est que l'albumine végétale. (Système de Chimie, t. 7, p. 205.) Proust a cependant fait voir que cette substance n'a pas les propriétés de l'albumine, mais bien celles du gluten, Journal de Physique, t. 56, p. 97.

Les éponges consistent, pour la plus grande partie, en gluten, ainsi que les nids d'oiseaux indieus. On trouve le guten dans les glands, dans les marrons, les chilaignes, les fêves, pois, coings, pommes, dans les feuilles de choux, les espèces de joubarbe, le safrau, le sureau, raisin. dans les roses, etc.

Comme on rencontre le gluten fréquemment dans les végétaux nutritifs, cette substauce a étéregardée conime nutritive; mais on sait, par expérieuce, qu'étantisolé, il ne peut servir comme aliment; les animaux en sont bientôt dégodteis. Le gluten joue un rôle important dans la fermeutation. Voyez Kesselemeyer, Dissert. de quorundam vegetal. principio nutriente, Argent, 1755; Ronelle, Journal de Médecine; 1. 3g; Van Bochaute, Mêm. de l'Académie de Bruxelles, 1. 4; Parmentier, Recherches sur les Végétaux nourrissants; Cadet, Anual, de Chimie, 1. 41, p. 315; Tessier, Mêm. de l'Institut, 1. 1. p. 549.

### GOMME. Gummi. Pflanzenschleim, Gummi.

Lorsqu'on traite certaines substances végétales, telles que les graînes de coiugs, de liu, de psillium, les racines de guimauve, etc., par l'eau, elle acquiert-une viscosité sans saveur seusible. La matière qui se dissout dans l'eau est la gomme. Lorsqu'on fait évaporer lentement la liquenr, il reste une substance visqueuse insipide, soluble dans l'eau, et insoluble dans l'alcool. Elle ressemble à la gomme qui découle de certains arbres. Plusieurs espéces de mimosa, surtont le mimosa nilotica, le prunus avium, etc., fournissent la gomme en grande quantité.

Hermbstædi fait une ditiférence entre la gomme et le mincilage. Le mucilage desséché, dii-il, n'est pas traisparent; il n'a pas une cassure conchoide comme la gomme, mais une cassure greuue. Avec de l'eau il ne forme pas une solution collante, mais seulement visqueuse. Mais comme les autres propriétés chimiques de la gomme sont les mêmes que celles des mucilages, il seroit inutile d'en faire une distinction.

La gomme qui découle des arbres est ordinairement en

pelis morceaux ou en larmes; elle durcit leutement et peut êtro réduite eu poudre. La gomme pure est blauche, elle tire cependant souvent sur le jaune, ce qui paroît provenir de quelques impuretés. Exposée aux rayons solaires, elle devient plus blauche.

La gomme n'a ni odeur ni saveur. Sa pesauleur spécifiqué est entre 1,3610 et 1,4817. Elle est inalérable à l'air. L'eau la dissout en grande quautité. La dissolution est épaisse et gluante. On l'emploie pour douner aux étoffes de la roideur et de l'éclat. La dissolution peut être conservée des aunées saus qu'elle se putrefie eutièrement. Elle se couvres seulement d'une pellicule de moisissure. On y remarque, au bout de quelque temps, l'odeur du vinaigre.

La gomme exposée à la chaleur se ramollit, se gonfle, mais ne fond pas. Elle dégage des bulles d'air, se noircit et brûle d'une flamme bleue. La ceudre de la gomme con-

tient de la potasse et du carbonate de chaux.

La gomme u'agit pas sur les mélaux, mais elle se combiue à plusieurs oxides métalliques. An unoins quelques sels métalliques sont pricipités par la gomme. Daus le sulfate de mercure, elle occasionue uu coogulum blanc qui se dissout par l'agitation, mais qui reparoît lorsqu'on y ajoute beaucqup d'eau. Le prussiate de mercure prend une couleur d'opale par une dissolution de gomme, mais il ue se forme pas de précipite. L'émétique rend la dissolution de gomme jauue.

Les alcalis et les terres ne précipiteut pas la dissolution de la gomme. La potasse silicée y forme cependant un précipité floconneux. La silice est, d'après Thomson, le réactif le blus sensible pour découvrir la gomme.

La potasse liquide couvertit la gomme en une espèce de lait et la dissout ensuite. Au bout de quelque temps, la gomme s'en dépose. L'alcool en précipite la gomme en flocons solubles dans l'eau; la gomme retient cependant fortement une partie de polasse et dévient heaucoup plus fragile. L'eau de chaux et l'ammoniaque dissolvent aussi la gomme; elle peut en être précipitée, mais elle est alors un peu altères.

Les acides végétaux dissolvent la gomme, la dénaturent.

L'acide sulfurique la convertit en eau, en acide acétique et charbon. L'acide muriatique agit, suivant Fourcroy, de la même mauière, avec le secours de la chaleur (1).

Lorsqu'on dissout de la gomme dans l'acide uristique couceuré, la liqueur est brune et laisse déposer une quantité de charbou. Si l'ou précipite la dissolution par l'ammoniaque, et si l'ou traite ensuite le liquide evaporé à siccité par l'alcool, presque la totalité est dissoute. La gomme a alors quelqu'anaiogie avec le sucre, su moins elle fond par la chaleur et repand une-odeur de caramel.

L'acide muriatique oxigéné couvertit la gomme, selon Vauquelin, en acide citrique. Il fit passer dans une dissolution de gomme un courant de gaz acide muriatique oxigéné. Au bout de quelques jours de cette expérience continuée, il a trouvé la gomme presqu'entièrement convertie en acide, et il a reconuu facilement l'acide citrique par du citrate calcaire à peine soluble dans l'eu et décomposable par l'acide oxalique. Aunal. de Chimie, t. 6, p. 1-38. Ces faits ne suffisent cependant pas pour décider sur la présence de l'acide citrique (a).

Lorsqu'ou fait dissondre la gomme à l'aide de la chaleur, dans l'aciden iritque éteudu, il se dégage une petite quautité de gaz acide uitreux, et après le refroidissement il se dépose de l'acide muqueux. En continuant à chauffer, il se forme eu même teups de l'acide mailque et de l'acide oxalique. De 480 graius de gomme et 60 noces d'acide ni-trique, Cruikshauk a obteuu 210 graius d'acide oxalique, et 6 graius d'acolate de chaux.

<sup>(1)</sup> Nous avons mis de la gomme arabique en poudre dans un flacon rempli de gaz acide mariatque. La poudre s'est piese assistir en masse, quoique le gaz fut sun humilité; au boul d'un mois, la couleur blauche de la gomme à souit pas change; nous à evous pas perpare l'acide mariatique de la gomme et anois ace nous avons pas pas diagnes de cortie que ce par la companie de la gomme de la mois neu nomanes pas diagnes de cortie que ce par la companie de la gomme de la confidence de la companie de chinque. (Note der Part Interiors).

Trainteners, upon mi dans un flavon rempli de gaz moriatique originis, (1) Nous avanique reabigue en ponder, Au bout de juedque; jours, alle de vint beunitre et s fui par devenir noire, l'acide mutalique enigeni fui décomposé; il véolit forma de l'evas et du gaz acide carbonique. L'action de cel acide est plus prompte dans l'ete que dans l'hiver. (Nous des Traducteurs.)

La gomme est insoluble dans l'alcool. Lorsqu'on verse de lacool dans une dissolution aqueuse de gomme, la gomme se précipite. Une petite quantité d'alcool peut s'y mèler sans former de précipité. La gomme est insoluble dans l'éthes et dans les huiles; les dernières rendent cependant la gomme miscible à l'eau.

La gomme el le sucre se combinent par la dissolution. En évaporant on obtient une substance solide qui ne cristallise pas. L'alcool, en la ramollissant, la rend blauche et opaqua. La plus grande partie du sucre se dissout, et la gomme qui reste retient un peu de sucre. Ce résidu est douccâtre et a beaucoup d'analogie avec la substance dont sont formés les nids des guépes.

A la distillatiou, la gomme donue une quautité considérable d'acide acétique et de l'huile empyreumatique, de l'acide carbouique et du gas hydrogène carboné. Lorsqu'on ajoute de la chaux à l'acide, il y a dégagement d'ammoniaque. Il reste dans la corrue an charbon qui doune, par l'incinération, de la chaux et du phosphate de chaux. Cruikshauk, qui a fait toutes ces experiences, obtint, par la distillation, les produits suivants:

D'après Woulfe, on obtient beaucoup plus d'huile quaud on distille la gomme avec la potasse ou la soude. L'acide qui se forme se combine avec les alcalis.

La gomme seroit donc composée de carbone, d'hydrogène, d'onsigène, d'azote et de chaux. Qunut à la chaux, Cruikshank s'en est assuré en versant de l'acide sulfurique daus une dissolution de gomme; il s'est formé des cristaux de sulfate de chaux.

Vauqueliu a trouvé, dans certaines gommes, de l'acétate, du malate et du phosphate de chaux et un peu de phosphate de fer.

Yuch a annoncé avoir recounu dans la gomme la présence de l'acide gallique en la traitant par l'éther sulfurique, et ensuite par le sulfate de fer.

D'après Cadet, la gomme est composée de

|           |   |   |   |   | _ | 100   |
|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| Oxigène . |   | ٠ | ٠ | ٠ |   | 65,38 |
| Hydrogène | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | 11,54 |
| Carbone . |   |   |   |   |   | 23,08 |

Les principales espèces de gomme sont :

La gomme arabique. Goldberry, dans son Voyage en a Afrique, rapporte que les Maures et les nègres qui demeurent au bord du fleuve Sénégal, distinguent surtout deux espèces d'arbres de gomme: l'uerek, qui fouruit la gomme blanche, et le nebueb qui fournit la gomme rouge.

Ces deux espèces d'arbres, qui viennent dans le sable blanc, sout très-répandues, depuis le cap Blanc jusqu'au cap Vert, et dans les coutrées septentrionales du Sénégal. Ils composent les trois grandes forêts connues sous le nom de Sahel, Al-Falack et El-Hiebar; elles s'étendent jusqu'au grand désert de Sahara.

L'uerek se trouve aussi dispersé dans le fort Saint-Louis. au bord du Sénégal , dans l'île de Sorr , Thiong et au Bois, L'arbre de gomme est de 18 à 20 pieds de hauteur et de 3 pieds de circonférence; les arbres de l'île de Sorr vont à 28 pieds.

Vers le milieu du mois de novembre, il découle du tronc un suc qui s'épaissit au bout de quinze jours ; ce sont des larmes blanches ou orangées, selon les arbres blancs ou rouges.

Les larmes sont ordinairement de la grosseur d'un œuf

de perdrix.

Dans les premiers jours de décembre, les Maures font route par les forêts de gomme. Après douze à quatorze iours de marche, ils arrivent au pied de la forêt et établissent un camp.

La récolte dure à peu près six semaines. La gomme recueillie est transportée par les chameaux ; chacun en porte 400 à 500 livres, et les bœufs 150 livres. On emballe la gomme dans des sacs de cuir.

302

Les chefs de la caravaue arrivent quelques jours avant les moissonueurs, pour traiter du prix avec le gouverniement du Sénégal et avec les marchands frauçais. Le marché conclu, ils retourneut au camp, et les tribus de Maures commencent la récolte.

On assure que la compagnie des Indes récolte a millious de livres par an, et que le surplus non veudu est jeté à la mer.

Adanson a rapporté en France 40 espèces d'acacia du Sénégal, qui fouruissent plus ou moius de gomme.

La gomme adraganthe semble proveuir de toules les espèces d'astragalus. L'astragalus creticus que Tournefort a trouvé sur le mont Ida et daus l'île de Créte, fouruit la gomme adraganthe.

L'astragalus gummifère que Labillardière a trouvé sur le mont de Libanon , a foruri aussi l'adragauthe. Journal de Physique , t. 36 , p. 46. Labillardière a remarqué que cette gomme suintoit la nuit et surtout après le lever du soleil.

La gomme adraganthe est opaque et forme un mucilage épais avec l'eau. Cruikshank a distillé 480 de cette gomme, et obtint le résultat suivaut:

| Acide muqueux    |      |     |    |     |    |    |     | grains. |
|------------------|------|-----|----|-----|----|----|-----|---------|
| Charbon          |      |     |    |     |    |    | 93  |         |
| Chaux phosphat   | ée.  |     |    |     |    |    | 12  |         |
| Gaz acide carbon | iiqu | e e | hy | dre | gè | ne |     |         |
| carboné.         | •    |     | ·  |     | ٠. |    | 150 |         |
|                  |      |     |    |     |    | _  |     | _       |

Le produit mêlé avec la chaux, laisse dégager plus d'ammoniaque que celui de la gomme arabique.

Vauquelin, en faisant brûler 100 parties de gomme adraganthe rouge, obtiut 3,5 de cendre composée de carbouate de chaux, d'un peu de phosphate de chaux et peutêtre d'une trace de potasse.

L'acide muriatique dégagea de la cendre l'odeur de gaz hydrogène sulfuré. La cendre de la gomme arabique contenoit les mêmes substances, excepté le soufre et la potasse. Voyez Annal. de Chimie, t. 54, p. 312. Le prunier, le cerisier, l'amandier et l'abricotier laissent découler fue gomme rongeatre eu gros morceaux, qui n'est pas très-soluble dans l'eau. Il nous manque des expériences comparatives entr'elle et la gomme arabique.

Le mucilage est contenu dans les raciues. Les feuilles et les semences d'un grand nombre de végétaux, la guimauve, le lichen, la graine de lin, etc., le reuferment.

On n'a pas encore assez comparé le mucilage à la gomme. D'après lord Dundonald, on peut extraire, par l'eau, des lichens fibreux uue dissolution semblable à la gomme. On a employé avec quelque succès le nucilage de lin pour apprèter les éclose, en remplacement de la gomme.

D'après Thomas Willis, le mucilage des oignons de Plyacinthus non scriptus, peut remplacer la gomme arabique. Il coupa les oignons en petits morceaux, et de 7 1 livres, il obliut a livres de poudre. Cette poudre avoit la même propriété qu'uue quantite semblable de gomme arabique.

Les expériences de Leroux confirment celles de Willis. On écrase les oiguons avec parties égales d'eau et on exprime le suc; on le fait dessécher dans des formes au soleil ou dans une étuve.

Les formes ne doiveut être remplies qu'à moitié, sans cela la dessication est lente et la masse n'est pas transparente. De 100 livres d'oigonos, Leroux a obtenu to livres de gomme. Elle étoit parfaitement transparente, soluble dans l'eau et précipitée par l'alcool. L'acide nitrique la couvertit en acide oxalique.

Par la décoction des oignons, Leroux obtint une matière, semblable à la gomme adraganthe. Voyez Annal de Chimie, t. 40, p. 145.

Klaproth a examiné une substance qui étoit découlée d'un vieil orme, daus les environs de Palerme, qui avoit les principales propriétés de la gomme. Elle en différoit en ce qu'elle n'étoit pas visqueuse et gluante. Par l'addition d'une petite quantité d'acide nitrique, elle changea entièrement de nature.

En état de mucilage, la gomme est une substance nutritive. Les Maures se nourrissent de gomme arabique; mais elle ne digère pas facilement. Elle est la base de plusieurs medicannents. Elle sert comme liant daus les éioffes pour leur donner de la roideur et de l'étalt. Les imprimeurs en coton l'emploient pour donner de la cousistance aux couleurs. Par la même raison, on la fait entrer dans l'encre. Les corroyeurs s'es servent pour donner de l'éclat au cuir. Chaplal a donne la recelle suivante pour faire une cire pour les hottes; on méle su mueilage de gomme arabique, une décoction concentrée de campéche, on y ajoute un peut dessurce et autant d'alcod que la liqueur peut en prendre saus se précipiter. On y mêle ensuite quelques gouttes de suiltat de fet.

Goune аммоніаque. Gummi ammoniacum. Ammoniak Gummi.

Cette substance est une gomme-résine qui nous vient des déserts de l'Afrique, surtout du royaume de Barca, d'où elle nous vient par la voie du commerce, en grains, jaunes à l'extrémité, qui ont intérieurement une couleur blanche. L'odeur est analogue à celle de gomme galhauum; elle n'est cependant pas si désagréable.

La gomme amnoniaque a une odeur nauséabonde; sá saveur est amétre, ne se fond pas; l'eau en dissout une partie, ou en forme plutôt une émulsion; petit à petit ils'en précipite une substance rés ineuse. L'autre partie de cette substance se dissout dans l'alcool; d'après cela elle parolt coutenir une résine parfaitement formée. Les alcalis dissolvent, selon Hatchett, la gomme ammoniaque. Brisson estime ap pesanteur spécifique à 1,207 (1).

On ne connoît pas eucore la plante qui fouruit la gomme

<sup>(1)</sup> M. Braconnot a fait l'analyse de la gomme ammoniaque ; 100 parties de cette substance sont composées de

|        |    |     |     |      |    |    | • |   | _ | _ | 101,0 |
|--------|----|-----|-----|------|----|----|---|---|---|---|-------|
| Perte  | ٠  |     | ,   |      | ٠  | ٠  |   |   |   | ٠ | 1,2   |
| Eau.   |    | ٠.  |     | ٠    | ٠  | ٠  | ٠ | ٠ | • | ٠ | 6,0   |
| Matic  | rc | gle | tii | aife | rn | 10 | ٠ |   |   |   | 414   |
| Résino |    |     |     |      |    |    |   |   |   |   |       |
|        |    |     |     |      |    |    |   |   |   |   |       |

(Note des Traducteurs.)

ammoniaque. Ou la présume être une espèce qui appartient au geure ferula. Vildenow a semèles grains qui accompagnent la substance; au bout de deux aus ils germerent et donuèrent une plante que Vildenow a declarce être un heracleum; l'Iappeloit heracleum gummiferum. Un dessin de cette plante se trouve au trente-troisième tableau du Hortus borolinensi.

Gomme Animée, Gummi animé. Flusharz.

C'est à tort qu'on nonme cette substance gomme, elle a toutes les propriétés d'une résine. Elle coule du tronc et de la racine du hymenea courbaril, arbre qui croît au Brésil; elle nous arrive en masse, de diverse grandeur, jaune, couverte de poussière à la surface; sa cassure est brillante. En général, à l'extérieur, elle a beaucoup de ressemblance avec le copal; cependant sous le point de vue chimique, il y a une différence essentielle eutre les deux: la gomme animé se dissout parfaitement dans l'alcool, ce qui n'a pas lieu avec le copal. L'eau ne la dissout pas; à l'aide de la chaleur elle la ramollit seulement. Sa pesanteur spécifique est, selon Brisson, 1,028.

GOMME-GAYAC. Voyes GUAYAC.

GOMME-GUTTE. Gummi guttæ. Gummigutte.

On obtient cette substance gommo-resinense de stalagmitis Cambogioïdes Murr., guttejerravera Koen., arbre

qui croît dans l'Inde.

Il découle des feuilles et des branches minces, un suc hincux qui, desséché, donne la substance appelée gommegutte. Les habitants de Siam recueillent le suc dans des coquilles de cocus, et le font évaporer dans des vases plats au soleil; ils l'euveloppeut eusuite dans des feuilles. A Zevlau on fait des incisions au tronc de l'arbre nour

laisser couler le suc. Cette espèce est inférieure à celle de Siam.

La gomme-gutte vient en gros gâteaux en Europe. Sa couleur est d'un jaune brunâtre, sans odeur et peu de saveur. Elle est opaque, fragile, d'une cassure vitreuso. La poudre est d'une belle couleur jaune. La gomme-gutte ne se dissout pas entièrement ni dans Feau, ni dans Falcou, le dernier en prend cependant une plus grande quantité que l'eau. Triturée avec l'eau, on obtient une émulsion janne qui sert en peinture. La dissolution ateconlique est traublée par Jeau. Lorsqu'elle contient de l'ammagniaque, elle u'est point troublée par Feau; dans ce ca sil faut y ajonter un acîde pour avoir la poudre janne insoluble. Les acides dulcitiés et les ethers, dissolvent entièrement la gomme-gutte et forment une teinture d'un rouge de sang. La pol'asse caustique la dissout aussi et agit de la même manière. La pesantier spécifique de la gomme-gutte est, selou Brisson, de 1,221. Prise intérieurement elle agit comme un drastique violent.

Une espèce inférieure de gomne gutte est celle d'Amérique, provenant de l'hypericum becégierum et Cayannensé. Le premier croît au Mexique et l'autre à Cayenne. Une espèce encore plus mauvaise est relirée du suc d'inteplante qui appartient aux cuphurbes.

GOMME-KINO. Gurumi-kino. Kinogummi.

Il esiste plusieurs espèces de kino daus le commerce. La principale est en petits morceaux rougedres très-fragiles, dont les lames minces sont transpareules et d'un rouge de grenat. La poussière est d'un brun rougeâtre. La sa eur est astringente, un pen autère; elle colore la saive en rouge. Les morceaux sont compactes et d'une cassure vitreuse.

Une antre espèce également bonne est plus foucée en conleur, moins éclalante et pourvue de petits trous. Le kino vient aussi en morceaux plus ou moins considérables qui sont moins astringents et plus amers. Il paroit que lo kino a été introduit en Europe par les Anglais. D'après Duncan, le kino vient de la Jamaique, de coccoloba uriera. Le meilleur kino provient de differentes espèces d'excediptus et surtout de eucalprius resinifera ou de l'arbre de gomme brune de Botany-Bay. On l'a apporté originairement de Gambia, pour cette raison, onl'a appetigammi gambiense; on l'a appelé aussi gummi adstringens folhergill.

Vauquelin, qui a examiné le kino, a trouvé qu'il se ramollit par la chaleur de la main. Exposé au feu, il devient fluide et se boursouffle considérablement. Il passe à la distillation un liquide clair qui se colore en huile pesante, du gaz acide carbonique et beaucoup de gaz hydrogène carboné. Le liquide contient

du carbonate d'ammoniaque.

Le kino est peu soluble dans l'eau froide, beaucoup plus soluble dans l'eau chaude; il reste cependant une quantité qui ne se dissout pas. La dissolution est foiblement acide, elle rougit la teinture de tournesol. L'alcool separe quelques flocous rougeâtres de la dissolution. La liqueur faite avec l'eau bonillante se trouble par le refroidisseneut, comme une décoction de quinquina, et laisse déposer une poudre brunâtre.

Les carbouates alcalius précipitent la dissolution de

kino; le précipité se redissont dans beauconp d'eau. La dissolution de gélatine y opère un précipité rose; la

liqueur surnageante est presque sans couleur.

Malgré la présence du tauuin, le sulfate de ferue devient
pas noir, il se forme un précipité d'un vert foncé inalté-

rable à l'air.

L'acétate de plomb y forme un précipité d'un gris jaunatre, le nitrate d'argent d'un janue rougeâtre, et l'émétique un précipité blanchâtre qui est beaucoup plus abondant que celui qui provient de l'infusion de noix de galle et

de la décoction de quinquina.

L'alcoud dissont le kino à l'aide de la chaleur; la liqueur est d'un brun foncé. Elle est un peu troublée par l'eau, sans être précipitée. La liqueur alcoudique est précipitée par les mêmes réactifs que la dissolution aqueuse. Evaporée à siccité, elle laisse une masse noire cassante, peu soluble daus l'eau froide, un peu plus soluble dans l'eau fouillante.

Le résidu du kino insoluble dans l'alcool, et qui fait à peu près la quatrième partie de la masse, a les propriétés suivantes :

Sa saveurest sucrée et mucilagineuse, se dissout facilement dans l'eau et donne une liqueur rouge.

La dissolution n'est pas précipitée ni par la gélatine ni par les dissolutions métalliques, mais bien par l'alcool; par la combustion, il répand l'odenr de gomme qui brûle. Cette substance paroft être, d'après cels, d'ane nature, gommeuse, et ne diffère de la gomme ordinaire que par la couleur rouge que l'alcool ne peut pas lui enlever.

On a versé sur 3 ; onces de kino, à plusieurs reprises, ; livres d'eau, sans pouvoir le dissoudre en totalité; il resta à peu prés ; de substance non soluble. Ce résidu se ramollit par l'eau bouillante comme une résine, ce que le kino entier ne fait pas. Il est soluble en grande partie dans l'alcool, lui communique une couleur rouge et la propriété astrinçente.

Après ce traitement du kino par l'eau et par l'alcool, il ne resta que 0,007, qui n'étoit cependant pas encore entièrement épuisé de mathère végétale, car la pottasse eu a extrait une conleur rouge, et par la combustion on remarqua une odeur de bois. Forea Annal. de Chim., t. 46,

. 321.

On voit, d'après cette analyse, que le kino ne contient que la quatrième partie de matière gommeuse; la partie principale est un taunin particulier semblable à celui de quinquina et de rhubarbe; il forme uu précipité vert dans le sulfate de fer, et un précipité rouge avec la gélatine.

## GOMMB-LAQUE. Voyez art. TRINTURE.

GOMME-RÉSINE, Gummi resina. Gummiharz.

On distingue eu chimie une classe particulière de corps connto sous le nom de gomme-résine, et qu'on prend pour un mélange de gomme et de résine. Cette idée est foudée sur ce que les substances sont en partie solubles dans l'eau, et eu partie dans l'alcol. Cela ne suffii cependant pas pour regarder l'une pour une gomme et l'autre pour une résine.

Il est difficile de donner les propriétés géuérales de ces corps, parce que, dans le nombre, il s'en trouve plusieurs

qui en different beaucoup.

Les gommes-résines sont ordinairement opaques, au moins elles sont moins trausparentes que les résiues. Elles sout toujours solides, plus ou plus fragiles : d'autres sont visqueuses; elles ont quelquefois un aspect gras.

Lorsqu'on les chauffe, elles ne fondent pas comme les

résines, et ne sont pas non plus aussi combustibles qu'elles : la chaleur les ramollit cependaut et les boursonffle.

Presque toutes ont une odeur qui est alliacée dans les unes. Leur saveur est souvent très-acre.

L'eau en dissont une partie, mais la liqueur est toujours laiteuse: l'alcool dissont l'autre, et forme une lineure transparente; elle est troublée par l'eau, sans qu'ou puisse en séparer de précipité. Le vin et le vinaigre dissolvent aussi les gommes-résines, mais la dissolution est toujours laiteuse.

Hatchett a trouvé que toutes les gommes-résines qu'il a exuminées étoient solubles daus les alcalis caustiques liquides à l'aide de la chalour, et que les résines étoient solubles dans l'acide nitrique.

Leur pesanteur spécifique est ordinairement plus con-

sidérable que celle des résines.

Elles reuferment toutes une luile volatile, ou bien une substance qui tient le milieu entre l'huile et la résine. De cette substance provient l'aspeet laiteux que prennent leur dissolution dans l'eau, et la propriété caractéristique de chacune d'elles parott en dépendre.

Les gommes-résines suintent ou spontanément de végétaux, ou bien on les obtient par des incisions qu'on

pratique dans ces mêmes végétaux.

Les principales gommes résines sont le galbanum, l'ammoniaque, l'olibanum, le sagapenum, l'assa-fertida, la scammonée, l'opoponax, la myrrhe, le bdellium, l'euphorbe. On en parlera dans des articles particuliers.

GOUDRON. Pixliquida. Theer.

Le goudron est le produit de la distillation séche de plusicurs espèces de bois de sapin. On choisit ordinairement pour cela le pinus pieca, le pinus abies, et le pinus sylvestris.

Les parties rouges du bois sont préférables : on rejette les écorces et les feuillages qui donnent une espèce inférieure de goudron. On coupe le bois en petits morceaux , qu'on entasse pour le sécher à moitié avant de le mettré dans le four à goudron.

Le four est construit en pierres ; il a une forme cylin-

drique par en bas, et se termine en un dôme conique. Le fond du fourneau est bâti en pierres, et muni; au milieu, dûm canal par lequel coule le goudron; ou bien le fond consiste en une grille de fer au-dessous de laquelle se frouve une chaudière perce qui communique au canal. Au pied du fourneau se trouve une ouverture pour ôter le charbon et ponr y remeltre du bois. Lés ouvertures à courant d'air sont d'abord ouvertes : on les ferme plus tard. La forme des fourneaux vaire daus plusieurs pays. Voyez Elèments de Chimie de Chaptal, et. 3, p., 86.-

Eu Suisse, on construit les fourueaux de manière à leur douner la forme d'un œuf posé sur la pointe. Les plus grands ont à peu près 10 pieds de hauteur, au milieu 5 pieds, et à l'extrémité supérieure 2 pieds è de diamètre.

L'intérieur du fournean est eu pierres de faille on en briques bien lutées; le fond est creux comme une coquille d'euf. Cinq pouces au-dessus du fond se trouve me ouverture de 38 lignes de diamètre : on y mel na tuyan semblable à un large canon de fusil, pour conduire le goudron dans des vaisseaux.

A peu près de 20 à 25 pouces du fond, on pratique des barres de fer eu parallèle qui soutienment le bois et qui servent à faire couler le goudron dans le foud du fourneau. On met de la chaux daus l'intérieur et à l'extérieur du fourneau, et s'il s'y trouve des feutes; il faut les boucher

avec soin.

Il est avantageux de faire quelques trous dans les parois latérales, pour pouvoir accelerer le courant d'air à volouté.

Ou ferme l'ouverture superieure avec des pierres plates, ou avec une plaque métallique, jusqui à laisser une ouverture de 4 pouces de diamétre. Quand le bois set pien allume, on ferme encore cette ouverture avec de la terre. Alors la distillation commeuce. Lorsque la distillation s'arrête, on débouche le trou, et même quelques ouvertures latérale.

Quand la fumée passe à travers le mur du fourneau, ou le couvre avec de la terre humectée ou avec du gazon, etc.

On n'ouvre pas le fourneau qu'après le refroidissement,



Alors on culève le charbon et les impuretés qui se sont

réunies au fond, et on le remplit de nouveau.

Ge qui passe d'abord dans la distillation, est une eau jaune acidule, composée d'acide acétique, de substances résineuses et de parties empyreumatiques; on l'appelle theergalle (fiel de goudron), sueur ou eau sure. Il s'ensépare par le repos une résine blauche fluide qui vient nager à la surface, c'est le goudron blanc. Après l'eau sure, il passe un goudron plus épais brun, sur lequel mage le goudron pane qu'on enlève.

Le goudron finit par passer entièrement noir, parce que la chaleur met à nu une plus grande quantité de

charbon qui se combine avec lui.

Le goudron blanc et le goudron jaune sont les parties résineuses des bois, combinées avec une huile volatile, semblable à celle de térébenthine.

Eu distillant ces goudrons, on obtient l'huile de térébenthine suivant que le goudron a plus ou moins de consistance ou de couleur; on emploie le goudron d'après sa cousistance ponrles roues de voitures ou pour les navires.

On obtient à peu près 10 à 12 pour cent de goudron du bois employé; la quantité dépend encore de la qualité du bois

La poix noire se distingue du goudron par sa consistance solide qui est due à la separation des parties fluides et volatiles. On l'obtient souvent d'un bois très-résineux à la première distillation, surtout si l'on ferme l'ouverture par laquelle le goudron doit passer, on l'obtige ainsi à rester quelque temps dans le fourneau. Le plus ordinairement, on prepare la poix noire par l'evaporation du goudron.

La poix de Bourgogne est d'un jaune brunâtre, dont l'odeur et la saveur sont analogues à la térébenthine. On la prépare en faisant fondre la résine dans une chaudière,

et on la presse dans un sac à filtrer.

La poix blanche est de la térébenthine qui découle des sapins pendaut l'hiver. Voyez art. Térébenthine.

L'eau de goudron dont les vertus médicamenteuses ont été recommandées par Bischof Berkley, se prépare en agitant ensemble 2 parties de goudron avec 6 parties d'eau, et à décanter l'eau le troisième jour. L'eau se charge de l'acide combiné avec une huile empyreumatique. L'imile de houleau se préparer en grand dans certaines contrées de la Russie, en distillant l'écorce du bouleau noir, et du bouleau blanc; on emploie cette huile pour la préparation du cuir.

La distillation se fait dans une fosse qui est plus étroite par le bas, et qui a une profondeur de 20 à 25 pieds.

L'huile qui se forme coule dans des canaux, et delà dans un réservoir.

# GRAINE DE KERMÈS. Voyez art. TEINTURE.

GRAISSE. Pinguedo, Adeps. Fett.

La graisse est une substauce qui se trouve dans le corps de difficents auimanx. On la trouve libre et isolée dans plusieurs parties, surtout daus le tissu cellulaire. Elle s'approche des huiles grasses des végélaux, en ce qu'elle est aans odeur, d'une saveur foible, douce, inmusicible à l'eau, d'une pesanteur spécifique moindre que l'eau nourrit la flamme à l'aide d'une méche, ne se volatiliss pas à la température de l'eau bouillante, exige pour son degré d'ébulition une température bien plus considérable que l'eau.

Elle se comporte avec les autres corps, et devient rance

par le temps comme l'huile végétale.

La consistance de la graisse varie à l'infini : les deux extrêmes sont le blanc de baloine et l'huile de poisson. Lorsque la graisse est fluide, ou l'appelle huile de poisson; si elle est de consistanced ouguent, on l'appelle axouge; lorsqu'elle est solide, elle porte le nom de suif.

La graisse des amphibies et des poissons est fluide; celle de l'homme et des autres animaux est molle, excepté celle des ruminants qui est solide. La graisse des jeunes animaux est ordinairement blanche; dans un âge avancé,

elle est presque jauue.

Pour purifier la graisse, on la coupe en petits morceaux, on la lave à plusieurs reprisses, jusqu'áce que l'eau en coulo iusipide et sans couleur; alors on la fait fondre dans un vase plat à une très-douce chaleur avec un peu d'eau, et on la tient en fusion jusqu'à ce que toule l'eau soit évaposée. L'addition de l'eau diminue la chaleur et fait qu'elle ase brûle pas ; il est essentiel d'en volatiliser toute l'ean : s'il en restoit une petile quautié ; elle accelérerait as rancidité. On reconnoit avoir effeint ce but en mettant un peu de graises sur un clarbon ardent ; on reconnoit que l'eau est volatilisée si la graisse brûle trauquillement sans décrepiter.

Les différentes graisses fondent à des températures différentes.

Celle de porc fond à 36 degrés centig. La graisse qu'on a retirée de la viande par l'ébullition, se fond, d'après Nicholson, à 52,38 centig.

Lorsqu'on chauffe la graisse jusqu'à une température de 400 degrès Fahr., elle exhale des vapeurs blanches, désagrèables. Elle acquiert une conleur noirâtre, qui provient sans doute de ce qu'une partie de charbon se met à nu ; après le refroidissement, elle est plus solide.

En distillant la graisse, Jorsqu'on donne un feu un pen violent, presque toute la graisse passe dans le récipient; elle entraine avec elle un liquide acide et du gaz hydrogene carboné. Ce gaz brule avec une belle flamme blanche; lorsqu'il a été lavé par l'alcool ponr lui enlever les matières huilenses, il brule avec une flamme blene, analogue à celle du gaz hydrogène oxicarburi de Berthollet; il reste un charbon dans la cornne; Jorsqu'on soumet la graisse distillée pour la deuxième fois à la distillation, on obtient encore une liqueur acide, le nême gaz comme ci-dessus, et de la graisse qui s'approche davantage de la consistance des huiles.

Par des distillations répétées, la graisse devient toujonrs plus fluide, il se dégage des vapenrs qui sont très-désagréables; elles excitent les larnies, ou épronve des picotements à la gorge, enfin, elle provoque la toux.

La liqueur qui passe dans le récipient, est un mélange d'acide sébacique et acétique.

On lave le liquide pour en séparer l'acide acétique; on décompose ensuite l'acétate par l'acide suffurique; il se forme du sulfate de potasse et l'acide acétique passe dans le récipient.

L'odeur de la graisse distillée, n'est pas due à un acide

formé; si l'on plonge dans la cornue qui est remplie de ces vapeurs, un papier bleu de tournesol, il ne change pas de couleur. La graisse distillée ne perd pas son odeur en la combinant avec la potasse. Cette odeur paroît provemir d'une quantité de graisse en état gazeux, et qui est décomposée dans ses principes.

Crell a oblenu de 2 tivres de suif par la distillation, 14 onces d'huile fluide, 7 onces d'acide et 10 onces de charbon : 28 onces de graisse d'homme lui ont fourni 17 onces

d'huile et 5 onces d'acide.

Le charbon qui reste est difficile à incinérer. D'après Crell, la cendre rougeatre contient duphosphate de chaux. La graisse est insoluble dans l'eau, et dans l'al-

cool (1).

Le soufre se combine avec la graisse par la trituration. Si l'on distille ce composé, on obtient du gaz hydrogène sulfuré et de l'acide sulfureux. Dans ce cas, une partie de soufre s'unit à l'hydrogène de la graisse, et forme le gaz hydrogène sulfuré, tandis que l'oxigène de la graisse se porte sur une autre partie de soufre, et forme de l'acide sulfureux.

Le phosphore se combine avec la graisse à l'aide de la chaleur; si l'on distille ce composé, on obtient du gaz

hydrogène phosphoré (2).

Le mercure qu'on triture avec la graisse, se combine avec elle; dans cette opération ou le mercure se trouve mélangé, ou bien 'il passe à l'état d'oxide (3). La même chose a lieu avec l'arsenic qu'on unit à la graisse par l'ébullition. Du cuivre dans lequel on conserve la graisse, s'oxide facilement, et cet oxide sy dissont. Les oxides métalliques se dissolvent avec facilité dans la graisse; elle

Ardiacieurs.)
(2) Un conce de groizze peut dissoudre 5 grains de phosphore à l'aide
(2) Un conce de groizze peut dissoudre 5 grains de phosphore à l'aide
(3) L'un de nous a fait un grand nombre d'expériences qui prouvent
que le mercure est à l'état de métal dans ce composé; quand on enlive
la grainze par l'agitation à l'roid aver l'huile detrébenhine, l'alvoio un l'ether, le mercure reparoit avec son brillant métallique. Foyes Annal. de Chimie , 1.74, p. 220. (Note des Traducteurs.)

<sup>(1)</sup> La graisse fraiche se di sout dans l'éther et dans l'alcool froid par l'agitation; mais l'alcool bouillant en dissout une quantité bieu plus considérable; une partie s'en précipite par le refroidissement. (Note des Traducteurs.)

GRA 481

leur eulère une partie d'oxigène, et acquiert par-là un plus grand degré de solidité. La théorie des emplatres est fondée sur ce phénomène. Lorsqu'on chausse ce composés pendant quelque temps, une partie de l'oxigène de l'oxide métallique se combine avec l'hydrogène de la graisse et forme de l'eau; le charbon de la graisse se met à nu, et l'oxide se rapproche de l'état intellalique.

L'acide sulfurique décompose et charbonue la graisse, surtout à l'aide de la chaleur; il se forme de l'acide sulfureux, de l'acide carbonique et du gaz hydrogèue sulfuré.

L'acide nitrique qu'on fait bouillir long-temps avec la graisse, la convertit en acide oxalique et acétique. Lorsqu'on verse sur 16 parties de graisse 1 partie d'acide nitrique concentrée, et en chauffant le mélange jusqu'à ce qu'il se forme des bulles, on obtient la pommade oxigénée. Elle coutient évidemment une partie d'acide uitrique. D'après Fourcroy, ou y met § de son poids d'acide uitrique, après le refroidissement, on fait fondre dans 30 parties d'eau pour eulever l'excès d'acide, et ou soule daus des vases de terre (1).

Les alcalis caustiques forment du savon avec la graisse; voyez ces articles. La chaux vive et la graisse combinée

II.

<sup>(1)</sup> L'un de nous a fait passer une grande quantité de ga, acide ma ristique oxigent dans de la grains tenue en faiton au him-marier legas avant d'varrives, teavesont un flacon contenant de l'eau, la grantes parties de la contenant de l'eau, la grantes parties et parties e

Agris le refrodissement, la graisse avoit considérablement augmende de pessateur ; as blanches récit convertie en blanc alse, et as constaince étoit entièrement changée; elle étoit molle, resembloit à un injudé gais, builura, de munière qu'on pouvoit le rever feudement la plur, la degage, au commencement, des rapeuts blanches d'éstic. L'asant laisors pres'ed entre mois à l'air, elle a repris un peu plus de

à l'air, i les déspars, au commencement, des rapours blanches d'exide.
L'avant laisvés perde d'extre mois l'air, élle a regirsus pue pius de tolifitée, mais jamais-celle de la graiteur ordinaire, cuover bien ausins celle de la graite ordinaire, cuover bien ausins celle de la graite confine constituer de la commentation de la commentat

en certaines proportions, forment un lut solide, doux au toucher et facile à polir, qui sert aux artistes en stuc.

Quoique les sels n'aient pas une action marquée sur la graisse, le muriate de soude la garantit de la rancidité.

La graisse se combine avec les matières colorantes des végétaux, avec les baumes, les résines, les gommes-résines, les huiles, mais plusieurs de ces combinaisons sont plutôt mécaniques que chimiques. Les extraits et les mucilages rendent la graisse en partie soluble dans l'eau.

Lossqu'on expose la graisse pendaut quelque temps à l'air, elle devieut jaune, acquiert une odeur et une saveur acres; dans cet état, on la nomme graisse rance; elle rougit la teinture bleue de tournesol: ce fait est contredit par Thenard. L'alcool qui u'agit pas sur la graisse frache, dissout la graisse rance (1). Deunachy a conseillé de, purifier la graisse par l'alcool, pour lui enlever seulemeut la partie qui est devenue rance.

La cause de la rancidité de la graisse n'est pas encore bien déterminée. Il est certain cependant que dans cette décomposition, il se forme l'acide jaune de Fourcroy et Vauquelin; porce Fibbine. Dans cette circonstance, la graisse se décompose, et ses principes se réunissent dans d'autres proportions.

La graisse est composée de carbone, d'hydrogène et d'oxigène. D'après Coindet, elle renferme 5 parties de carbone et 1 d'hydrogène. Voyez Journal de Physique.

785.

La formation de la graisse dans le corps animal, n'est pas eucore bien éclaircie. Ou sait que la graisse augmente ordinairement chez les hommes après la quarantième année, plutôt que dans les périodes antérieurs de la vie.

D'après Beddoes, elle se forme quand il y a une diminution d'oxigène dans le corps. Le sommeil et la privation de lumière paroisseut favoriser sa formatiou. Au moins ; les engraisseurs d'animaux en Angleterre renferment les animaux pour les engraisser dans un endroit obsment les animaux pour les engraisser dans un endroit obs-

Nous avons fait voir que la graisse fraiche se dissout aussi dans l'alcool, mais en moins grande quantité que celle qui est rance. (Note des Traducteurs.)

cur, et leur donnent de temps en temps des narcotiques. Quaut à la formatiou de la graisse par les substances animales, enfouies dans la terre, plongées dans l'eau, on traitées par l'acide nitrique foible, poyez Adripcans.

#### GRAMMATITE. Talcum Tremolithus. Tremolith.

Ce fossile a été trouvé près du Saint-Gothard en Suisse. Son nom lui vient du Mont Tremola, où Saussure l'a découvert.

Ou distingue: Trémolithe ashetoïde. Sa couleur est d'un janne blanchête, quelqueciór sougestire et grise. Le fossile esttoujours en masse, il est pen éclatant, d'un éclat soyeux. La cassure est étroitement rayonnée ou divergeute, quelquefois fibreuse. Les fragments sont esquilleux ou cunéiformes. Il est transparent sur les bords, très-mou et facile à casser.

Trémolithe commune. La couleur de ce fossile est grisàtre, rouge ou jaune; on le trouve en masse et cristallisé; la forme primitive est un prisme à base rhombe, dont les paus sont inclinés eutre eux de 127 et 53 degrés.

Il est ordinairement en prismes à deux faces, dont les deux arêtes, quelquefois toules les quatre, sout tronquées. Les cristaux sont striés et loug; il est plus ou moius éclatant, d'uu éclat nacré. La cassure est rayonnée, les fragmeuts sont indéterminés, anguleux ou esquilleux. Il est trauslucide, et les cristaux transparents; demi-dur, aigre, facile à casser, maigre au toucher et peu pesant.

Lorsqu'on le grate avec une épingle dans l'obscurité, il devient phosphorescent; ce fossile le devient également par la chaleur. Selon Bournon, cette phosphorescence ne provient que du carbouate de chaux qui est entremêlé dans la trémolithe. On trouve ce fossile principalement au Levantimerthal près du Saint-Gothard.

\* Il est composé, d'après Lowitz, de

3 r.

La trémolithe vitreuse est ordinairement d'un gris jauuâtre, plus rarement d'un vert rougeâtre. Ce fossile est compacte en prismes lougs aciculaires, tronqués aux extrémités et entrelacés. L'intérieurest plus ou moinséclatant, d'un éclat de verre qui s'approche du nacré. Les fragments sout ordinairemeut stries en long; il est demidur, facile à casser, maigre au foucher et peu pesant. Un le trouve au Saint-Gothard et à Ceylan.

D'après Klaproth, il est composé de

| Silice. |     |     |     |      |      |   | ٠. | ٠. | 65,6 |
|---------|-----|-----|-----|------|------|---|----|----|------|
| Chaux   |     |     |     |      |      |   |    |    | 18,0 |
| Magnés  | sie |     |     |      |      |   |    |    | 10,3 |
| Oxide   | lef | er  |     |      |      |   |    |    | 0,1  |
| Acide c | arl | 001 | iqu | ie e | t ea | u | •  |    | 6,5  |
|         |     |     |     |      |      |   |    |    | 99,9 |

La trémolithe de Castlehill près Edimbourg, est composée d'après Kennedy, de

| Silice. |      |    |     |    |      |     |   |    | 51,5 |
|---------|------|----|-----|----|------|-----|---|----|------|
| Chaux   |      |    |     |    |      |     |   |    | 32,0 |
| Alumir  | ie.  |    |     |    |      | -   |   |    | 0,5  |
| Oxide   |      |    |     |    |      |     |   |    | 0,5  |
| Soude   |      |    |     | ٠. |      |     |   |    | 8,5  |
| Acide   | cark | on | iαu | e. |      |     |   |    | 5.0  |
| Une tr  | ace  | de | m   | gn | ésie | eet | ď | a- | ,    |
|         |      |    |     |    |      |     | - |    | 08.0 |

GRANULER. Granulare. Kærnen, Granuliren.

C'est une opératiou par laquelle ou donue aux métaux la forme de grains pour les rendre plus propres à se dissoudre et à se combiuer avec d'autres corps.

Les métaux qui se foudent avant d'être rouges, sont coules dans une botte garnie de craie; on agite jusqu'à ce que le refroidissement ait lieu, on bien on coule le métal dans un mortier et on broye; on le coule aussi sur de la poussière de charbon qu'on remue sur un ballet, avec lequel on le fouette dans l'eau, ou bien eucore à travers un tamis de métal ou un cylindre troué.

On enlève au métal granulé les impuretés par la lévigation; voyes les détails de cette opération à l'article Proms.

GRAPHITE, PLOMBAGINE, CARBURE DE FER. Graphites Wern. Graphit, Reisblei.

Le carbure de fer est ordinairement noirâtre, s'approchant du gris d'acier. On le trouve compacte et disseniné; il a plus ou moins l'éclat métallique. La cassure est ordinairement schisteuse, d'un grain fin ou d'un gros grain. Les fragments sont indéterminés, auguleux; il est opaque, devient éclatant par la raclure, tache fortement et sert pour écrire. Il est très-mou, tendre, facile à casser ot gras au touches.

Sa pesanteur spécifique est de 1,987 jusqu'à 2,089; étant saturé d'eau, 2,15; après avoir été chausse 2 sois, elle est de 2,41.

Selon Berthollet, Monge et Vandermonde, le carbure est composé de

D'après Guyton, il ne contient que 0,3 à 0,4 de fer, et le charbon lui-même renferme Béaucoup moins d'oxigene que le charbon ordinaire. Voyez Annal. de Chimié, t. 31; p. 81.

Le carbure se trouve souvent combiné avec d'autres substances. Vauquelin a retiré d'un échantillon de Pluffier en France,

| Charbon  |   |   |   |   | 23  |  |
|----------|---|---|---|---|-----|--|
|          |   |   |   |   | 2   |  |
| Silice . |   |   |   |   | 38  |  |
| Alumine  | • | • | • |   | 37  |  |
|          |   |   |   | _ | 100 |  |

Voyez Journal des Mines , nº 13.

Le carbure de la plus grande finesse et en quantité notable, se trouve près Keswik en Cumberland. On l'emploie pour en faire des crayons. Pour cela, on le coupe eu bâtons minces carrès, qu'on introduit dans des cylindres de bois.

¿ On fabrique des crayons d'une quantité inférieure avec les débris de la coupure dont on fait une pâte, par le moyen de la gomme arabique, ou bien en les faisant fondre avec du soufre.

'Conté a imaginé une combinaison artificielle, dont il a fait un secret; les crayons qu'il fabrique, rivalisent

avec les meilleurs crayons d'Angleterre.

On emploie le carbure pour noircir les fourneaux, pour faire des creusets; mélé avec la graisse, il sort à graisser les machines pour empêcher le frottement; il sert à polir le fer de foute; on en fait aussi des pointes de paratonnerre.

GRAVIMÈTRE. Voyez Pesanteur spécifique et Aréomètre.

GRENAT, Silex granatus Wern. Granat.

La couleur ordinaire de ce fossile est rouge; elle passe par plusieurs nuances, de jaune, vert, brun, jusqu'au noir. Les bruns sont les moins estimés; les plus beaux sont ceux d'un rouge de sang et de cramoisi, entremélé de bleu.

On trouvele grenat compacte, disséminé en galets et en cristaux.

La forme primitive des grenats est un dodécaedre à faces rhombes, divisibles ou rhomboides obtus, dont les augles, plans, sont de 109 èt 70 ½. Les décroissements qui donneut naissance aux formes secondaires, sont supposés se faire par des rangées de molécules rhomboidales. Voyez Haüty, Anual. de Chim., t. 17, p. 306.

La cassure est presque toujours vitreuse, quelquefois conchoïde, rarement lamelleuse. Les grenats rouges purs, ne sont pas éclatants, l'intérieur est d'un éclat de verre parfait; les grenats verts et bruns ont un éclat gras.

Le grenat pur est ordinairement demi-transparent; les

autres espèces sont plus ou moins opaques.

Le grenat est plus dur que le quartz. Il est aigre, facile à casser; sa pesauteur spécifique est de 3,372, jusqu'à 4,188. Sa réfraction est simple ; il est beau dans tous les pays , surtout en Bohême.

Le grenat oriental est composé , d'après Klaproth , de

|       |    |   |     |    |             |   |   | 35,75 |
|-------|----|---|-----|----|-------------|---|---|-------|
| Alumi | ne |   |     | ٠  |             | ٠ | ٠ | 27,25 |
|       |    |   |     |    |             |   |   | 36,00 |
| Oxide | de | n | ang | an | ès <b>e</b> | ٠ |   | 0,25  |
|       |    |   |     |    |             |   | - | 20.05 |

Vauquelin donne les proportions suivantes :

| Silice |   |  |   |   | 52,0 |
|--------|---|--|---|---|------|
| Alumi  |   |  |   |   | 20,0 |
| Oxide  |   |  |   |   | 27,0 |
| Chaux  | • |  | • |   | 7,7  |
|        |   |  |   | - | 96,7 |

Le grenat de Bohème contient, d'après Klaproth,

| Silice' |      |     |     |      |     |   | 40,00 |
|---------|------|-----|-----|------|-----|---|-------|
| Alumi   |      |     |     |      |     |   | 28,50 |
| Magné   | sie. |     |     |      |     |   | 10,00 |
| Chaux   |      |     |     |      |     |   | 3,50  |
| Oxide   |      |     |     |      |     | ٠ | 16,50 |
| Oxide   | de n | nan | gar | 1èsc | . • |   | 0,25  |
|         |      |     |     |      |     | - | 98,75 |

Dans une analyse postérieure, Klaproth a trouvé dans ce fossile de l'acide chromique.

Le grenat vert de Sibérie est composé d'après le même chimiste de

|          |     |     |    |     |   |     | 98,00    |
|----------|-----|-----|----|-----|---|-----|----------|
| Oxide de | ma  | ıng | an | èse | ٠ | ٠   | ı trace. |
| Oxide de | fer | ٠.  | ٠, | ٠   |   | • / | 12,00    |
| Alumine  |     |     |    |     |   |     | 8,50     |
|          |     |     |    |     |   |     | 33,50    |
| Dilice . |     |     |    |     | ٠ |     | 44,00    |

Comme le grenat oriental ne contient pas de magnésie,

Karsten l'a séparé des grenate, et lui a donné le nom d'almandine, en raison de sa ressemblance avec l'alabandicus de l'ine. Il établit le grenat noble ou de Bohème et le grenat commun, mais le dernier ne contient pas non plus de magnésie.

Le grenat noble sert pour faire des bagues, les autres pour des colliers et des bracelets, les petils grenats servent dans les plusmacies pour faire la tare. Les grenats verts ferrugineux servent de fondant au fer.

GRES. Voyez POTERIE.

## GRILLAGE DES MINES. Voyez MÉTAUX.

GUAÏAC ou GAYAC. Gummi guajaci. Guajaciharz. Cotte résine a une couleur brune, jaunuâtre; contre la lumière, elle est transducide, d'une cassure brillante el lisse. La poussière est d'un blanc verdâtre; elle est sans odeur; son goût est âcre, et produit dans le gosier une forte chaleur.

Elle est insoluble dans l'eau, l'alcool la dissout; c'est donc une véritable résine. La dissolution alcoolique acquiert une belle couleur bleue par l'acide nitreux. Le guajac est insoluble daus les alcalis fixes et dans l'ammoniaque, ce qui donne le savon de guajac, et avec l'ammoniaque la teinture volatile de guajac. Par la chaleur, le guajac se ramollit, et sur des charbous ardents, il brûle en répandant une odour très-forte.

Il provient d'un arbre qui vient dans les Indes occidentales, le guajocame officiale. Il découle spontamennt, mais on s'en procure une plus grande quantité en fendant le bois qu'onalimme ensuite à une de ses extrémités, alors la résine découle à l'extrémité opposée. Dans les pharmecies, on extrait aussi' la résine du bois de guajac par Falcool.

Le guajac de commerce est quelquesois salsissé par la colophane; on découvre cette sophistication, en projetant le guajac sur des charbous ardents; la présence de la colophane se fait sentir par son odeur particulière de résine.

Selon Thiemanu, il faut traiter le guajac par l'huile de térébenthine; elle le dissout, même à l'aide de la chaleur, tandis que la résine de sapin et autres y sont trèssolubles (1).

### GUEUSE. Voyes FER.

GYPSE, SÉLÉNITE. Calcareus gypsum Wern. Gyps. La combinaison naturelle de la chaux avec l'acide sulfurique donne les espèces, suivantes. Le gypse terreux, compacte, fibreux, grenu et spathique.

Le gypse terreux est blanc, mat, aglutiné de poussière; il est maigre au toucher, pétille comme le gypse calciné, et s'enfouce à peine dans l'eau. Lorsqu'on le chauffe, il devient d'un blanc éclatant.

Le gypse compacte est blanc, nuancé de gris-jaune ou rouge de chair; il est quelquefois veiné ou tacheté par ces différentes couleurs.

Il est compacte, rarement avec des impressions. L'intérieur est foiblement sciutillant, presque mat. La cassure est compacte et unie, quelquefois elle est esquilleuse et lamelleuse.

<sup>(1)</sup> M. Brande a fait Inalyse de la goumer-résine de 2972; 1978; Annal de Chine; vol. 63; p. 14; d'oui Irosulu que, maigré que cette, arbétance air plusieurs propriées sembhables à celles des resines, ce-conient quedeues parties d'extrair virgisla? 29 rela selfresione qu'elle eproure quand on la soumet à l'action de corps qui hei florriscent prompheracte de l'ouigre, et kelque l'action irique-dans lequel clle se report equand on la soumet à l'action de corps qui hei florriscent experiment de l'action de

l'on en obtient, en le soumettant à une parfaite distillation.

La gomme, appace et donc d'une nature différencé es substances conLa gomme, appace et donc d'une nature différencé des substances contraite de la constance de la conference de la constance de la contraite. La combination chianique de ses principes adequatatives et creatraite. La combination chianique de ses principes adequatatives et creatraite. La combination chianique de ses principes adequatatives et creatraite appare une place dutincte; mais comme cette quitantitud semble lui assigner une place dutincte; mais comme cette qui
de bi. Brande, l'auticer ju: contentie de condiderer la gomme de

Byrac, comme un composé de résise modifie par le principe extractif,

cq qui la range dans la classe des gousses-reinons, (Arist des Tradac-

Il est plus ou moins translucide, très-mou, tendre, maigre au toucher, d'une pesanteur spécifique de 2,240 à 2,790.

Les sculpteurs l'emploient. Voyez art. ALBATRE.

Le gysse fibreux est d'un blanc rougeâtre, gris ou jaunâtre. Il est compacte, le plus souvent en lames minces. L'intérieur est plus ou moins éclatant, d'un éclat de soie. La cassure est libreuse; ses fragments sont esquilleux. Il est plus ou moins translucide, três-mou, facile à casser, et d'une pesanteur spécifique de 2,280 à 2,316.

Le gypse fibreux est composé, d'après Bucholz, de

|      |   |   |   |   |   |   |   | 100 |  |
|------|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|
| Eau  | • | • | • | • | ٠ | • | • | 24  |  |
| Acid |   |   |   |   |   |   |   |     |  |
| Chau |   |   |   |   |   |   |   | 33  |  |
|      |   |   |   |   |   |   |   |     |  |

Le gyse grenu a toutes les nuances possibles.

Il est compacte, disséminé, quelquefois cristallisé, plus ou moins éclatant, d'un éclat nacré.

La cassure est lamelleuse ou rayounée. Les fragments sont indéterminés, anguleux, à bords obtus. Il est mou, facile à casser, et d'une pesanteur spécifique de 2,274 à 2,310.

Le gypse spathique (frauencis, chaux sulfatée laminaire Hauy) est ordinairement d'un blanc plus ou moins jaune.

Il est compacte, disséminé et cristallisé.

L'intérieur est très-éclatant, d'un éclat nacré ou de verre. La cassure est lamelleuse, il se détache en fragments

rhomboidaux. Il est transparent, très-mou, en lames miuces, flexibles, d'une pesanteur spécifique de 2,290 à 2,400. Ces proportions sont les mêmes que celles de gypse

Ces proportions sont les mêmes que celles de gypse fibreux aunoncées par Bucholz; elles s'approchent beaucoup du sulfate de chaux artificiel.

Le gypse exposé au feu, perd sou eau de cristallisation, devieul opaque, tombe en poussière qui durcit par l'eauIl est difficilement fusible; au chalumeau, les bords commencent à fondre.

Les usages du gypse sont très-multipliés : il sert de mortier pour les plafonds; on l'emploie dans la peinture à fresque, pour faire le marbre artificiel; il sert aussi de vernis aux porcelaines, et d'engrais pour les terres.

## H.

# HALOTECHNIE. C'est l'art de fabriquer les sels.

HALORTIE, nom donné au sulfate d'alumine fibreux qu'on trouve à Idria et en Carniole.

HARMOTOME. Substance connue sous les noms d'hyacinthe blanche cruciforme, andréolite et staurotide. La varièté cruciforme a été analysée par Klaproth; elle est composée de

|         |    |   |   |   |   |   |    | 100 |
|---------|----|---|---|---|---|---|----|-----|
| Perte.  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | :  | 2   |
| Eau .   |    |   |   |   |   |   | ٠. | 15  |
| Alumin  | e. | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |    | 16  |
| Barite  |    | ٠ |   |   | ٠ |   |    | 18  |
| Silice. |    |   |   | ٠ |   |   |    | 49  |

La variété dodécaèdre a été analysée par Tessaert. Elle contient :

| Silice. |    |  |  |  | 47,5 |
|---------|----|--|--|--|------|
| Barite  |    |  |  |  | 16   |
| Alumin  | e. |  |  |  | 19,5 |
| Esu .   |    |  |  |  | 13,5 |
| Perte . |    |  |  |  | 3,5  |
|         |    |  |  |  |      |

HELIOTROPE. Heliotropium. Heliotrop, Orientalischer Jaspis.

100

Ce fossile, non poli, a presque l'aspect de la cire verte. Il est ordinairement d'un vert de près, de céladon ou de poireau. On y remarque toujours des points rouges, des stries ou des veines de la même couleur.

Il est compacte, en fragments anguleux, et en petites grappes. Sa surface est lisse, quelquefois glanduleuse. Il a un éclat gras qui passe à l'éclat de cire. La cassure est conchoîde, et son tissu esquilleux. Il est translucide aux bords. Les lames minces, tenues vers la lumière, sont demi-transparentes. Il est plus dur que le silex, plus ou moins facile à casser. Sa pesanteur spécifique est de 2,633.

On le rencontre dans l'Orient, et surtout en Egypte. D'après le chevalier Napione, ce fossile se trouve en masses entières en Sicile et en Sardaigne, aussi beau que dans l'Orient.

On en fait des tabatières, des pommes aux cannes, et d'autres garnitures.

HEMATITE. Pierre dure composée d'oxide rouge de fer : elle porte aussi le nom de sanguine. Cette substance est très-commune en Suède.

HEMITROPE. Cristal composé de deux moitiés d'un même cristal, dont une paroît être renversée, tel que le feldspath hémitrope.

HEPAR. Voyez Sulfures alcalins.

HERMÉTIQUE; qui a rapport au grand œuvre. Nom donné par les alchimistes à la chimie.

HIPPOLITHES. Concrétions qui se forment dans les intestins du cheval; elles sont composées de phosphate ammoniaco-magnésien et de phosphate calcaire. (Foyes CALCULS.)

HONIGSTEIN. Voyez MELLITE.

HORNBLENDE. Voyez Amphibole.

HOUILLE. Voyez Charbon de terre.

HUILE. Oleum. Oel.

On appelle huile des substances plus ou moins fluides, insolubles dans l'eau sans intermède, inflammables, qui brûlent avec flamme, et qui laissent de la suie. Elles paroissent appartenir exclusivement aux substances organiques. On en distingue deux espèces, les huiles grasses et les huiles volatiles.

Les caractères de l'huile grasse sont d'être fluides à la température ordinaire de l'air, à l'exception des beurres des végétaux. La plupart des huiles passent à l'état concret par un abaissement de température. Quelques-unes restent cependaut fluides daus l'hiver le plus rigoureux. Elles sont grasses au toucher, ont une certaine viscosile, s'attachent aux parois du vase, et forment des stries. Elles sont parfaitement transparentes, presque toujours plus ou moins colorées en jaune ou eu vert; elles sont très-inflammables. et ne commeuceut à bouillir qu'à 600 degrés Fahr. Elles sont insolubles dans l'eau, et laissent une tache grasse sur le papier. On cite encore pour caractère leur saveur douce, leur insolubilité dans l'alcool; mais quant à la saveur douce, les huiles exprimées des semences à enveloppe acre en font exception, telles que l'huile provenant des semences de daphne mezereum, appelée oleum coccognidii, et la soi-disant huile infernale de Jatropha Curcas. L'insolubilité dans l'alcool n'est pas non plus un caractère general, car l'huile de ricin et de chanvre s'y dissolvent parfaitement bien. L'alcool très-rectifié dissout, d'après Bucholz, 1 d'huile de chanvre : l'alcool chaud en dissout beancoup plus (1).

Les huiles grasses se trouvent le plus souvent dans les fruits et dans leurs enveloppes. Il est remarquable qu'on me rencontre de l'huile grasse que dans les semences dont le végétal a deux follicules. L'huile de Souchet comestible

(1) M. Planche a donné une table de la solubilité des huiles fites dans Paleoni; royes Bulletin de Pharmarle, juillet 1809, l'aleoni dont ill évat servi éloit rectifié à pe degrés, arcomètre de Buunch. Mille gouttes d'aleoni ont été employées à chaque expérience; elles correspondent à cariron 500 grains poids de marc.

Nous de Holle. Quantist dissente, Huile derice, o tostes proportion.

de parot conservée, que année, 8 goulte.

de la conservée, que année, 8 goulte.

de parot, nouvelle. 4
d'ofires. 3
d'unandes-douce. 3

HUI 4

(eyperus esculentus) en fait cependant exception. Cest le seul exemple où l'huide se trouve daus la racine. On trouve aussi une huide grasse liquide dans certains animaux, surtout dans les poissons. L'huide de baleine, de hareng, et l'huide de foie de gadus lota eu donnent des

exemples.

Le procédé le plus ordinaire pour se procurer l'huile grasse est l'expression. On exprune les fruits, on verse ensuite de l'eau bouillante sur le marc, et on exprime pour la deuxième fois : quelque foi ou exprime entre des plaques échauffées; ou bien on fait torrefier lessemences au paravant, soit par le feu, soit en les exposant à la vapeur de l'eau. Dans certains cas, comme avec les olives, on entasse les fruits pour qu'ils s'échauffent et fermentent : on les exprime ensuite.

On peut se procurer quelques huiles solides, comme celles de laurier et de cacao, en faisant bouillir ces fruits écrasés avec de l'eau. L'huile, en raison de sa pesanteur spécifique moindre, vieut nager à la surface, qu'on peut

enlever après le refroidissement.

Par ce moyen on n'enlève pas tout, et la séparation des parties solides qui s'élévent avec l'huile, est pénible. Co mode est impraticable pour les semences mucilagineuses.

La maniére d'opérer l'extraction des huites doit influer aur leurs qualités. Les fruits renforment, outre l'huite, plus ou moins de mucilage qui se mêle à l'huite dans un état modific, seloit, la température qu'on emploie. La meilleure qualité d'huite d'olive est celle qu'on exprime des fruits uon fermeutés : on l'appelle huite vierge. Vient ensuite l'huite des fruits fernentés.

La troisième espèce, l'huile commune, est extraite en délayant le marc exprimé dans l'eau bouillante, et en exprimant : on fuit alors la séparation de l'huile qui suringe l'eau. L'huile de première qualité doit être exprimée à froid, en choisissant les fruits mûrs, et-en éloignant tout

outil pénétré d'huile rance.

Les matières mucilagiueuses se séparent de l'huide par le repos; une partie reste cependant combinée avec elle. Le dépôt qui se forme dans les huiles fraîches est un mélange de parties mucilagineuses et fibreuses. Si l'on laissoit ainsi déposer les huiles dans un endroit frais, on pourroit les obtenir plus claires et plus pures en les décantant. Les huiles de nois, d'olive et de lin, qu'on expose quelque temps à l'air, acquièrent plus de blancheur. Il est préférable de les couvrir d'une couche mince d'eau.

En Hollaude, on clarifie l'haule de lin de la manière suivante. Daus un pot vernissé on met \(\frac{1}{2}\) de sable fin, antant d'eau, et l'haule \(\frac{1}{2}\) purifier. On couvre le vase d'inte cloche de verre, et on l'expose au soleil. On remue deux fois par jour le mélange; et quand l'haule est bien blanche,

on la décaute au bout de deux jours de repos.

Pour purifier des huiles qui out de la couleur et de l'odeur, on peut employer lacide sulfurique. Dans un vase de terre ou met \(^1\) once d'acide sulfurique. Dans un vase de terre ou met \(^1\) once d'acide sulfurique, et on verse dessus rapidement à livres d'huile de navette, qui est naturellement jaune et épaisse. On agite le mélange avec soin. L'huile se trouble, devieut verte; il se sépare des parties charbonuées qui se déposent aux parois du vase. La couleur verte disparoit, et l'huile devient blanche. Au bout de quelques jours elle peut être employée, et doit tre décautée. Si elle est encore un peu jaune, on répête lopération avec l'acide sulfurique affoibil. L'huile qui a et le temps de se déposer est d'autaut meilleure. La couleur verte que l'huille prend immédiatement après le mélange de l'acide, provient du bleu noirâtre du charbon avec le mare jaune de l'huile.

On peut ajouter aussi à l'huile un peu d'eau pour lui enlever les dernières parties d'acide ; mais, sans un long repos, une quantité d'eau reste mélée, et l'huile pétille lorsqu'on en jette dans le feu. Pour enlever l'acide, on peut employer aussi de la craie ou de la potasse, mais le suiflate de chaux qui se forme ne se depose que lentement, et l'emploi de la potasse rend le procedé plus cher.

Les hulles grasses acquièrent par la vieillesse une odeur et une saveur âcre : elles deviennent rauces. Par une élévation de température, on peut leur communiquer cette raucidité. L'hulle exprimée de semences torréfiées est toujours plus ou moins rance. Cette décomposition paroît surtout avoir lieu dans les parties mucilagineuses ou glu-



tineuses, car les huiles qui en contiennent beaucoup deviennent rances très-promptement.

La pesanteur spécifique est dans les limites de 0,9403 (huile de lin) et 0,9153 (huile d'olive).

Comme la plupari des somences contieunent, butre l'huile, du mucilage et du gluten qui se combisenta vec l'huile, ces substances serveut à réunir l'huile à l'eau. Si l'on agite une huile mucilagineuse avec l'eau, il en réunile une liqueur laiteuse qu'on appellé emulsion. Voyes art. Eurustos. Buchoix confirme l'opinion de Proust, que l'émulsion de graines de chauvre est la combinaison des parties hoileuses avec l'albumine ou avec le gluten, muis point avec le mucilage. Ce qui paroit être de même dans ioutres les émulsions.

A une température de 600 degrés Fahr., l'huide commence à bouillir et passe dans le récipient; elle se décomposse en même temps. Il passe d'abord un liquide aqueux, acide : vient ensuite une huide plus ou moins colorée.

L'huile empyreumatique devient plus légère par des rectifications réitérées, acquiert la volatilité des huiter essentielles, et devieut soluble dans l'eau. A chaque rectification, il se forme de l'acide acétique, et il reste un résidu charbonueux.

Lorsqu'on distille des briques pénétrées d'une huile grasse à feu nu , on obtient uu produit fétide appolé huile des briques ou bien huile des philosophes.

Les vapeurs de l'huile grasse brûlout avec une fauture blanchâtre. Dans les lampes, la mêche convertit l'huile en vapeur avant qu'elle ne e'enflauture. Le vapeur enflaamée donne une cheideur suffissante pour convertir une plus grande quantité d'huile eu vapeurs : la combustion constinue de cette manière jusqu'à ce que toute l'huile soit consumée. La mêche a en même teups l'avantage d'empécher que l'huile à artive pas en plus grande quantité qu'il est nécessire pour la combustion. Lorsqu'on augmente le courant d'air, comme dans les lampes d'Argand et dans la mêche creuse cylindrique. J'huile est réduite davantage en vapeurs, et la combustion est plus vive. Lis lumière et le colorique out tellament augmentes, que les discondingues de les mentes que les consumers de la combustion est plus vive. Lis lumière et le colorique sont tellament augmentes, que les

parties charbonneuses brûlent aussi, ce qui n'a pas lien dans les lampes ordinaires.

Si l'huile étoit chauffée sur-le-champ jusqu'à 600 degr. Fahr., on n'auroit pas besoin de mêche. Il est confirmé par l'expérience, que l'huile chauffée jusqu'à ce degré de température s'enflamme spontanément.

La plupart des huiles passent à l'état de solidité par un abaissement de température plus ou moius cousidé-

rable.

Les huiles exposées au contact de l'air ou du gaz oxi-

gené éprouveut des alterations remarquables.

Les unes s'épaississent, deviennent opaques, blanches, mais restent toujours grasses, comme l'huite doive, d'amande, de behen, de navets, etc. On les a appelées huites grasses proprement dites. Dautres, exposées en couches minces à l'air, se desséchent. On leur a donné la nom d'huites siccatives. Leur principal usage est dans la peinture.

L'huile de lin, de noix, de pavot et de chauvre appartiennent à cette section. On rend ces huiles beaucoup plus siccatives en les faisant bouillir avec la litharge.

Pour cela, on fait bouillir 1 livre d'huile avec ; once de litharge et autant de céruse, et on écume de temps en temps. Lorsque l'écume devient moindre et prend un aspect rougeâtre, on diminue le feu. L'huile se clarifie ensuite par le repos.

Par cette opération, la litharge est en partie réduite à l'état métallique, d'où l'ou a voulu conclure que l'huile acquéroit de la consistance en absorbant de l'oxigène.

D'après les expériences de Chaptal, cet épaississement provient non seulement de l'oxigiene, mais aussi de ce qu'une partie d'oxide se dissout dans l'huile et lui donne de la consistance. Les oxides de plomb sont plus propres à épaissir les huiles, parce qu'ils sont plus solubles que les autres oxides.

Chaptal recommande en outre de faire bouillir les huiles, outre la litharge et la céruse, avec du gypse et la terre d'ombre. Le gypse parelt contribuer à rendre les huiles siccatives en absorbant l'eau et le mucliage qu'elles contengent. La dessication rapide à l'air peut provenir de

to Longle

l'absorption de l'oxigène, car le plomb en dissolution tend à reprendre l'oxigène qui lui a été enlevé par l'ébullition.

L'huite de lin peut dissoudre le quart de son poids de litharge; par le refroidissement elle s'épaissit, présente une masse élastique semblableau caoutchouc impénétrable par l'eau.

Lorsqu'on fait bouillir l'huile avec l'oxide de mercure, l'oxide se réduit à l'état métallique; l'huile acquiert de la consistance, mais jamais celle que les oxides de plomb lui communiquent. Les oxides de fer se dissolvent aussi dans les huiles et les rendent brillantes (1).

On peut aussi combiner l'huile avec les oxides métalliques en précipitant une dissolution de savon par des sels metalliques. Les emplatres sont des exemples de combinaison d'huile avec les oxides métalliques. La découverte suivante, par Scheele, est remarquable. On fait bouillir 1 partie de litharge avec 2 parties d'huile d'olive et une quantité suffisante d'eau; on agite jusqu'à ce que le plomb soit dissous. Après le refroidissement de l'eniplatre, on décante l'eau : elle contient une substance sucrée qu'oir peut rapprocher à l'état de sirop par l'évaporation. Si l'huile n'étoit pas rance, l'eau ne retient pas une trace d'oxide de plomb. Lorsqu'on chauffe fortement ce sirop . les vapeurs s'enflamment à l'approche d'une bougie. Il exige une température assez considérable pour distiller. La moitié passe cependant comme un sirop épais et conserve la saveur sucrée ; l'autre partie se décompose. Il passe une huile brune qui a l'odeur d'acide pyro-tartarique. Il reste un leger charbon dans la cornue. Le liquide sucré ne cristallise pas : étendu d'eau il ne fermente pas. L'acide

<sup>(1)</sup> M. Henry, chef de la pharmacie centrale des hépitant de Paris, vient de faire quelques experiences un le combination des huites avec les oxides métalliques, et partirulièrement sur ceux formes par les oxides de founds, seyare dittinuagiaire, et la culte project. Former de van platter, 2, 2 que de toualt en oxides de homb, la litharge qu'on reparde comme un métagne d'oxide rouge et d'oxide jeune, à demi-tritrée en la scule qui pour experience et la culte project, et demi-tritrée en la scule qui pourse se combines parfaitement avec les huites pour l'oxide jeune de plomb ou massire, et d'oxide jeune de plomb, ne sont par propress à former de sombination assetts avec les huites. (Note det Qualstaturs)

nitrique qu'on fait distiller avec lui le convertit en acide oxalique (1).

Le soufre se dissout dans les huiles grasses à l'aide de la chaleur set présente une liqueur rougeâtre. Ce composé fournit, par la distillation, une quantité considérable de gaz hydrogène sulfuré. Après le refroidissement, une grande quantité de soufre cristallise; ou peut obteur ainsi le soufre en caledres réguliers.

Le phosphore se dissout dans les huiles grasses en pefiles quantités.

La dissolution dégage du gaz hydrogène phosphoré par la distillation.

L'huile phosphorée qu'on applique sur d'autres corps, les rend luisants dans l'obscurité. L'huile salurée de phosphore, à l'aide de la chaleur, le dépose cristallisé en octadres, d'après Pelletier.

Le charbon n'a pas d'action sensible sur les huiles grasses, si ce n'est qu'il leur enlève quelques impuretes et les rend plus claires.

<sup>(1)</sup> M. Fremy, pharmacien à Versailles, assure cependant que la ranetidité des huiles n'a aucune influence sur la formation de cette sub-

Pour en séparer entièrement le plomb, il faut y foire passer un excès de gas hydrogene sulfure; on sépare le sulfure de plomb formé, et on chasse l'hydrogène excédant par l'ebullition.

Si l'on espose cette lugueur épaises a une forte chalcur, elle prend fres. Sa distillation exige le même degré de chaber que crite de l'acide sulfurique; il passe une partie du principe dout, qui n'est pas decompod, en forme de sinop épais, et qui conserve a sarcur; il devient ensuite emprenantique. Il moste enfine une hairé harce et il revide annule emprenantique. Il moste enfine une hairé harce et il revide annule emprenantique un charbon leger, frisible, qui se contient pas de alomb.

Cette matière ne cristallise pas.
Mélée avec l'eau à une température élevée, elle n'éprouve point de fermentation.

L'addition de la levure ne favorise pas non plus la fermentation spiritueuse.

Le use mête à l'alcool et se précipite avec lui sous forme de matiéra glutineuse.

Si l'on distille de l'acide nitrique sur cette matière, ou obtient de l'acide oxalique.

M. Fremy a fait aussi des expériences dans l'intention de connoître la cause de la formation de cette substance. Voyes les Annales de Chimie , tom. 62. (Note des Traducteurs.)

Les huiles se combinent avec les terres et avec les alcalis. Voyes art. Savons,

Les huiles grasses s'y unissent mieux que les huiles siccatives.

Lorsqu'ou mêle de l'acide suffurique concentré avec les huiles grasses, il y a dégagement de chaleur; il se forme de l'acide sulfurique en raison de ce qu'une partie d'oxigène de l'acide sulfureix se porte sur l'huile. La nature de l'huile est altérée : elle devient noire, acquiert une saveur amère, et se dissout dans l'alcool. Il se forme alors du eza acide carphonique.

En versant lentement l'acide sulfurique concentré dans l'huile, on la couverit en avon acide. Ce composé est peu soluble dans l'eau bouillante. Dans un mortier de verre, on peut combiner 3 parties d'huile avere parties d'acide, on lave cousite le composé. Cette espèce de suvou est plus soluble dans l'eau, si ou le prépare en versant de l'acide sulfurique dans du savon alcalin. On redissout le précipité dans l'alcool pour le séparer du sulfate aicalin, et on fait évaporer la liqueur alcoolique. Ce composé n'est pourtant pas un savon. Aussi l'acide n'est pas combiné avec l'huile, il y adhrer esulement

Hatchett, on fraitant los huiles grases par l'acide sulfurique, a formé du tannia. L'huile de lin forme biento! avec l'acide aulturique une masse noiratre, soluble en partie dans l'eau froide. La dissolution filtrée précipite la gelatine. La masse se dissolut aussi dans l'abcod ; la liqueur est troublée par la gélatine. La partie acire ; insoluble dans l'aciod. R paru étre une huile épaissie. Cent grains d'huile d'olive, traités par l'acide sulfurique, ont laissé 55 grains de Charbona. Le résidu charbonneux que l'on trouve après la combustion de l'huile, sans l'avoir traitée par l'acide sulfurique, est bien moins considérable.

L'acide nitrique concentre agit avec beaucom de vivacité sur les huiles grasses. Avec les huiles siccatives, lei dégagement de calorique est tellement considerable, qu'il y a inflammation. Les huiles grasses s'enflamment aussi par l'acide uitrique, à l'aide d un peu d'acide suffurique. Lorsqu'on emploie de l'acide uitrique foible, il se dégage su chaulfaut du gaz attieux et du gaz acide carbonique; l'huide passe d'abord, selon Trommsdorff, à l'état de cire et ensuite à celui de rèsine. On n'a pas eucore entièrement décomposé l'huide par l'acide nitrique; la difficulté est que l'huide et la masse résineuse nagent toujours à la suirface. On prétend cependant avoir converti l'huide d'olive par ce moyen en acide oxalique et en acide tartarique.

Les huiles absorbent, d'après Priestley, une quantité considérable de gaz nitreux : elles s'épaississent et devien-

nent spécifiquement plus pesantes.

L'acide muriatique n'agit que foiblement sur les huiles grasses; il les épaissit un peu, les rend plus foncées sans les convertir en résine.

L'acide muriatique oxigéné les rend bien plus épaisses, les convertit d'abord en une espèce de cire, e usuite en acide tartarique et citrique. Voyez Cornette, Anuales de Crell, t. 2, p. 163; et Proust, sur l'inflammation des huiles par l'acide nitrique, Journal de Schérer, 7t. 6, p. 221. Certaines huiles, quand on les mêle ensemble, a gis-

sent chimiquement; le inélange s'échaufie et finit par prendre feu. On a des exemples de ces sortes d'inflammations spontanées dans les vaisseaux de guerre et dans les

magasins, qui deviennent la proie des flammes.

Un uclanige de 4 liv. de graisse un peu molle et a liv. d'huite de lin., de chauvre on de toute autre huite siccative, s'échauffe au bout de quelques heures; quand on 
empêche cette chaleur de s'échapper, en enveloppant le 
vase avec de la flauelle, la température augmente, et 
il s'ensuit une inflammation. Les mênes phénomènes ont 
lieu, quand les huites mélées d'ocre ou avec quelques 
autres matières colorantes, sont portess sur les étulies et 
roulées légérement en paquets. Les tas s'échauffent, se 
consument en cendres, et s'ensfamment quelquefois.

Le blassad (manganèse oxidé terreux) a été vendu autrefois comme matière colorante noire. Cet usage est aboli aujourd'hui, parce qu'étant mélé avec les étoffes huilées, les magasins furent toujours incendiés spontanément par ce méiange. Foy. Blak et Ann. de chimie. Black attribue cette tendance à prendre feu à l'affinité des substances pour l'oxigéne; cette explication est purement hypothetique et a besoin d'être confirmée par l'expérience. L'avoisier a recueilli les produits que fournit l'huile d'olive par la combustion; 19,25 grains d'huile d'olive ont consommé 6a graius de gaz oxigêne. Il obtint 54,21 grains d'aui Caporique et 27 grains d'eau. D'après cela 100 grains d'huile d'olive seroient composés de

|            |    |   | - | _ | 100    |
|------------|----|---|---|---|--------|
| Hydrogène. | 9. | ٠ | ٠ |   | 21,000 |
|            |    |   |   |   | 29,625 |
| Carbone    |    |   |   |   | 49,375 |

D'après Berthollet , l'huile d'olive seroit composée de

|                        |  |   |   |   | 65,6 |  |
|------------------------|--|---|---|---|------|--|
| Hydrogène<br>Oxigène . |  |   |   |   | 31,9 |  |
| Oxigene .              |  | ٠ | - |   | 2,5  |  |
|                        |  |   |   | _ |      |  |

L'emploi des huides grasses est généralement connu-Elles servent aux aliments, à la combustiou, pour les savons, la peinture, etc. Voyes Jean-Diet. Braudis, Commentatio de oleorum unguinosorum naturd, Gutt., 1785; Inst. Arnemanni Commentatio de oleis unguinosis, Guett., 1785.

Les huiles volatiles, appelées aussi huiles éthérées ou essentielles, ont les caractères suivants:

Elle sont fluides, souvent aussi fluides que l'eau; quelquefois elles sont visqueuses, très-inflammables.

Elles ont une odeur forte et une saveur âcre. Elles entreut en ébullition à une température qui ne

passe pas 100 degrés centig.

Elles sont solubles dans l'alcool et se dissolvent aussi dans l'eau:

On peut les volatiliser saus qu'il reste une tache grasse sur le papier.

Presque toutes les huiles volatiles proviennent des végétaux, et elles se trouvent dans toutes les parties de la plante, comme dans la racine, l'écorce, le bois, les fouilles, les fleurs et les fruits. On ne les trouve jamais dans le cotyledon, qui est particulièrement le siège des huiles grasses.

On les obtient par l'expression et par la distillation,

Lorsque l'huile volatile est très-fluide, et si elle se trouve dans des cellules creusées dans leurs zestes . l'expression est suffisante. L'huile de citron, d'orange, de bergamotte, en sont un exemple. En pliant ces fruits et en les comprimant avec les doigts, on voit sortir de chaque cellule des gouttelettes d'huile qui s'enflamment à l'approche d'une bougie.

En Provence et en Italie , où l'on prépare ces huiles en grand, on déchire l'écorce en frottant les fruits sur une machine qui a des pointes à la surface; le liquide coule daus des vaisseaux. Par le repos, le marc se depose et l'huile surnage.

Ordinairement on emploie la distillation pour obtenir les huiles volatiles. A cet effet, on verse sur les plantes, dans l'alambic, autaut d'eau pour qu'elles soient trempées et qu'elles ne touchent pas le fond de l'alambic.

L'ean qui passe entraîne l'huile, ce qui la rend laiteuse. La dissolution doit se faire à une température que l'on augmente promptement, afin que l'huile ne se volatilise pas avant que l'eau n'entre eu ébullitiou. L'eau doit couler en filet. Il ne faut pas qu'elle sorte trop chaude . ce qui volatiliseroit uue partie d'huile ou la rendroit empyreumatique. Les huiles qui se figent doivent être reçues dans un serpentin à l'eau chaude. On continue la distillation jusqu'à ce que l'eau ne passe plus laiteuse, ou jusqu'à ce qu'elle n'ait plus l'odeur de la plante. Voyez la Planche, 1et volume, article ALAMBIC.

Lorsqu'on n'emploje pas trop d'eau dans la distillation. l'huile volatile ne peut pas y rester combinée ; elle s'en sépare, vient nager à la surface, ou se dépose au fond du

vase, selou sa pesanteur spécifique.

On enlève l'huile légère par le moyen d'un siphon, ou par une mêche de coton qu'on trempe dans l'huile, dout l'autre extrémité correspond à un vase pour y conduire l'huile. D'antres emploient un entonnoir ou le récipient florentin. On peut très-bien separer l'huile par du papier IIUI 505

Joseph mouillé. Quand l'eau a filtré, on fait quelques piqures dans le papier, et on reçoit l'huile dans un autre vase.

Quant aux végétaux qui cèdent difficilement l'huile, comme ceux qui donnent une huile pesante, il faut cohober plusieurs fois pour retirer toute l'huile.

Une partie de l'huile reste toujours combinée avec l'eau.

On appelle ces eaux ainsi chargees, eaux aromatiques distillées.

Dans la France méridionale, les distillateurs transportent leurs alambics dans les champs au milieu des plantes aromatiques, pour les distiller, ce qui leur évite le transport des plantes.

La quantité d'huile des végétaux diffère suivant la saison. Les racines sont plus chargées au printemps, les hois et les écorces dans l'hiver Les plautes contienuent leur maximum d'huile dans l'été après leur entier développement, les fleurs ciaut ouvertes; et les fruits, quand ils sont parreuns à leur maturité. Les plantées et les fleurs doivent être cuoillies dans un temps sec.

Certaines fleurs, d'une odeur très-agréable, ne donnent pas d'hude à la distillation, parce qu'elle se décompose trop facilement, comme celles de tubércuse, de lys, de violette, etc. On les met couche parc couche avec du coton pénétré d'huile (de hoben); on renferme bien le vase qu'un expose slors peudant quelque temps su bainmarie ou dans le fumier de cheval. L'huile grasso sa charge des parties odorantes qu'on peut loi cellevre ensuite par l'alcool. Chaptal croit qu'on poutroit obtenir ces espéces d'huiles par une lessive alcaine foible; juuqu'à présent il n'a pas reussi; l'huile séparée avoit perdu de son odeur.

La plupart des haides volatiles sont finides et colorées. L'huile d'absynthe est brune, celles de canuelle et d'origan de Crète, sont jaunes; l'huile de canomille est bieue, celles de cajaput et de mille-feuilles sont vertes. Le plus grand nombre est jaune ou rougeatre. L'odeur des huiles varie à l'infini.

La saveur est presque toujours acre et brûlante. On

retire quelquefois des substances acres une huile qui u'a pas la même saveur. Le poivre en est un exemple.

Les hulles volatiles ont presque toutes une pesanteurspécifique moindre que celle de l'eau; quelques-unes, comme l'huile de cannelle, de girofle et de sassafras, s'y eufoncent cependant. Leur pesanteur spécifique est entre les limites de 0,6007 et 1,0430.

L'eau dissout une petite quantité d'huile volatile et contracte l'odeur et la saveur de l'huile. L'alcool les dissout

en abondance.

Lorsqu'on chauffe les huiles volatiles, elles s'évaporent, sans être décomposées, à moins que la température ne soit trop élevée. Elles sont bien plus inflammables que les kuiles grasses, ce qui provient de leur grande volatilité. Elles brâlent vivement avec une flamme blanche et absorbent davantage d'oxigène dans la combustion que n'en absorbent les huiles grasses; les produits de la combustion sont de l'eau et du gna acide carbonique. Elles sont composées des mêmes parties constituantes que les huiles grasses; mais elles paroissent contenir une plus grande quantité d'hydrogène. Lorsqu'ou les distille élant mélées avec du sable et de l'argile, ou obtient de l'eau, du gaz hydrogène carboné, une huile plus épaisse, et peu de charbon pour résidu. En réitérant l'opération plusieurs dois, on parvient à décompose entiérement l'huile.

Une observation de Proust est remarquable. Il trouvaqu'il se forme de l'huile en faisant dissoudre le fer de fente dans l'acide muriatique; elle se combine avec le gaz hydrogène et lui communique une odeur desagréable.

Vovez Journal de physique, t. 49, p. 155.

Par un abaissement de température, les huites devienment solides. La véritable huite de roso de Perse est cristallisable à la température ordinaire de l'air. De 4 livres d'huite de menthe poivrée, rectifiées avec de l'ean, Klaproth oblint 2 livres d'huite fluide, et 4 g onces d'huite en aiguilles blanches, qui restérent solides à la tenpérature ordinaire. Ces ristaux ont la asveur de l'huite à un degré éminent. Chauffés légérement, ils passent à l'état d'huite fluide. Dans le résidu aqueux de la distillation, se trouvoit une masse résineus érés-solide, d'un brun rougeatre, et d'une savéur amère. Les huiles d'anis et de fenouil se solidifient à 10° centig. Les huiles de bergamotte et de cannelle coagulées deviennent fluides à une température de 11° centig.

Margueron a exposé plusiears huiles à un froid de 17° au-dessous de zéro. Une partie s'este cristallisée et a laissé dégager un fluide élastique. Les cristaux etolent en partie formés d'huile et d'autres substances. Les uns avoient la propriété de l'acide beuzoique, et tous les autres celle du véritable camphre. On remarque des cristallisations semblables dans les huiles par un long repos. (Margueron, Journal de physique, t. 45, p. 136.)

Les huiles conservées dans des vaisseaux clos, au contact de lumière, subissent des altérations particulières. Leur couleur devient plus foncée : elles acquiérent plus de cousistance et une pesanteur spécifique plus considérable.

Selon Thigry, ces changements ne proviounent pas de l'absorption du gaz oxigéne, il s'opère une véritable combinaison de lumière avec l'hule. Mais si ou considére que la pesanteur spécifique et le poids des hules augmentent, sanc changer de volume, on se persuade difficilement que cela provieune de l'addition d'un principe impondérable. Le quantité d'hule et d'air daus les vaisseaux influe beaucoup sur celte décomposition. Voyez Tingry, Journal de physique, 1, 46, p., 16 et 294.

Les builes an coulact de l'air deviennent plus foncées, et plus épaisses. Selon Priestley, l'oxigéne de l'air se combine avec elles, forme de l'eau, et un acide qui attaque le bouchon de liège; elles perdent leur odeur particulière et se convertissent en grande partie en résine.

Quaud Muile n'est pas eucore entièrement décomposée, on la distille pour séparer celle non altirée avec l'eaux chargée de cette même huile; l'huile resimiliée reste dans la cornue. Plusieurs de ces huiles peuvent cependant être conservées à Tabri de l'air pendant 10, 20 à 50 ans.

Le soufre se dissout dans les huiles à l'aide de la chaleur : on appelle ces composés baume de soufre. On les prépare en faisant digérer la fleur de soufre avec l'huile. ou bien en y faisant dissoudre le baume de soufre fait

avec une huile grasse.

Les huiles saturées de soufre à l'aide la chaleur, laissent une partie de sonfre cristalliser par le refroidissement. Selon Pott, l'huile d'anis retient la plus grande quantité de soufre en dissolution.

Le phosphore se dissout dans les huiles volatiles : ces composés différent peu de ceux obtenus avec l'huile grasse.

Les alcalis fixes se combinent imparfaitement avec les huiles volatiles; ces composés sont nommés par les chimistes français savonules.

La combinaison de la potasse avec l'huile de térébouthine, appelée savon de Starkey, est employée en médecine. On fait digérer de la potasse caustique chaude avec l'huile de térébenthine, et ou remne jusqu'à ce qu'il se forme une masse visqueuse homogène. Dans cette circonstance, l'huile est alterée et se rapproche des résines. Les acides décomposent le sayonule et en précipitent une masse resineuse.

Les huiles volatiles se combinent avec l'ammoniaque à l'aide de la distillation. L'eau de chaux ne forme pas de savou avec elles. Les huiles n'agissent pas sur les métaux, et paroissent

peine s'unir aux oxides metalliques.

L'acide nitrique concentre enflamme les huiles ou les épaissit; alors elles passeut à l'état d'une véritable résine ; pendant cette action, il se degage du gaz nitrique et du gaz acide carbonique. Par l'acide nitrique foible, on forme

de l'acide oxalique. Le gaz nitreux est considérablement absorbé par les huiles ; elles paroissent le décomposer et elles se convertissent en résine.

L'acide sulfurique concentré épaissit les huiles volatiles, les charboffne; il se forme de l'acide sulfurenx et

du gaz hydrogène carboné.

L'acide muriatique liquide n'agit que foiblement. Le gaz acide muriatique qu'on fait passer dans l'huile de térebenthine, forme une substance particulière, dont les phenomènes ont été décrits à l'article CAMPERE.

L'acide muriatique oxigené convertit les huiles volatiles

en une substance aualogue à la résine.

Les sels n'ont pas beaucoup d'action sur les huites. Les nittates en opérent la combustion à l'aide de la chaleur, Le muriate suroxigéné de polasse les enflamme par le choc. Les sels métalliques qu'on laisse en contact avec les huites se décomposent à la lougue. Une dissolution d'or qu'on negle avec une huite volstille, laisse précipier l'or, L'huite acquiert, selon Vauquelin, la propriété de se séparer en cristaux.

Les huiles volatiles se dissolvent les unes les autres : elles dissolvent les huiles grasses, les résines, les baumes

et le caoutchouc.

Lorsqu'on brîle une huile volatile sous une cloche remplie de gaz oxigêne ş ilses forme de l'eau et de l'acide carbonique. Le residu est du charbou tres-pur sans alcali. Si l'on fait passer une huile volatile à plusieurs reprises à travers la chaux ou la polasse caustique, on oblient beaucoup d'eau. Peres, dans le Journal de pharmacie de Trommsdorft, 1.8 q. 3.99, préteud avoir formé de l'huile volatile en distillant l'huile d'olive avec l'acide nitrique.

On avoit autrefois admis dans les huiles volatiles un principe particulier, appelé par Boerhave spiritus Rector, principe odorand ou arôme. Tous les caractères qu'on a désignés à ce principe sont ceux qu'on trouve à l'huile elle-même. Il paroît que cet arôme n'existe pas et que la propriété d'agir sur nos organes apparitent à toutes les substances susceptibles de se volatiiser. Les huiles volatiles précieuses sont souvent fishifiées par les huiles grasses, par les huiles volatiles indigénes, par l'alcool, etc.

On découvre la présence des huiles grasses par la distillation : elles restent dans la cornue, taudis que l'huile

volatile passe dans le récipient.

Quelques gouttes de cette huile qu'on fait évaporer sur du papier, y laissent une tache grasse, tandis que l'huile

volatile s'évapore en totalité.

La falsification par l'huile de térébeuthine, ou par le basme de Copaliu, est plus difficile à découveir. La comparaison de ces huiles avec une huile vraie, est toujours la meilleure manière. On peut reconnoître aussi en quel-

que sorte la présence de l'huile de térébenthine, en brûlant un moreau de papier trempé daus l'huile soupconné falsifiée; es le souffant, on aperçoit la tumée et l'odeur de terchenthine. L'huile falsifiée avec l'alcool, rend l'eau laiteus ; cette érreuve n'est cependant pas toujours exacte, car beaucoup d'eau peut être troublee aussi par un peu d'huile véritable.

Les usages des huiles volatiles sont très-multipliés : les unes servent dans l'art de guérir; les autres , comme l'huile de térébeuthine, sont employées à dissoudre les

résines et à former les vernis, etc.

On u'a pas eucore rencontre de l'huile volatile daus les substauces animales, excepté daus les fourmis. Voyez W. B. Trommsdorff, dissert. de oleis vegetabilium esseutialibus, eorumque partibus constitutivis. Erfordiæ, 1765.

Il y a des hules qui sont produites par les substances organiques; la farine, le sang, etc., exposès à une température au-dessus de l'eau bouillante dans un appareil distillatoire, donnent cette hulle. Elle a une odeur desagréable, une saveur âcre, amère, une couleir foncée et une consistance épaisse. On les appelle hulles empyreumationes.

L'huile qui passe d'abord en distillant ces substances; est jaune, elle devient toujours plus foncée, et passe à la fin épaisse et noire.

Par des distillations réitérées, elle devient blanche, soluble dans l'eau et dans l'alcool, et s'approche beaucoup des huiles volatiles.

Les huiles empyreumatiques retirées des matières animales contiennent aussi de l'azote, tandis que celles des substances végétales sont composées de carbone, d'hydrogène, et peut-être d'une petite quantité d'oxigène.

Hulls animals. Oleum animals athereum. Thierisches Oel von Dippel.

Lorsqu'on distille des substances animales comme du aug, des o, des cornes, etc., leurs parties cousitiuautes, l'hydrogène, le carboue, l'oxigèue et l'azote, s'unissent dans d'autres proportions, et forment des combinaisons nouvelles. Il se dégage du gaz acide carbonique, du gazhydrogène carbone, du carbonate et du prussiate d'ammoniaque et une huile empyrenmatique.

Par plusieurs rectifications, on peut ramener cette huile à l'état des huiles volatiles, comme on vient de le dire à la fin de l'article précédent.

Dans det état, on l'appelle huile animale de Dippel.

Il n'est pas necessaire, comme Dippel l'a fait, de l'obtenir du sang, toutes les malières animales donnent le même produit; ou choisit cependant les substances gélatineuses et albumineuses de préférence.

La purification de cette huile, d'après Dippel, est pénible; il la rectifioit 20 à 30 fois.

Le procéde de Model est bien plus avantageux, il n'exige que la précaution d'introduire l'huile à rectifier par un entomoir à loug col, plongout presqu'au fond de la cornue, pour ne pas salir la voûte; il suffit de distiller doucement au hain de sable, et d'enlever les premiers produits.

L'huile animale rectifiée est blanche et transparente comme de l'eau; elle est en partie soluble dans l'eau, en partie soluble dans l'alcool.

L'huile la mieux lavée communique encore à l'eau, selon Parmentier, la propriété de verdir le sirop de violette. Elle ramollit beaucoup le caoutchouc.

Broyce long-temps avec la potasse, Schulze obtint un savon qui forma dans le sulfate de fer du bleu de Prusse.

l'russe. L'acide nitrique concentré peut l'enflammer. Les acides minéraux l'épaississent et la rendent brune. Au contact de l'air et de la lumière, elle devient jaune et brune, et laise deposer du charbon. On la conserve dans des petits flacons, et à l'abri du contact de la lumière avec moitif d'eau distillée; on les tient renversés de manière que l'eau touche le bouchon. La cause de ce changement de conleur n'est pas bien connue. D'après Lavoisier, la couleur noire provient de ce que l'oxigène de l'air est absorbé, qui forme de l'eau avec l'hydrogène de l'huné, ettle carbone est séparé. Les acides très-afoibis donneut aussi une couleur noire d'huné admache.

Les huiles empyreumatiques des végétaux, traitées de

Malgrès adomination, Dippel n'a pas découvert cette Malgrès de domination, Dippel n'a pas découvert cette huile. Vau Helmont, soyes son Avorra Medicina, paroît l'avoir conune; et Homberg, l'a retiré des excréments d'homme. D'après un rapport de Schulze, le comte Wittgenstein, de Berlin a retiré des excréments d'homme uns huile rectifiée trà-sêne.

HUILE DE BRIQUES. Voyez HUILE.

HUILE DOUCE DE VIN. Voyez ETHER SULFURIQUE.

HULLE EMPTREUMATIQUE. Voyer HULLE of HULLE ANIMALE.

HUILE ESSENTIELLE. Voyez HUILE.

Hulle des Fournis. Oleum formicarum. Ameisen Oel. Les fournis contieunent deux espèces d'huiles, une

huile éthérée : elle étoit conuue par Sperling.

(Dissert, de Chim. formicarum analysi viteh., 1680) Homberg (Elém. de Paris, 1712, p. 353), Neumanu (Act. Phys. med. A. N. C., tom. 2, p. 304), Marggraff, et plusieurs autres, la trouvèrent dans leurs analyses des fourmis. Neumanu l'obtint edu distillant de l'alcool avec des fourmis; et remetfant le produit de la distillation plusieurs fois avec d'autres fourmis, il passa un liquide blanc, clair, qui surnagent à la surface de falcool.

Le spiritus magnanimitatis d'Hossimann est une combinaison de cette huile avec l'alcool, qu'il obtint par la digestion de l'alcool sur les fournis. La quantité d'huile

paroît dépendre de plusieurs circonstances.

Rouelle obtint de 12 onces de fourmis 1 goutte d'huile, tandis que Hermbstædt retira d'une livre de fourmis 1 gros

et 6 graius d'huile.

Les fourmis renferment en outre une huile grasse. On l'obtient du résidu des fonrais distillées par l'expression. La quantité de cette huile va, sur 1 livre de fourmis, à 1 gros à peu près : elle a une couleur vert-jaunatre, se



solidifie à une température plus basse que celle d'olive,

et s'approche du suif ou de la cire.

D'après Hermbetsell, ou peut separor les deux huiles de la mauière suivante : on verse 3 parties d'eau sur les fourmis que lon distille ensuite dans une cernue, jusqu'à motité. Sur le produit distille nage l'huile ethere. On exprime le residu de la coraue, et l'on fait passer la liqueur à travers un linge. Au bout de quelques jours de prepos, l'huile grasse se sépare et les rassemble à la surface.

HUILE DE PÉTROLE. Voyez BITUMEN PÉTROLE.

Huile des Philosophes. Voyes Huile.

HUILE DE POISSONS. Voyes HUILE.

Hulle de succin. Oleum succini. Bernstein Oel. Quand on distille du succin , on obtient une hulle jaunâtre qui finit par être presque noire à mesure que la distillation avance, parce qu'elle entraîne une partie de

charbon : ce produit est l'huile de succin.

Par des rectifications réitérées, on l'obtient plus légère et d'une couleur plus blauche. Rouelle, pour avoir l'haite, blanche par une seule distillation, la méla avec de l'ean, et distilla avidegré de l'ean bouillante. La partie la plus pure de l'haite passe avec l'ean, et la suruage. Selon Geblen, l'addition de l'eau ne présente pas ces avantages. Il l'a obteund trés-blanche en la distillant avec a parties d'alcool, jusqu'à ce que les genttes d'haite qui passoient n'étoient plus solubles daus l'alcool. On ajoute alors au produit distillé une quantité suffissate d'eau pour en séparer l'haite qui vieut nager à la surface.

La lum'ère n'altère pas l'huile de sa cein. Combinée avec l'ammonsque, on obbient une espèce de savon conun sous le nom d'eau de Duce. Traitée par l'acide ultrique, elle ac convertif en une résine jaune, soluble dans l'alcool, qui a l'odeur de musc. Selon Margardi, qui a fait comoftre ce composé, il faut employer 3 parties d'acide ultrique peu conceutré, contre 1 partie d'huile de succin. Lorsque l'Huile de succin est faisitée par le pérfole, cette résine de

se forme pas, d'après Schœnwald, par l'acide nitrique. La combinaison du soufre avec l'huile d'amaudes dissoule daus l'huile de succin, présente le baume de soufre succiné.

Huile de Vitriol. Voyez Acide sulfurique.

HUILE VOLATILE. Voyez HUILE.

HUMEUR DE L'ŒIL DES ANIMAUX. Augenfeuchtigkeit der Thiere.

On sait que les yeux des animanx contienuent trois différentes humeurs, l'humeur aqueuse, vitreuse et cristalline. Chenevix est le premier qui en ait fait l'analyse.

L'humeur aqueuse des brebis (avec laquelle on a fait le plus d'expériences, à cause de la facilité de s'en procurer) est une liqueur claire, transparente. Sa pesanteur spéci-

fique est à une température de 15 ceutig. 1,0090.

Elant fraiche, elle a peu d'odeur et de saveir. Les couleurs des végietax u'en sout presque pas altréres. Exposée à l'air, elle s'évapore et passe lentement à la putrefiction. Lorsqu'on la fait bouilir, elle se coague foilisment. Evaporée à siccité, 100 parties laissent 8 parties de résidu. Le lanuiu y produit un précipite avant et après l'Eduillition. Le nitrate d'argent iudique la présence de l'acide muriatique. D'autres sels métalliques n'y occasionnent pas de précipite. D'après cela, les parties principales de l'humeur sout de l'eau qui a dissous une pefite quantité d'albunine, de gélatine et de muriate de soude; car, par nu exameu plus exact, on a vu que l'acide muriatique étoit combine avec la soude.

L'humeur vitreuse lui ressemble dans toules les proprié-

tes, même dans la pesanteur spécifique.

L'humeur cristalliue, ou lentille de cristal, est un corps solide, qui est plus compacte au milieu; prè, de la circonféreuce, il devieut moius deuse : elle est composée de membranes concentriques, est transparente. Sa pesanteur spécifique est 1,000. Etant fraîche, elle a peu de saveur; elle passe rapidement à la putrefaction.

L'eau la dissout presque entièrement. Si l'on chausse la dissolution, elle coagule. Avant et après l'ébullition, elle

- Digital of marries

est précipitée par le tanniu. On n'y pouvoit découvrir un atome d'acide muriatique. Ses parties constituantes sont, d'après cela, eau, albumine et gélatine.

Les humeurs de l'œil de bœuf sont de la même nature que celles des brebis. La pesanteur spécifique des humeurs aqueuse et vitreuse est de 1,0088, celle de l'humeur cris-

talline de 1,0765.

Les humeurs de l'œil de l'homme renferment les mêmes principes ; la seule différence qui les caractérise est la pesanteur spécifique. Celle de l'humeur aqueuse et vitreuse

est de 1,0053; celle du cristallin est de 1,0790.

De cse experiences sur les yeux de trois animaux différents, dout la pesanteur spécifique de l'humeur de l'homme est plus grande que celle des brebis, et plus petite que celle du bœuf, Chenevix cherche à rendre probable que la différence de la densité des humeurs est en proportion inverse avec le diamètre de l'œil de la metabrane jusqu'aux nerts des yeux.

L'humeur cristalline n'a pas toujours la même densité. Le cristallin d'un cil de beuit pèse 30 grains, et as pesanteus spécifique est de 1,0765. Si lon eulevoit les parties extérieures dans toutes les directions, la pesanteur spécifique seroit de 1,1960, par conséquent la densité croit peu à peu de la circonférence jusqu'au centre. C'est pour cela que, si l'on veut déterminer la pesanteur spécifique du cristalin, il faut l'employer en entier.

Presqu'à la même époque, Nicolas s'occupoit aussi de l'analyse des humeurs de ces trois animaux. Voici en quoi il diffère des résultats de Chenevix.

Dans l'humeur aqueuse la plus fraiche, il trouva des indices d'acial: la teinture de mauve en fut verdie; il y trouva de plus quelques traces de phosphate de chaux, car l'oxaltie d'ammoniaque y forma un foible précipité. La même chose eul lieu avec l'eau de chaux: ce précipité étoit du phosphate de chaux. Pour s'en assurer, Nicolas versa une petite quantité d'acide muriatique dans l'hameur aqueuse. Cet acide fit coaguler les substances annimales, agissoit alors sur le phosphate de chaux en rendant libre l'acide phosphorique. La chaux peut être 33.

aperçue par l'oxalate d'ammoniaque, et l'acide phosphorique par l'au de chaux.

L'humeur vitreuse a, d'après Nicolas, une pesanteur spécifique plus grande que l'humeur aqueuse : ses parties constituantes sont les mêmes.

Dans l'humeur cristalline, les réactifs indiquent également,la présence de l'alcali et du plusphate de chaux, ; un reste, elle se comporte comme une liqueur albumino-gelatineuse. Nicolas présume, d'après ses observations, que la proportion de l'albumine et du phosphate de chaux devient plus considerable que la gélatine, à mesure qua la densité du cristallin augmente vers le centre.

L'examen de l'humeur de l'œil de l'homme donna les mêmes résultats que celle de brebis, excepté que cette dernière avoit une pesanteur spécifique plus considérable. (Annal. de Chim., t. 53, p. 307.)

Chenevix a anssi examiné l'humeur des oiseaux. (Foyez l'extrait de Davy dans le 1er volume du journal Of the Royal Inst.) Ces humeur contiennent les mêmes principes que celles des autres animaux, mais la pesanteur spécifique de l'humeur vitreuse étoit plus grande que celle de l'humeur cristalline.

HUMUS. Voyes TERREAU.

HYACINTHE. Silex hyacinthus Wern. Hyacinthe.

Ce fossile a une couleur particulière d'un rouge jaunâtre qu'on appelle rouge d'hyacinthe. Cette mance varie depuis le rouge de sang jusqu'au brun et au blanc de verre. On le voit rarement verdâtre ou d'un olive pâle.

On le trouve en grains arrondis, plus rarement en galeta, mais plus fréquemment cristallisé. Sa forme primitive est, d'après l'laivy, l'octaèdre, composé de deux pyramides quadrilatères dont les bases se joignent; les faces sont des triangles isocèles: l'inclinaison des faces de la pyramide est 124° 12°.

Par rapport à la cristallisation, Haüy a établi 7 variétés.

Les cristaux sont ordinairement très-petits, d'une sur-

face lisse, très-éclalants à l'extériour; l'intérieur est d'un éclat gras. La cassure est lamelleuse, d'un clivage double; les

fragments sont indéterminés, à bords aigus. Il est ordinairement transparent, dur, aigre, facile à casser. Sa pesanteur spécifique est, d'après Klaprott, 4,545 et 4,620.

Au chalumeau, il perd sa couleur, mais il conserve sa transparence.

Il devient clair commo de l'eau. Cet hyacinthe discoloré ressemble beaucoup au diamant. Avec le borax ; il fond en un verre transparent. Il est infusible avec les alcalis et les phosphates alcalius. Sa refraction est double: il devient electrique par le frottement.

D'après Klaproth, il est composé de

|          |        |   |   |  | 100.00 |
|----------|--------|---|---|--|--------|
| Perte.   |        | ٠ | 4 |  | 4,50   |
| Oxide o  | le fer |   |   |  |        |
| Silice . |        |   |   |  | 25,00  |
| Zircone  |        |   |   |  |        |

Selon Vauquelin ,

| Zircone Silice Oxide de fer | - | i |   |   | 64,5<br>32,6<br>3,0 |  |
|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------|--|
| THE PARTY OF                |   |   | R | - | 98,7                |  |

La patrie de l'hyacinthe est Ceylan, le Bresil, la France, la Bohême, etc. Les beaux échantillons sont employés comme ornements.

Klaproth avoit déjà fait remarquer (voyez Mêm. de Claproth avoit de le zircone devroient être regardés comme deux especes différentes. Haïy est de cette opinion. Les deux fossiles, le zircone et l'hyacinthe, comme ils ont la même forme primitive, ont été compris par lui dans le même genre.

## HYALITE. Mullerglas.

Ce fossile est plus ou moins blanc, très-transparent, rarement oraque. On le trouve surtout ou petites grappes:

détruisoit pas la saveur des alcalis, mi la propriété de se combiner avec les acides, cela provieut, selon Proust, dece que Peau occupe presque le dernier rang parmi les corpsqui ont de l'alfinité les uns pour les autres, et qu'elle pent faire partie constituante des combinaisons nouvelles. Cest ainsi que les carbonates, les suffates, les muriates alcalina, et terreux, le suffate de chaux naturel, et beaucoup d'autres, peuvent existie, sans et au cave de l'eau.

On avoit objecté à Proust que le nom d'hydrate ne conviendroit pas, parce que la terminaison aré indiquoit, en chimie, une substance acidifère. Il a répondu que le résultat de l'oxigénation u'est pas toujours un corps acide comme l'eau ou l'oxide d'hydrogène, et qu'on ne trouve même pas toujours de l'oxigéne daus les corps acides. C'est ainsi que Berthollet demontre que l'hydrogène sulfaré est un véritable acide, et que l'acide boracique fondu n'à pas de saveur acide (1).

\* HYDROGENE (Gaz hydrogene). Hydrogenium, IVas- serstoff.

L'hydrogène que nous regardons comme un corps simple, ne peut pas être isolé. La combinaison la plus simple sous laquelle nous le connoissons, est celle avec lo calorique, ce qui forme le gas hydrogene.

On prépare le gaz hydrogene eu versant dans un applareil muni d'un tube recourbé, sur de la limaille de fer ou de ziuc, de l'acide sulfurique étendu, ou de l'acide muriatique; ou bien, en faisant passer des vapeurs d'eau à travers un cauon de fusit rouge. Dans l'un et l'autre cas, l'eau se décompose; l'une de ses parties constituantes se porte sur le métal, le convertit en oxide, tandis que l'hydrogène passe à l'citat de fluide élastique.

<sup>(</sup>r) Parmi les substances métalliques, il v en a plusienrs dans les-quelles l'eau entre comme principe essentiel. Depuis long-temps M. Dennétherie a rangé l'eau au nombre de leurs minéralisateurs. ( Voyer Théorie de la Terre, t. 1, p. 92.)
M. Daubniages signific ligié à Plusitique no némoire un le fer hodret.

Théorie de la Terre, t. 1 , p. 32.)

M. Baubnisson vient de lie « l'Institut un mémoire sur le fer hydratt , considéré comme expère minéralogique Noyve Annales, t. 75. Il a tronsé que le for phosphaté et differents oxides de fer, lets que l'escre set antres, sont composés de fer oxidéet d'exu, dans le propriété 85 à 15. (Note des Traductions.)

au cylindre, le son varie; ou peut encore modifier le son en plongeaut les doigts dans le cylindre; il fant que le cylindre soit sec, sans cela il n'y a pas de son.

Lorsqu'on enslamme un mélange de gaz hydrogène avec 3 parties d'air (en volume), la combustion a lieu avec explosion. Cet effet est bien plus violent si lon enslamme un mélange de 2 parties de gaz hydrogène avec 1 partie de gaz oxigène. Il est dangereux de faire explosion dans des vaisseaux de verre.

Le gaz hydrogène est impropre à entretenir la vie.

Des animaux qu'on plonge dans ce gaz, y mentent promptement. Ce gaz n'est cependant pas nuisible à l'économie animale, comme le gaz acide carbonique; il détruit la vie, parce qu'il ne coutient pas d'oxigène. Schéele a respiré co gaz pendant quelque temps sans être incommodé. Selon Fontana, le gaz hydrogène ne peut pas être respiré sans danger, quand il ny a pas d'air dans les pommoss. Foyez Joura. de Phys., t. 6, p. 90.

Pilatre de Rozier, accontuné à braver les dangers quand giassoit d'éclaircir un problème dans la science, confirma l'assertion de Scheële par l'expérience suivanté. Il respira, à l'aide d'une vessie, sans être incommodé, 6 à 7 fois du gaz hydrogène. Pour convaincre les assistants que c'étoit véritablement du gaz hydrogène, il en fit sortir des poumons, à travers un long tube qu'il enflamma

à l'autre extrémité.

Ponr répondre à coux qui lui avoient objecté que le gaz, hydrogène étoit melé d'air, il respira un métange de ces fluides chatiques, qu'il fit passer également à travers un long tube, et qu'il enflamma à l'autre extrémité opposée. L'explosion se propagea le long du tube jusqu'à as abouche, qui lui fit éprouver une forte commotion; il crut avoir toutes les dents cassées; mais l'accident n'ent pas d'autres suites. Journ. de Phys., 1. 28, p. 425.

Davy a reconnu que, quand ses poumons étoient vides d'air, autant qu'il est possible, il ne pouvoit respire le gaz hydrogène que pendant une demi -minute; il en éprouva un malaise dans la poitrine, une perte momentanée des forces musculaires, et même un vertige passager. Lorsque les poumons contenoient beaucoup d'air,

la respiration du gaz ne l'incommodoit pas.

On a recommandé aux chanteurs d'aspirer le gaz hydrogène, ce qui rendroit la voix plus claire et plus pure; mais ces résultats paroissent être très-incertains.

Lorsqu'on prépare des bulles de savon avec du gaz hydrogene, elles s'élèvent dans l'air, en raison de leur pesanteur spécifique moindre ; on peut les enflammer facilement. Ces bulles brûlent avec explosion, quand elles sont · faites avec un mélange de gaz hydrogéne et de gaz oxigene.

La légèreté du gaz hydrogène l'a fait employer pour les aérostats.

Lorsque Montgolfier s'est élevé dans l'air à Annonay, l'attention de tous les physiciens s'étoit portée vers cet objet. Montgolfier avoit dilaté par la chaleur un volume d'air dans un réservoir de papier, pour lui donner une pesanteur spécifique moindre. Comme le poids du réservoir avec l'air dilaté étoit moindre qu'un volunie semblable d'air atmosphérique, il falloit que ce corps s'élevât dans ce milieu, jusqu'à ce que le poids de ce corps fût en équilibre avec celui de l'air atmosphérique.

Ce moven d'élévation avoit plusieurs désavantages. Pour renouveler l'air dilaté dans la montgolfière, il falloit continuellement du feu. L'approximation du feu ponvoit, dans le mouvement vibratoire des machines, leur devenir dangerense. Il étoit enfin difficile de déterminer le degré de dilatation de l'air à volonté, et d'empêcher qu'un feu trop fort ne chanffe aussi l'air extérieur, le dilate, et diminue par conséquent l'action.

Charles a en l'idée heureuse d'employer le gaz hydrogène pour les aérostats. On le recueille dans un ballon de taffetas, enduit d'un vernis de caoutchonc. Il faut que le ballon, avec ses accessoires, pese moins qu'un volume semblable d'air.

Nos physicieus modernes sont donc parvenus à réaliser la fable de Dædalus. S'il a fallu un courage extraordinaire pour se livrer le premieraux flots , l'audace de celui qui s'est abandonné à un milieu si incertain que l'air, est encore bien plus admirable. Quoiqu'on ne puisse pas diriger to

ballon comme on conduit un navire, il faut se rappeler quel espace de temps s'est écoulé depuis que le premier ausigateur s'est servi d'une planche pour naviguer, et en faire la comparaison à nos vaisseaux de ligne d'aujourd'hui.

L'art de l'aérostat est encore trop nouveau pour qu'il puisse avoir atteint son degré de perfection.

L'hydrogène se combine avec beaucoup de corps, comme on le verra dans d'autres articles.

Hydrodine (GAz) Arstnit. Gaz hydrogenium arseniatum. Arsenikhaltiges Wasserstoffgas,

Le gaz hydrogène a la propriété de dissoudre l'arsenic, et forme avec lui un gaz particulier.

On peut obtenir ce gaz par différents procédés. Lorsqu'ou fait bouillir de l'arsenie avec l'acide muriasque, l' l'arsenie passe à l'état d'oxide, se dissout, et il se dégage du gaz hydrogène arsénié. Schéele l'a obtenu en faisant digérer le zinc avec l'acide arsenique. D'après Trommsdorff, ou verse de l'acide sulfurique étendu sur un mélauge

de 4 parties de ziuc el 1 partie d'arsenic. Ce gaz a une odeur alliacée; il u'est pas absorbé par l'eau, et n'altère pas la teinture de tournesol : une bougie allumée s'y éteint. Il asphyxie les auimaux. Sa pesanteur spécifique est à 88 pouces de barométre, el à une température de 12 degrés centig. 0,5292 (l'air atmosphérique étoit à 1000).

Ce gaz n'est pas alléré par l'air, par le gaz hydrogène ni par le gaz azote. Il brûle avec uue flamme bleue, et l'aisse déposer de l'arsenic. Avec le gaz oxigèue, il s'enflamme avec détonnation, et il se forme de l'acide arsenique. Le gaz uitreux diminue son volume de 0,02.

Lorsqu'on mêle ce gaz avec du gaz muriatique oxigéné, le volume diminue, il se dépose des cristaux d'arsenic, et il se forme de l'eau.

Le gaz hydrogène sulfuré ne décompose pas le gaz hydrogène arsénié; mais lorsqu'ou ajoute au mélange du gaz murialique oxigéné, il se forme du sulfure d'arsenic. Ce gaz est composé, selon Trommsdorff, de

| Hydrogè<br>Arsenic | ne<br>• | : | : | : | : | : | 14,5<br>85,5 |  |
|--------------------|---------|---|---|---|---|---|--------------|--|
|                    |         |   |   |   |   | - | 100          |  |

Il suppose que dans la combinaison de l'arsenic avec le gaz hydrogène il n'y ait pas de changement de volume, d'où il conclut que

Un pouce cube de gaz hydrogène pur, pèse 0,0353 grains. Un pouce cube de gaz hydrogène arsénié pèse 0,2\$55 grains.

La différence est, d'après cela, 0,2082 grains, qui seroit la quautité d'arsenic en dissolution. Cette estimation, ne peut pas êtreexacte, parce que la supposition du volume constant est gratuite.

Scheele est le premier qui ait parlé du gaz hydrogène arsénié. Proust en fait mention dans ses recherches sur l'étain. Trommsdorff a le mérite de l'avoir fait connoître avec plus de précision (1).

Uvdrogene (GAz) carboné. Gaz hydrogenium carbonatum. Kohlenhaltiges Wasserstoffgas.

Le carbone se combine avec l'hydrogene dans plusieurs proportions, et forme un fluide élastique.

On obtient ce gaz toutes les fois qu'on distille des sub-

<sup>(2)</sup> M. Stromeyer de Gottingue, dans ses recherches sur la combination de l'Ardaggiea avec les méaux, voyac Annales de Chimie; a. 63,4 propose le procédé suivant pour obtenir le gaz hydrogien arienie. On fait digerer dans un matras mund d'un tube recouvele, un melange d'étain et d'arenie, dans la proportion comme 15 à 1 avec l'arienie mariatique concentre, il revat dans le matras un muriate d'étain oidale, trave dans contre, il revat dans le matras un muriate d'étain oidale, trave que l'arenie.

The second secon

L'odenr de ce gaz est fétide et nanséabonde à un degré éminent, mais, point alliacée, suivant l'auteur; il est très-nuisible à l'économie animale. (Note des Traducteurs)

atances organiques. Si l'ou distille dans une coraue de grès de la sciure de bois, des fèves, etc., ou recueille du gaz acide carbonique mélé avec du gaz hydrogène carboné. Le premier gaz peut être absorbé par l'eau de chaux, et le gaz hydrogène carboné reste pur.

Ce gaz se dégage, dans la saison chaude, des eaux stanantes, et on peut le recueillir en quantité considérable. On l'obtient aussi en exposant un mélange de charbon et d'eau aux rayous solaires, si l'on distille du charbon mouillé, ou bien si l'on fait passer de l'alcool ou de l'ébur mouillé, ou bien si l'on fait passer de l'alcool ou de l'ébur

à travers un tube de porcelaine rouge garni de charbon. Le gaz hydrogène carboné a les propriétés suivantes.

Sa pesanteur spécifique est plus considérable que celle du gaz hydrogene pur; par cette raison, on l'appeloit autrefois gaz inflammable pesant. La pesanteur spécifique varie cependant d'après la plus ou moins grande quantité de carbone.

Son odeur est désagréable; il n'est ni soluble dans l'eau, ni propre à la respiration; une bougie allumée s'y éteint sur-le-champ.

Il est inflammable comme le gaz hydrogène. Mêlé avec l'air ou avec le gaz oxigène, il s'enflamme avec détonnation et donne pour produit de l'eau et du gaz acide carbonique.

Berthollet trouva que le gaz hydrogène carboné qui ne contient pas d'oxigène, donne, par la détonuation, une flamme blanche, taudis que celui qui en renferme une quantité considérable brûle avec une flamme bleue.

Le soufre décompose le gaz hydrogène carboné. D'après cela, il a une plus grande affinité pour l'hydrogène que n'en a le carbone.

Le phosphore ne décompose pas ce gaz, selon les chimistes hollandais.

L'acide muriatique oxigéné décompose lentement le gaz hydrogène carbond, et le converiit peu à peu en igaz oxide de carbone. Voyes cet article. D'après Cruikshank, l'étincelle électrique n. décompose pas un mélange de gaz oxide de carbone et de gaz muriatique oxigéné, taudis que le mélange de gaz hydrogène carboné et de gaz muriatique mélange de gaz hydrogène carboné et de gaz muriatique oxigéné peut être enflammé par le fluide électrique, ce

qui donne un moyen de distinguer les deux gaz.

Austin, qui fit passer un courant de fluide électrique à travers une petite quantité de gaz hydrogène carboné, remarqua qu'il augmentoit du double de son volume. Il attribua cette augmentation au dégagement du gaz hydrogène. Ce gaz ainsi dilaté demandoit une plus grande quantité de gaz oxigène par sa combustion, que celui qui n'étoit pas exposéa ul luide électrique. Il conclut des sex spériences que le gaz hydrogène extroné étoit composé d'hydrogène et d'azote, et que le charbou étoit composé d'azote et d'hydrogène carboné. Le charbon et l'hydrogène sulfuré servient donc composés, d'après Austin, d'hydrogène et de carbone dans des proportions differentes. Philos. Trans., t. 80, p. 51.

William Henry a confirmé la dilatation de ce gaz annoncée par d'Austin, mais il ne trouva pas que le charbon lui - même étoit décomposé par le fluide électrique. Il soupçonna l'eau comme cause de la dilatation : il électrisa donc le gaz après l'avoir fait dessécher; alors il ne se dilata que de de volume. Après y avoir ajouté quelques gouttes d'eau, la dilatation étoit comme à l'ordinaire. C'étoit donc l'eau en vapeur, décomposée par le fluide électrique, dont on pourroit expliquer la décomposition de la manière suivante : le charbou, à une haute température, a plus d'affinité pour l'oxigene que n'en a l'hydrogène; car si l'on fait passer des vapeurs d'ean à travers du charbon rouge, l'eau se décompose, il se forme du gaz acide carbonique et du gaz hydrogène carboné. Le fluide électrique peut être considéré comme la haute température. Le carboue s'unit à l'oxigene de l'eau, et forme du gaz acide carbonique, tandis que le gaz hydrogène occasionne la dilatation. Voyez Philos. Trans. , 1797.

Pour faire l'analyse du gaz hydrogène carbone, on remplit l'eudomètre de Volta d'eau de chaux; on y fait passer alors 3 parties de gaz oxigène et 1 partie de gaz hydrogene carboné. Après avoir fermé le robinet, on enllamme par le fluide electrique, et on ouvre le robinet ensuite : il se forme un vide; on remarque le degré où a monté l'eau de chaux. Après avoir bien agité, je résidu indique le

surplus de gaz oxigène employé.

Par ce procédé, on reconnoît la quantité d'acide carbonique formée et la quantité de gaz oxigène employée. Par-là on trouve facilement la quantité de carbone et

d'hydrogène contenue dans le gaz.

Lorqu'ou distille 4 parties d'acide sulfurique avec 1 partie d'alcolo, on obtent, d'après les chimistes hollandais, un gaz hydrugène carboné, dont 100 pouces cubes pésent "selon Berthollet, do grains, tanda qu'un volume d'air semblable pése 46 grains, ce qui est d'accord avec les chimistes hollandais, qu'un todome la pesantieur spécifique de ce gaz avec l'air atmosphérique comme 905 à 1000.

Le gaz est composé, en poids, d'après Berthollet, de

D'après les chimistes hollandais, le gaz est composé de 74 à 80 de carbone, et de 20 à 26 d'hydrogène.

Lorsqu'on mêle ce gaz avec partie égale de gaz muriatique oxigéné, il s'opère une absorption rapide, et il se dépose une huile épaisse plus pesante que l'eau : il y a en mênte temps une élévation de température.

Cette huile a nne odeur pénétrante, agréable, et une

saveur sucree.

Elle se dissout dans l'eau, et lui communique son odeur. Une dissolution de potasse lui enlève l'odeur d'acide muriatique oxigéné et la rend plus agréable. Les chimistes

hollandais l'ont appelée gaz oléfiant,

Lorsqu'on fait passer ce gaz à travers du soufre fondu, il se forme du gaz ¼drogneis sulfaré, et le soufre deviant noir. Berthollet conseille de répéter cette expérience des chimistes hollandais avec soin, pour déterminer la nature du gaz qui se forme; car il présume; par rapport à l'affinité plus grande du clardho pour l'Aydrogène, que ce n'est pas du gaz hydrogène sulfure. Statique chimiq., t. 2, p. 9.5.

Lorsqu'on fait passer ce gaz à travers un tube rouge, il se couvre d'un enduit charbonneux et d'une huile noire : il passe dans le récipient une vapeur charbonneuse , mais

pas d'acide carbonique.

Le gaz qu'on obtient en faisant passer de l'alcool à travers un tube rouge, est aussi du gaz hydrogène carboné. Sa pesanteur spécifique est 0,436, celle de l'air étant 1000. Il est compose, d'après Berthollet, de

| Carbone . |   |   |   |   | ٠  |     |   |
|-----------|---|---|---|---|----|-----|---|
| Hydrogène | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠, | 26  |   |
|           |   |   |   | • | _  | 104 | _ |

## Cruikshank y a trouvé:

|       |   |    |   |   |   |   | _ |      |
|-------|---|----|---|---|---|---|---|------|
| Eau.  | • | ٠  | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | 44.1 |
| Hydro |   | re |   |   | ٠ |   | ٠ | 11,8 |
| Carbo |   |    |   |   |   |   |   |      |

Le gaz qu'on obtient par la distillation de l'huite varie beaucoup dans ses proportions

Cruikshank considere le gaz inflammable qu'on obtient par la distillation du charbon, comme du gaz hydrogène carboné.

Il est composé, d'après ce chimiste, de

|              |     |    |   |   |   |   |   | 100 |  |
|--------------|-----|----|---|---|---|---|---|-----|--|
| Lau.         | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | 63  |  |
| Hydr<br>Eau. | ogė | ne |   |   |   | ٠ | ٠ | .9  |  |
| Carbo        |     |    |   |   |   | ٠ |   | 28  |  |

Selon Berthollet, le gaz provenant de la distillation du charbon est un composé triple de carbone, d'hydrogène et d'oxigène. Les proportions varient beaucoup, selon les époques où l'on recueille.

Sí ce gaz ne contenoit pas d'autres substancas que le carbone et l'hydrogène, sa pesanteur spécifique ne servoit que de plus considerable que celle du gaz hydrogene pur; mais comme sa pesanteur spécifique est beaucoup plus graude, ce qui manque est à chercher dans des substances étrangères (dans l'oxigène et dans l'hydrogene),

Le gaz hydrogène carboné qui provient des eaux stagnantes, du campbre, des substances végétales, etc., a, selou Cruikshank, une pesanteur spécifique de 0,669. Il est composé de

| Carbone        |  |   | 52,35 |
|----------------|--|---|-------|
| Hydrogène .    |  |   | 9,60  |
| Vapeurs d'eau. |  | ٠ | 38,05 |

Volta est le premier qui ait examiné avec soiu le gaz hydrogène carboné. Priestley fit l'analyse des différentes espèces. Voyez Cruikshank, dans le Journal de Nicholson, t. 5, nº 50; Berthollet, Statique Chimique, t. 2, р. 61.

Comme la distillation des substances végétales donne du gaz hydrogène carboné, Klaproth a proposé de chauffer le bois daus un endroit clos, de conduire le gaz sous la grille où se trouve le feu e ce qui doit cousidérablement l'augmenter. On trouvera une description détaillée de cet appareil dans le Journal de Scherer, t. 9, p. 277.

La construction du thermolampe repose sur des principes semblables. Ces appareils chauffent et éclairent en même temps.

Le thermolampe de Lebon est formé de deux cylindres creux de fer-blanc coutenus l'un dans l'autre ; celui de l'intérieur, d'un diamètre peu considérable, repose horizoutalement au milieu de l'âtre de la cheminée. L'embouchure du cylindre inférieur peut s'ouvrir; elle a une soupape pour le courant d'air qui vient par derrière la cheminée. On remplit le cylindre de charbon. Le cylindre extérieur est hermétiquement fermé; il peut cependant être ouvert.

Ou remplit l'espace eutre les deux cylindres, de bois humide. Ou ferme le cylindre extérieur, et on allume le charbon du cylindre intérieur pour charbouner le bois du cylindre extérieur.

La vapeur chaude qui se dégage du bois humide passe par le tuyau horizontal dans deux grands éservoirs placés aux deux côtés du cyliudre. Les vases sont à moitie remplis d'eau, et les embouchures larges des tuyaux se ter-IJ.

minent sous l'eau en plus de soixante pelites ouvertures. Par ce lavage, le gaz hydrogéne carboné se purifie, passe de l'eau dans un réservoir vide, et peut être conduit partout où l'on veut avoir de la lumière. Partout où les tuyaux de conduit se terminent, le gaz enflammé au coutact de l'air brûle rapidement et y arrive en torrent. Cette opération dure jusqu'à ce que le bois du cylindre extérieures or entièrement carbonisé. Il est évident qu'on peut avoir par ce moyen de la lumière où l'on veut, et d'après la forme qu'on a douncé à l'embouchure du tuyau. Par ces flaumes multipliées, les appartements sont chauffés et très-bien éclairés.

Les avantages que Lebon croit avoir retirés de cet instrument, sont:

1º Economie de bois. Quoiqu'il ne se dégage qu'un cinquiéme d'hydrogène du poids d'une quantité de bois donnée, avec le produit de 30 livæs de bois, on peut chauffer et éclairer un appartement presque aussi long-temps qu'avec la même quantité de bois et le charbon produit a encore plus de valeur que le bois employé.

2º Par le thermolampe, on économise l'éclairage.
3º Les grands vases peuveut être construits de manière à pouvoir y faire chauffer de l'eau daus une casserole, etc.

L'économie du bois n'est qu'apparente; l'éclairage ne peut pas deveuir avaniageux; cette flamme et sou éclat auroient des effets funestes sur les yeux. La combustion et aussi accompagnée d'une odeur trés - désagrable. Il se forme une eau brune qui tombe par gouttes des petits tuyaux, et dont l'odeur se répand dans tont l'appartement. Les tuyaux s'engorgent souvent et ont besoin d'être ueitoyés fréquemment, ce qui est difficile en raison de leur petit diametre. Tous ces désavantages ont fait abandonner l'usage du thermolampe. Poyez Journal de climine de Scherre, 1, 9, p. 58a. Wenzler, description d'un thermolampe, Passau, 1802; Phloscopes de Thilorier et Boreux, Leipsick, 1803.

HYDROGÈNE OXI-CABBURÉ. Voyez GAZ OXIDE DE CARBONE.

Hydrogene phosphora (Gaz). Gaz hydrogenium phosphoratum. Phosphorhaltiges Wasserstoffgas.

Lorsqu'on renferme des colindres de phosphore sur du mercure avec du gaz hydrogene pur, une partie du phosphore se dissout, et il se forme le gaz hydrogene phosphoré même à une température de 11º cent. au-dessous de zéro.

Ce gaz a une odeur semblable aux poissons pourris.

Le dans un flacon rempli de gaz oxigeue, il se répand une flamue brillante dans toute la masse du gaz oxigéne. Le phosphore brille, se convertif en acide phosphoreux. Voyez Fourcroy et Vauquelin, Aunales de chimie, 1, 4, p, 189.

Berthollet nie la combinaison du phosphore avec le gar hydrogene à une température basse. Il dit, Statique chimique, t. 2, p. 102 : « Le phosphore ne paroti pas se combiner avec le gas hydrogene à une température basse; ou plutôt il ne peut entre en combinaison en assez grande proportion pour déferminer une combination au simple conlact du gas oxigéne. » J

A une temperature elevée, on combine une assez grande quantité de phosphore avec le gaz hydrogene. Si l'on met du phosphore dans une cloche contenant du gaz hydrogene sur du mercure, et qu'on le fasse fondre par le moyen d'un verre ardent, le phosphore se dissout en bien plus grande quantité.

On prépare ordinairement ce gaz, d'après Gengembre, en faisant bouillir dans une cornue tubulée, 2 parlies de polasse canstique avec une parfie de phosphore. On recueille le gaz dans des cloches remplies de mercure.

Le gaz hydrogene phosphoré a une odeur alliacée. Les animaux ne peuvent pas y vivre.

Sa pesanteur spécifique est, selon Gengembre, le double de celle du gaz oxigène; mais comme le phosphore peut s'y trouver en quantité plus ou moins cousidérable, la pesanteur spécifique doit varier.

Au simple contact de l'air, il s'enflamme; pour éviter une explosion vive, il faut faire passer le gaz en petite

Demonstration

quantité dans l'air. Avec le gaz oxigéne, l'inflammation

est très-vive, et exige quelques précautions.

Lorsqu'on fait passer les halles de gaz hydrogène phosphoré à travers l'eau, elles brûlent à la surface en formant des anneaux de vapeurs blanches qui s'élèvent dans l'air. Les produits de celle combustion sout de l'acide phosphorique et de l'eau, dont la réunion forme l'annean ou la vapeur qui s'élève.

Le gaz hydrogene phosphore ne rougit pas la teinture

de tournesol, il n'agit sur elle qu'après la combustion.

La plus ou moius grande inflammabilité de ce gaz, parole provenir de la température qu'on a employée pendant le dégagement. Gengembre l'a trouvé presqu'inflammable par le contact de l'air, quand il étoit préparé sans le secours extérieur de la chaleur; Chaphal fils a aussi fait voir cette différence selon la température.

Le gaz hydrogène phosphoré est en partie soluble dans l'ean selon Kirwan et Berthollet, le dernier coulet de ces expérieuces, que l'ean agitée avec ce gaz, peut en absorber 15 de son volume. Il remarque de plus qu'il se sépare du phosphore et que le gaz résidu n'est plus inflammable par le coutact de l'air.

Selon Raymond, 4 parties d'eau privée d'air de 10 à 15 degres centig., peuvent dissoudre 1 partie de ce gaz; le gaz se conserve dans l'eau purgée d'air saus se décom-

poser.

La solution a une couleur janue de soufre, une saveur amère et une odeur désagréable; elle se décompose au contact de l'air, le phosphore se sépare en flocons rouges qui sout probablement de l'oxide de phosphore; le gaz hydrogène se dégage peu à peu et il reste de l'eau pure.

La dissolution aqueuse du gaz hydrogène phosphoré, ne rougit pas le tournesol; elle a la propriété de réduire plusieurs oxides métalliques, ou par l'affinité double, il

se forme de l'eau et du phosphure métallique.

Lorsqu'on chauffe la dissolution dans une cornue, à l'appareil pneumato-chimique, il se dégage du gaz hydro-gène phosphoré et il reste de l'eau pure.

Le gaz hydrogène phosphoré ne s'enflamme pas et n'est pas décomposé par les gaz nitreux, acido carbonique, hydrogène, azote, acide sulfureux, hydrogène sulfuré et ammoniaque. Par le gaz muriatique oxigéné il est inflammable, il se forme de l'eau, de l'acide phosphorique et de l'acide muriatique.

Le gaz hydrogene phosphoré a une action si foible sur les alcalis et sur les terres , que son élasticité suffit pour empêcher la combinaison; il n'existe donc pas de phosphures hydrogénés ni d'hydro-phosphures.

Lorsqu'ou prépare le gaz hydrogene phosphoré avec une lessive de potasse, l'eau se décompose, l'oxigene de l'eau se porte sur le phosphore et le convertit en acide phosphorique, le résidu évaporé présente un phosphale avec excès de potasse, l'hydrogène de l'eau devient gazeux, dissout une autre quantité de phosphore, ce qui constitue

le gaz hydrogene phosphoré. Van Hauch (Annal. de Crell, t. 1, p. 355) a prouvé que ce gaz ne pourroit pas se former sans la présence de l'eau ; il a distillé un mélange de potasse et de phosphore dans une cornue d'argent, il n'a pas obtenu de gaz hydrogene phosphore, il s'en est forme au moment où il a ajoute de l'eau (1).

<sup>(1)</sup> Nous avons aussi obtenu un nouveau fluide élastique avec le phosphore et la potasse : poyez Annales de Chimie , t. 66. On peut se procurer ée fluide en mettant un peu de phosphore roupé en petits morceaux et bien secs , dans une fiole à médecine , le saupoudrer de potasse caustique bien seehe et adapter eusuite un tube recourbé communiquant à l'appareil à mercure; en chauffant légèrement la fiole, il se forme des va-peurs blanches, sans inflammation, et le gar se dégage. On élève gra-duellement la température jusqu'à ce qu'il ne passe plus de bulles. Il reste dans la fiole une masse noire alcaline, contenant du phosphate de potasse et du charbon.

Les propriétés que nous a présentées ce gaz sont r 1º De n'être ni acide ni alcalin;

<sup>2</sup>º D'avoir une légère odeur alliarée; 3º De brûler à l'approche d'une bougie avec une flamme blanche et de former, par ectte combustion, un peu d'acide phosphorique et

d'ovide de phosphore; presente un corps en ignition;

<sup>5</sup>º De ne point s'enflammer au contact de l'air, ni par le gaz oxigène, ni par le gaz nîtreux ; 6º D'être un peu soluble dans l'eau ; alors le nitrate d'argent y occasionn<del>o</del>

un précipité noiratre ; 7º Des enflammer rapidement quand on le mêle avec le gaz acide muriatique oxigéné, et de déposer ensuite un peu d'oxide de phosphore sur les parois de la cloche. ( Note des Traducteurs.)

gembre en 1783 : Mémoires des Savants étrangers, t. 10, p. 651. Kirwan, sans avoir comoissance des expériences de Gengembre, le fit comoitre en 1781; Philos. Trans., t. 3, p. 36; Berthollet, Anu. de Chim., t. 25. Le Mémoire le plus détaillé a été donné par Raymond, Ann. de Chim., t. 10, et t. 35, p. 224.

On a voulu expliquer les feux-follets par l'effet du gaz hydrogène phosphoré qui se dégage des marais et des terrains, où sont enfermées des malières végétales on animales en putréfaction, et qui ont été appelés par Newton jopeurs lumineuses sans chaleur.

Cette explication a quelque probabilité, car les éléments de ce gaz s'y trouvent.

Trommsdorff, dans la fabrication du phosphore, obtint, outre le gaz àcide carbonique, un composé triple; le gaz hydrogène phosporé carboné ne peut être isolé par lo lavage avec l'eau de chaux.

La pesanteur spécifique est à peu près celle de l'air. Il a une odeur désagréable; il est insoluble dans l'eau, et ne rougit pas la teinture de tournesol. Il s'euflanume par le coulact de l'air, pârile lentement avec une flamme blanche; il se forme de l'acide phosphorique, carbonique et de l'eau. Un courant de ce gaz précipite l'or et l'argent de leurs dissolutions; les acides suffarique et nitrique en séparent le phosphore et le carbone; le gaz hydrogené reste piur. Pores Journal de Trommsdorff, l. 10, p. 30.

Grotthuss obtint un gaz à peu près semblable, en faisant d'gérer le phosphore avec la potasse et l'alcool. Dans cette expérieuce, l'alcool se décompose, il se forme do l'eau, et le nouveau gaz a les propriétés suivantes.

Il est sans couleur, a l'odeur de gaz hydrogène phosphoré, mais il ne s'enflamme pas par le contact de l'air ni du gaz oxigène.

Ce gaz, enslammé par une bongie, brûle au contact de l'air, et laisse déposer du phosphore solide sur les parois de la cloche; mêlé avec du gaz oxigéne, il brûle avec défonnation.

Le gaz nitreux ne le décompose pas; mais si l'on fait

passer dans un mélange de ces deux gaz, du gaz oxigène, il brûle avec une explosiou violente.

Lorsqu'ou fait arriver peu à peu dans une mesure de ce gaz, trois mesures de gaz acide muriatique oxigéné, il s'euflamme, et brûle avec une flamme verdâtre sans détounation.

Pour reconnoître la nature de ce gaz, 50 mesures ont été mélées avec 100 mesures de gaz oxigéne, dans l'eudiomètre de Volta, rempli d'abord d'eau de chaux; le mélauge, enflammé par l'étincelle électrique, forma un précipité abondant dans l'eau de chaux, composé de piosphate et de carbonate de chaux. Il en a touclu que le gaz étoit composé de carbone, d'hydrogéne et de phosphore. Ann. de Chim., t. 64, p. 46.

Le gaz hydrogène phosyboré peut se combiner aussi avec le soufre. Bruguatelli obtut ce composé eu distillant daus une cornue, à l'appareil pneumablque, un melange do i ; once de chaux vive, autaut d'eau, 2 scrupules de phosphore, et 2 gros de sulfure de potasse.

Ce goz est insoluble dans l'eau, a une odeur fétide ; il rougit la teinture de touruesol ; il ne s'enflamme pas spontanement au contact de l'air, mais bieu par une bougie allunée. Le résultat de la combustion est de l'eau, de l'acide sollotique.

Le gaz muriatique oxigène enflamme ce gaz par le simple contact.

Il décompose la plupart des dissolutions métalliques. Voyez Brugnatelli dans le Journal de Vau Mons., t. 5; p. 10.

Hydrogene sulfure, Gaz hepatique. Hydrogenium sulfuratum. Schwefelhaltiges Wasserstoffgas.

Pour obtenir le gaz hydrogène sulfuré, on introduit dans une corine du sulfure de fer en poudre, on y verse de l'acide sulfurique étendu, et on recueille le gaz sous des cloches remplies de mercure ou d'eau chaude.

Le sulfure de potasse peut également servir pour cet objet.

Dans cette expérience, l'eau se décompose ; l'oxigene

de l'eau se porte sur une partie du soufre, le convertit en acide sulfurique qui s'unit alors à la potasse, l'hydrogène qui se dégage dissout une autre partie de soufre.

D'après Kirwau, ou peut encore obtenir ce gaz, en faisaut passer du gaz hydrogène à travers du soufre fondu, mais les expériences des chimistes hollandais ne sont pas d'accord avec cette assertion.

Quand on distille des substances végétales avec le soufre, tel que le sucre, l'huile, etc., il se forme du gaz hyrogène sulfuré. On le trouve au reste tout formé dans la nature; il se degage des substances en putréfaction et des eaux sulfureuses.

Il a une odeur très-fétide d'œuf pourri, impropre à la respiration et à la combustion. Il brûle avec une flamme bleuâtre, et dépose du soufre sur les parois du vase.

La pesanteur specifique est de 0,00135; son poids seroit d'après cela à l'air comme 1106 est à 1000. Cette pesanteur doit varier en raison des quantités de soufre.

L'eau froide absorbe ce gaz en abondauce. Lorsqu'on l' l'obtient à une basse température, il est peu soluble dans l'eau d'après Chaptal fils; une plus grande quantité de soufre augmente donc sa dissolubilité.

L'eau chargée de gaz hydrogène sulfuré, laisse dégazer le gaz par la chaleur. La dissolution dans l'eau n'est pas décomposée par l'eau.

Le gaz hydrogène sulfuré rougit la teinture de tournesol.

Un morceau de phosphore qu'on tient plongé pendant quelque temps daus ce gaz, s'y dissoutempartie. Lorsqu'on y fait passer de l'air, on aperçoit une flamme blene. Une éponge ou la main trempée quelque temps dans ce gaz, est lumineuse à l'air.

L'acide sulfureux décompose l'hydrogène sulfuré, l'hudrogène se combine avec l'oxigène de l'acide et forme de l'eau, et le soufre qui se sépare provieut d'après Fourcroy et Berthollet de l'acide sulfureux et de l'hydrogène sulfuré.

L'eau chargée d'hydrogène sulfuré est décomposée par l'acide nitrique, il se depose du soufre; le même phé-



nomène a lieu avec l'acide muriatique oxigéné; si l'on ajoute beaucoup de cet acide, le soufre, au lieu de se précipiter, se convertit en acide sulfurique. Le gaz hydrogène sulfuré est composé, d'après Thenard.

Annal. de Chimie, t. 32, p. 267.

Ces proportious ne sont pas fixes, parce que le rapport du soufre est variable.

L'hydrogène sulfuré se combine avec les terres , les alcaliset les oxides métalliques, d'où résultent les hydro-sulfures.

Les hydro-sulfures alcalins et terreux ont les propriétés

D'être solubles dans l'eau, et de présenter un liquide incolore. Au contact de l'air, les dissolutions deviennent jaunes et vertes, il se dépose du soufre en couche noire,

elles finissent par se convertir en sulfate. Quant à l'action des hydro-sulfures sur les dissolutions métalliques , voyez art. Métaux.

On peut préparer les hydro-sulfures en faisant passer un courant de gaz hydrogene sulfuré dans des bases dissoutes ou délayées dans l'eau.

Par la chaleur, on peut dégager l'excès de gaz que ces bases pourroient avoir absorbé.

Avant de faire arriver le courant de gaz dans les bases, il faut le faire traverser une colonne d'eau, qui lui enlève les parties étrangères.

Lorsqu'on verse dans les hydro-sulfures frais , non colorés, des acides qui n'agissent pas sur l'hydrogène, comme l'acide sulfurique et nitrique, le gaz hydrogene sulfuré se dégage saus qu'il se précipite du soufre; mais si la liqueur a dejà acquis une teinte jaune, il se precipitera en même temps un peu de soufre.

La couleur jaune que contractent les hydro-sulfures à l'air, provient d'après cela d'un commencement de decomposition. Une partic de l'hydrogene se combine avec l'oxigene de l'air, et forme de l'eau.

Une partie de soufre se convertit en acide sulfurique; il en résulte un excès de soufre.

Un hydro-sulfure liquide qui a séjourné loug-temps à l'air, laisse précipiter du soufre par l'acide muriatique; il se dégage en même temps du gaz hydrogene sulfuré et du gaz acide sulfureux. On ne remarque cependant la présence de ce dernier qu'an bont de quelque temps; car, lant qu'il est en contact avec l'hydrogene sulfuré, il y a dè-

s'unit à l'hydrogene du gaz, et le soufre est séparé. Comme l'hydrogène suljuré rougit la teinture de tournesol, qu'il se combine avec les bases salifiables, et qu'il communique à quelques-unes la propriété de se cristalliser avec lui, il se rapproche des acides. Tronnusdorff lai a donné le nont d'acide hydro-thionique, dénomination qui

composition réciproque : l'oxigène de l'acide sulfureux

n'est pas heureuse. Le gaz hydrogène sulfurd a été examiné le premier pat Ronelle le jeune. Voyez Foureroy. Système de Chimie, t. 1, p. 32. Mais Schéele et Bergmann l'ont fait connoître d'une manière plus précise.

Les bases salifiables terreuses peuvent se combiner, outre l'hydrogène, avec un excès de soufre, ce qui constitue les suffures hydrogènes. On obtient ces composés en faisant dissoudre dans l'eau les suffures, ou bien en faisant bouillir une des bases avec de l'eau et du sonfie. Dans l'un et l'autre cas, il se forme de l'hydrogène suffuré avec excès de soufre, qui se combine avec la base. Il sera question de ces composés.

## HYDROPHANE. Voyez OPALE.

HYDRO-SULFURE. Hydro-sulfure.

On a donné ce nom aux combinaisons de l'hydrogène sulfuré avec les bases terrenses, alcalines et métalliques. Voyez art. Hydrogène sulfuré.

HYDRURE. Combinaison de l'hydrogène avec les métaux. On ne connoît eucore que les hydrures d'arsenic, de fer, de tellure et de zinc. HYGROMETRIE. Hygrometria. Hygrometrie.

Les différents phénomènes produits par l'humidité ont donné naissance à une branche de la physique appelée hygrométric.

Tous les corps susceptibles d'absorber l'eau ont une, tendance plus ou moius forte à se combiner avec ce liquide.

Lorsqu'on plonge différentes substauces dans l'eau, comme du bois, de l'éponge, du papier, etc., elles absorbent une quantité plus ou moins grande de ce liquide. A mesure que leur point de saturation s'approche, leur affinité pour l'eau diniuue; celles qui attroient l'eau plus avidement étant au même point, l'équilibre entre toutes ces substances sera rétabli, et l'absorption de l'eau devieudra stationnaire à cette limite.

Lorsqu'on met en coutact deux corps humides dout Taffinie pour l'eau v'est pas en équilibre, celui qui a une attraction plus foible cédera de l'humidité à l'autre jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. L'humidité d'un corps consiste donc daus la faculté qu'il a de mouiller un autre corps avec leaue il est en condact.

De tous les corps, l'air est celui dont le degré d'humidite ous intèresse le plus. Les différents hygromètres qu'on a imaginés servent à mesurer l'humidité de l'air, car l'état hygrométrique de l'air augmeute par la chaleur et par la coudensation; par le froid et par la dilatation; il est affoibi.

Toutes les substances qui absorbeut l'humidité de l'air equi acquirent par-là une certaine dimension, peuvent servir à mesurer l'eau dans l'air. Les cordes de beyaux, de chanvre, le cheveu, l'ivoire, les plumes, etc., en général tous les corps qui absorbeut l'humidité, qui valongent ou qui se raccourcissent par l'eau, sont propres à faire des observations hygrometriques. Les malières qui absorbeut l'humidité et qui augumentent de poids qu'on puisse appréciers, peuvent servir d'hygromètre, comme la laine, les soites, le papier, et une pierre schisteuse trouvée par Lowitz aux bords du Wogles.

L'hygromètre de Saussure est un cheveu privé de la graisse par une dissolution foible de potasse. L'une des extrémités du cheveu est attachée à un point immobile; l'autre correspond à la circouférence d'un cylindre mobile numi d'un cadran. Le cheveu est tendu par un contrepoids de 3 grains à peu prés.

L'humidité alonge le cheveu : la sécheresse le zaccourcit. D'après l'un ou l'autre de ces changements, le cylindre se tourne et fait mouvoir l'aiguille du cadran, qui répond à un arc.

L'échelle a deux points déterminés, celui de sécheresse et d'humidité exrèmes. Lambert avoit eu cette idée, mais il ne l'a pas exécutée parfaitement.

Saussure détermina le point d'humidité extrême en plaçant l'hygromètre sous une cloche mouillée. L'air se charge d'eau et alonge le cheven; on mouille la cloche à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le cheveu ne s'alouge plus.

Pour avoir le degré de sécheresse extrême, Saussure renferma, avec l'hygromètre, dans une cloche d'esséchée et encore chaude, des plaques de tôle couvertes de polasse en poudre. L'alcali absorba le reste de l'humidité, et le cheveu se raccourcit le plus possible.

On divise l'échelle de l'instrument en 100 degrés : le zéro indique l'extrême sécheresse, et 100 degrés présentent l'extrême humidité.

Deluc a employé pour son bygromètre des stries fines de baleine qui remplacent le cheveu de Saussure. Il préfére de tendre la baleiue par un ressort au lieu d'un poids ; il détermine l'extrême humidité en trempant la baleine dans l'eau, et pour le degré de sécheresse il se sert de la chaux vive. Il divise l'échelle en 100 parties.

On se tromperoit si l'on vouloit croire que le même état des deux hygromètres iudique le degré d'humidité semblable. Dans la secherosse, le cheveu éprouve des changements considérables. Il devient presque stationnaire vers le degré moyen de l'humidité; et avant de parvenir enfin à cette humidité extrême, il commence à rétrograder.

La table suivante de Deluc va tracer les variations entre les deux hygromètres.

| Baleine. | Cheveu. | Baleine. | Cheveu. |
|----------|---------|----------|---------|
| 0        | 0,0     | 55       | 88,4    |
| 5        | 12,0    | 60       | 90,8    |
| 10       | 29,9    | 65       | 92,8    |
| .15      | 39,9    | 70       | 95,1    |
| 20       | 50,8    | 75<br>80 | 97,1    |
| 25       | 58,8    | 80       | 98,1    |
| 3о       | 65,3    | 85       | 99,1    |
| 35       | 70,8    | , 90     | 99,6    |
| 40       | 76,1    | . 95     | 100,0   |
| 45       | 81,4    | 100      | 99,5    |
| 50       | 85.5    |          |         |

Les effets de l'humidité et de sécheresse sur le cheveu et la baleine sout modifiés par la chaleur. Si l'on chauffe l'air daus lequel l'hygromètre est plongé, sa force solutire pour l'eau est augmentée ; il enlère par conséquent à l'hygromètre une partie d'eau dont il est imbibé, et il se racoureit. D'autre part, la chaleur qui pénêtre la substance hygrométrique tend à l'alonger. L'effet total est produit par deux actions opposées, hygrométrique et thermométrique. Saussare a douné une table de corrections d'après laquelle on peut reconnoître l'humidité de l'air, malgré la chaleur.

Comme presque toutes les substances dont on se sert pour l'hygromètre sont d'origine organique, et comme tous ces corps, leur force organique étant détruite, éprouvent une altération chimique exposés à l'air, à l'humidité, à une température moyenne, ils perdent leur qualité avec le temps, et diminuent leur attraction pour l'eau.

Tous les hygromètres ne présentent que des données approximatives d'eau; pour bien connottre la quantifé d'eau dans l'air, il n'y a pas d'autre moyen que l'analyse. Les sels déliquesceuts rempissent parfaitement ce but. Si l'on met du muriate de chaux calciné dans une quantité d'air, par l'augmentation du poids de sel, on peut apprécier la quantité d'eau. Comme l'équilibre hygronométrique a lieu, on ne peut pas détermiuer exactement l'eau, car plus un corps absorbe d'humidité, plus on attraction pour ce liquide diminue, et l'air privé d'une

r og Gangl

quantité d'humidité, retient avec force les dernières parties. Il arrive qu terme où l'air et la substance hygronométrique attirent l'eau avec une force égale, alors l'action doit s'arrêter. Voyez Delue sur la Metéorologie; Saussure sur l'Hygrométrie, et la mécanique de Fischer, en allemand (1).

FIN DU SECOND VOLUME



<sup>(1)</sup> Voyez aussi la traduction de sa physique mecanique, par M. Biot. Paris 1806, chez Klostermaun. (Note des Traducteurs.)



a to Comple

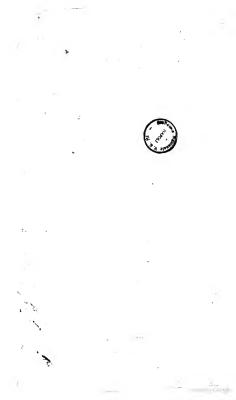





